

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





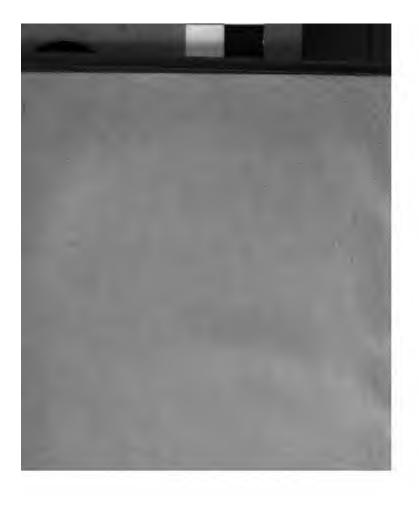





| • |     |     |   |
|---|-----|-----|---|
|   |     |     | ٠ |
|   |     |     |   |
|   |     |     |   |
|   |     |     |   |
|   |     | •   |   |
|   |     |     |   |
|   |     | •   |   |
| • | •   | •   |   |
| • |     | • • |   |
|   |     |     |   |
|   |     |     |   |
|   |     | .•  | • |
|   | · . | •   |   |
|   |     | •   |   |
|   | :   |     | • |
|   |     |     | • |
|   |     |     |   |

.

.

.

.

354.

# COURS COMPLET

e, , et at In. Co v. Thing the port.

reposed to a minimum transfer none point of the first on a first test of the first of the first

The more reported that the proof of the complete the file of the proof of the proof of the complete the compl

ryogal aunit 12. nu for orbid

# MATHÉMATIQUES PURES.

TOME DEUXIÈME.

#### Ouvrages du même Auteur qui se trouvent chez le même Libraire.

UMANOGRAPHIE, ou TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'ASTRONOMIE, à l'usage des personnes peu versées dans les Mathématiques, des Géographes, des Marins, des Ingéniours, etc., accompagné de planisphères; cinquième édition, considérablement augmentée, 1 vol. in-8°, avec 10 planches, 1837. Prix: 9 fr. 50 c., et 11 fr. 50 c. franc de port.

Astronomie pratique, usage et composition de la Commissance des tems, ouvrage destiné aux Astronomes, aux Marins et aux Ingénieurs. Paris, 1830; prix, 7 fr. 50 c., et 9 fr. 50, franc de port.

Géodésie, ou Traité de la figure de la Terre et de ses parties, contenant la Topographie, l'Arpentage, le Nivellement, la Geomorphie terrestre et astronomique, la construction des Cartes et la Navigation; Leçons données à la Faculté des Sciences de Paris, 1835; prix, 7 fr. 50 e.

Traité élémentaire de Mécanique, adopté dans l'instruction publique, 5' edition, 1826, in-8°. Prix: 7 fr. 50 c. pour Paris, et 9 fr., franc de port. Élémens de Statique, in-8°, 1810. Prix: 3 fr. pour Paris, et 4 fr., franc de port.

Le Dessin linéaire, destiné à l'enseignement des Écoles primaires, quel que



# COURS COMPLET

DE

# MATHÉMATIQUES PURES,

PAR L.-B. FRANCOEUR,

Professeur de la Faculté des Sciences de Paris, Chevalier de la Légion-d'Honneur, Officier de l'Université, ex-Examinateur des Candidats de l'Ecole royale Polytechnique, Membre honoraire du département de la Marine russe, Correspondant de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, des Sociétés Philomatique, d'Encouragement pour l'industrie nationale, royale et centrale d'agriculture de la Seine, d'Instruction élémentaire et des Méthodes d'Enseignement, des Académies de Rouen, Cambrai, Toulouse, Lisbonne, etc.

OUVRAGE DESTINÉ AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES NORMALE ET POLYTECHNIQUE. ET AUX CANDIDATS QUI SE PRÉPARENT A Y ÈTRE ADMIS.

## QUATRIÈME ÉDITION,

ARTER ST ADDRESSES

Preferes, dans l'enseignement, les méthodes générales, attacher-vous à les présenter de la manière la plus simple, et vous verres en même temps qu'elles sont toujours les plus faciles.

Lanlacz, Ecoles norm , tome IV, p. 49.

TOME DEUXIÈME.

3

PARIS,

BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, etc.,

Quai des Augustins, nº 55.

\*\*\*\*\*\*\*

1837.





# COURS COMPLET

# MATHEMATIQUES PURES.

# LIVRE CINQUIÈME. ALGÈBRE SUPERIEURE.

I. DES COMBINAISONS, ET DES PUISSANCES.

#### Permutations et Combinaisons.

475. Lorsque des termes sont composés de lettres semblables ou différentes, placées dans divers ordres, nous nommerons ces assemblages des Arrangemens, ou des Permutations; mais si l'une de ces lettres au moins est différente dans chaque terme, et qu'on n'ait point égard aux rangs des lettres, ces termes seront des Combinaisons (\*). Ainsi abc, bac, cba, bca, sont 4 permutations, et abc, abd, bcd, acd, 4 combinaisons 3 à 3.

<sup>(\*)</sup> Les combinaisons sont aussi appelées Produits d'ffèrens, nous rejotons cette expression défectueuse; car ab et cd, qui sont les combinaisons diffèrentes de deux lettres, peuvent cependant former des produits egaux, comme  $3 \times 8 = 6 \times 4 = 12 \times 2$ . On a distingué aussi les permutations des arrangements réservant le ver nom aux arrangements de p lettres entre elles, on p à p : mais cette distinction n'a aucun but utile, et nous n'en ferons par a agré, non plus que de plusieurs autres dénominations.

Pour designer le nombre des permutations qu'on peut faire avec m lettres, en les prenant p à p, nous écrirons  $\lfloor mPp \rfloor$ ; le nombre des combinaisons sera indiqué par  $\lfloor mCp \rfloor$ .

Proposons-nous de trouver le nombre y de toutes les permutations de m lettres prises p à p, ou y = [mPp]. Considérons d'abord les arrangemens qui commencent par une lettre telle que a, mais qui différent, soit par quelque autre lettre à droite de a, soit seulement par l'ordre suivant lequel elles sont rangées. Si l'on supprime cette initiale a, on aura un égal nombre d'assemblages de p - i lettres; ce seront visiblement tous les arrangeneris possibles des m-1 autres lettres b, c, d..., prises p-1ensemble; désignons en le nombre par  $\varphi = [(m-1)P(p-1)]$ . Done si l'on prend ces m-1 lettres b, c, d..., qu'on forme avec elles toutes les permutations p - 1 à p - 1, qu'enfin on place a en tête de chaque terme, on aura toutes celles des permutations p à p qui ont a pour initiale. En effet, pour que l'une de celles-ci fut omise ou répétée plusieurs fois, il faudmit qu'après v avoir supprimé a, qui est en tête, les assemblages restans présentassent la même erreur, et que quelque permutation p-1 à p-1 des lettres b, c, d... fût elle-même omise ou répétée; ce qui est contre la supposition.

Il y a donc autant d'arrangemens de m-1 lettres prises p-1 à p-1, que d'arrangemens de m lettres p à p, où a est initial: soit  $\varphi$  ce nombre. Or, si l'on raisonne pour b comme on a fait pour a, on trouvera de même  $\varphi$  permutations qui commencent par b; il y en a  $\varphi$  qui ont c en tête, etc...; et comme chaque lettre doit être initiale à son tour, le nombre cherché p est composé d'autant de fois  $\varphi$  qu'il y a de lettres,

$$y = m\varphi$$
, ou  $[mPp] = m \cdot [(m-1)P(p-1)]$ .

Il suit de la que, 1°, pour obtenir le nombre y' d'arrangemens de m lettres 2 à 2,  $\varphi$  est alors le nombre d'arrangemens de m-1 lettres prises 1 à 1, ou  $\varphi=m-1$ ; donc  $\gamma'=m(m-1)$ .

2° Si l'on veut le nombre y" d'arrangemens de m lettres 3 à 3, p est 5, ct è désigne la quotité d'arrangemens de m - 1 lettres 2 à 2, quotité qu'on tire de y" en changeant m en m - 1;

$$\phi = (m-1)(m-2);$$
 d'où y" =  $m(m-1)(m-2).$ 

3°. On trouve de même pour le nombre des arrangemens 4 à 4,  $r^n = m(m-1)(m-2)(m-3)$ , et ainsi de suite.

Il est visible que pour passer de l'une de ces équ. à la suivante, il faut y changer m en m-1, puis multiplier par m; re qui revient à joindre aux facteurs m, m-1..., l'entier qui suit le dernier de ces nombres ; ainsi, pour p lettres, ce dernier multiplicateur sera m-(p-1), d'où

 $r = [mPp] = m (m-1) (m-2) \dots \times (m-p+1) \dots$  (1); le nombre des facteurs est p. C'est ainsi que g choses peuvent se permuter 4 à 4 d'autant de façons différentes qu'il est marqué par le produit des 4 facteurs g. 8. 7. 6. = [gP4] = 3024; c'est le nombre de manières dont g personnes peuvent occuper g places. Les arrangemens de g choses g à g et g a g réunis, sont en nombre g g g g g g.

En faisant m = p, on obtient le nombre z d'arrangemens de p lettres p à p, toutes les p lettres entrant dans chaque terme,

$$z = [pPp] = p(p-1)...3.2.1 = 1.2.3.4...p...(2).$$

Le nombre d'arrangemens des 7 notes de la gamme musicale est 1, 2, 3, ... 7=5040 : en comptant les demi-tons, on a 479 ou 1600.

476. Cherchons le nombre x des combinaisons différentes de m lettres prises p à p, ou x=[mCp]. Supposons ces x combinaisons effectuées, et écrites successivement sur une ligne horizontale : inscrivons au dessous de la 1'e toutes les permutations des p lettres qui s'y trouvent, et nous aurons une colonne verticale formee de z termes (équ. 2). Le second terme de la ligne horizontale donnera de même une colonne verticale de z termes composant toutes les permutations des p lettres qui y sont comprises, et dont une lettre au moins est différente de celles qui entrent dans la combinaison déjà traitée. La 3° combinaison donnera aussi z termes différens desautres, etc. On formera donc ainsi un tableau composé de x colonnes, ayant chacune z termes; en tout xz résultats, qui constituent visiblement tous les arrangemens possibles de uos m lettres prises pàp, sans qu'aucun soit omis ni répête. Le nombre de ceux-ci étant y (équ. 1), on a xz = y, d'où  $x = \frac{y}{z} = \frac{[mPp]}{[nPp]}$ , savoir

$$x = [mCp] = \frac{m}{1} \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} \cdot \cdot \cdot \times \frac{m-p+1}{p} \cdot \cdot \cdot \cdot (3).$$

Lesequ. 1 et 2 étant composées chacune de p facteurs, l'équa. (3) en a aussi p, qui sont des fractions dont les termes sont entiers et suivent l'ordre naturel, décroissans à partir de m pour le numérateur, et croissans jusqu'à p pour le dénominateur. Comme, par sa nature, x doit être un nombre entier, la formule (1) doit être exactement divisible par (2): au reste, c'est ce qu'on pourrait prouver directement.

$$[mCq] = x' = \frac{m}{1} \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{m-q+1}{q}$$

Soit p > q, tous les facteurs de cette équ. entrent dans l'équ. (3), qu'on peut par conséquent écrire

$$x = x' \cdot \frac{m-q}{q+1} \cdot \frac{m-q-1}{q+2} \cdot \cdot \cdot \cdot \frac{m-p+1}{p}.$$

1. Cherchons d'abord s'il se peut que x = x': il est clair qu'il faut que le produit de toutes ces fractions se réduise à 1, on que les numérateurs forment le même produit que les dénominateurs; si l'on prend ceux-ci en ordre inverse, on a

$$(m-q)(m-q-1)...=p(p-1)...(q+1).$$

Or, ces deux membres admettent un égal nombre de facteurs continus et décroissans; si chaque facteur d'une part n'était pas égal à celui qui a même rang de l'autre part, l'égalité serait impossible, puisque, suppression faite des facteurs communs, il resterait des facteurs tous plus grands d'un côté que de l'autre et en pareil nombre. Ainsi, cette équ. exige que m-q=p, pour que x=x'; de là ce théorème :

$$[mCp] = [mCq]$$
 quand  $m = p + q$ .

100 lettres prises 85 à 88, et prises 12 à 12, donnent un é

nombre de combinaisons; et, en effet, [100 C 88] a pour numér. 100.99...89.88...13, et pour dénom. 1.2.3...12.13...88; supprimant les facteurs communs 13. 14. 15......88, il reste 100.99...89 = 100 C 12. Cette remarque sert à rendre plus faciles les calculs de la formule (3), quand  $p > \frac{1}{4}m$ . On a plutôt trouvé 100 C 4 que 100 C 96 = 3 921 225.

Concluons de là que si l'on écrit successivement les nombres de combinaisons de m lettres 1 à 1, 2 à 2, 3 à 3, ..... les mêmes valeurs se reproduiront en ordre rétrograde au-delà du terme du milieu. Par ex., pour 8 lettres, ces nombres sont 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8. (Voy. le tableau ci-après.)

II. Supposons q = p - 1; x n'a qu'un seul facteur de plus que x', et l'on a

$$x = x \cdot \frac{m-p+1}{p}$$
, ou  $[mCp] = [mC(p-1)] \cdot \frac{m-p+1}{p} ... (4)$ .

1º. On en tire cette règle, qui sert à déduire successivement les unes des autres les quotités de combinaisons de m lettres 1 à 1,

$$2 \ 3 \ 2$$
,  $3 \ 3 \$ . Excrive les fractions  $\frac{m}{1}$ ,  $\frac{m-1}{2}$ ,  $\frac{m-2}{3}$ ... et mul-

tipliez chacune par le produit de toutes les précédentes. Par ex., pour 8 lettres à combiner, on écrit  $\frac{8}{7}$ ,  $\frac{7}{2}$ ,  $\frac{6}{3}$ , et l'on a  $8:8\times \frac{7}{2}=28:28\times \frac{6}{3}=56...$ ; c'est ainsi qu'on trouve que 8 numéros de la loterie forment 8 extraits, 28 ambes, 56 ternes, 70 quaternes et 56 quines. Les 90 numéros donnent 90 extraits, 4005 ambes, 117 480 ternes, 2 555 190 quaternes, 43 949 268 quines.

2º. Nosfacteurs successifs 
$$m, \frac{m-1}{2}, \frac{m-2}{3}, \ldots$$
 ont des numé-

rateurs décroissans et des dénomianteurs croissans : tant que ces fractions sont > r, le produit augmente ; il va en diminuant, des que le rang i du terme est tel qu'on ait

$$\frac{m-i+1}{i} < \iota, \text{ d'où } i > \frac{m+1}{2}.$$

et nous savons qu'on retrouve les mêmes produits en sens rétrograde.

rea Cas, m pair = 2a: on a  $i > a + \frac{1}{2}$ ; ainsi les termes croissent jusqu'au rang i = a, où le dernier facteur est  $\frac{a+1}{a}$ : es irme est  $[m C \frac{1}{2}m]$ , ou

$$M = \frac{2\alpha(2\alpha-1)\dots(\alpha+1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot \dots \cdot \alpha} = \frac{(\alpha+1)(\alpha+2)\dots \cdot 2\alpha}{1\cdot 2\cdot 3\cdot \dots \cdot \alpha}$$

On écrit au dénominateur la suite naturelle i.2.3....a, et on la continue au numérateur jusqu'à 2a. Completons le numérateur par les facteurs 1.2.3....a,

$$M = \frac{1.2.3.4....2 s}{(1.2.3....s)^s};$$

or les facteurs pairs qui, en haut, sont en rangs alternatifs sont  $2.4.6...2a = 2^{\alpha} \times 1.2.3.4...a$ ; donc enfin le plus grand terme, ou celui du milieu, est

$$M = [m \ C_{\frac{1}{2}}^{1} m] = 2^{\frac{1}{2}} {m \choose \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (m-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}}}.$$

puisse faire avec 18 et avec 19 lettres sont

$$M = [18 C_9] = 2^9 \times \frac{1.3.5...17}{1.2.3....9} = 48620;$$

$$M = [19 C9] = 2^9 \times \frac{1.3.5...19}{1.2.3...19} = 92378;$$

du reste chacun des nombres de combinaisons doit toujours être entier.

3°. L'équ. (4) donne aussi

$$x + x' = x' \cdot \frac{m+1}{p} = \frac{m+1}{1} \cdot \frac{m}{2} \cdot \cdot \cdot \frac{m-p+2}{p}$$

à cause de l'équ. n° 477 et de q = p - 1; ce 2º membre, comparé à l'équ. (3), donne

$$[(m+1) Cp] = [mCp] + [mC(p-1)].$$

Cette relation apprend à déduire, par une simple addition, les combinaisons de m + 1 lettres de celles de m lettres; c'est ainsi que dans le tableau suivant, qu'on nomme le Triangle arithmétique de Pascal, chaque nombre est la somme des deux termes correspondans de la ligne précédente. Ainsi on a

Pour composer la 8° ligne, on fera 1 + 7 = 8, 7 + 21 = 28, 21 + 35 = 56, 35 + 35 = 70, etc. . .

Cette loi explique le retour des mêmes termes en sens inverse, puisqu'il suffit qu'il ait lieu dans une ligne pour qu'il se trouve aussi dans la suivante. Du reste, nous savons déduire les termes d'une même ligne les uns des autres, et de proche en proche (1°.), ou à l'aide des termes de la ligne qui précède (3°.), ou enfin directement à l'aide de l'équ. (3) qui en est le terme général.

# COEFFICIENS DU BINOME,

| Section of the section of |    | 36 45<br>36 45<br>55 66<br>36 75<br>105 136<br>136 136<br>136 136<br>136 136<br>136 136<br>137 136 | 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 686 969 1140 | 15<br>15<br>35<br>70<br>126<br>210<br>330<br>495<br>715<br>1001<br>1365<br>1820<br>2380<br>3060<br>3876<br>4845 | 11628 | 3003<br>5005<br>8008 | 6435<br>11440<br>19448<br>31824<br>50388 | 1<br>45<br>165<br>495<br>1287<br>3003<br>6435<br>12870<br>24310<br>43758<br>75582<br>125970 | 1<br>10<br>55<br>220<br>715<br>2002<br>5005<br>11440<br>248620<br>92378<br>167980 | 11<br>66<br>286<br>1961<br>3003<br>8008<br>19448<br>43738<br>82378<br>184756 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| E                         | 10 |                                                                                                    | 3 à 3                                                       | 444                                                                                                             | 5 à 5 | 646                  | -                                        | 8 à 8                                                                                       |                                                                                   | 10 10                                                                        |

111. Soient 1, m, a, b, c.... b, a, m, 1, les nombres d'une ligne, ceux de la suivante (3°.) sont 1, 1 + m, m + a, a + b... a + m, m + 1, 1: la somme des termes de rangs pairs est... 1 + m + a + b.... + m + 1, la même que ceux de rangs impairs, et aussi que la somme des termes de la ligne précédente. En ajoutant tous les termes de la ligne m + 1, on a donc le double de la somme de la ligne m. Or, la 2° ligne du tableau est 1 + 2 + 1 = 4 = 2°, donc les lignes suivantes ont pour somme 2°, 2°... 2°. Ainsi, la somme des combinaisons de m lettres est 2°; celle des termes de rangs, soit pairs, soit impairs, est 2°°; somme qu'on trouve pour les combinaisons de m - 1 lettres.

478. Partageons les m lettres a, b, c, d... en deux ordres, les unes en nombre m', les autres en nombre m'', (m=m'+m''); puis cherchons toutes les combinaisons  $p \land p$  formées de p' des remières lettres jointes avec p'' des autres (p=p'+p''). Pour charisons toutes les combinaisons des  $1^{m_1}p' \land p'$ , et celles des remes  $p' \land p''$  de nombre en sera  $m' \cdot Cp'$  et  $m'' \cdot Cp''$ ; accor

plons chacun des  $t^{an}$  résultats à chacun des seconds; p' facteurs d'une part, réunis à p'' de l'autre, formeront p facteurs; et il est visible que ces systèmes accompliront tous ceux qu'on cherche. Leur nombre est donc

$$X = [m'Cp'] \times [m''Cp''] \dots (5).$$

1. Dans combine de combinaisons des m lettres  $a, b, e \dots$  entre la lettre a? m' = p' = 1, et X = (m-1) C(p-1).

II. Combien de combinaisons contiennent a sans b, et b sans a?  $m' = 2, p' = 1; d'où X = 2 \times [(m-2) C(p-1)].$ 

III. Combien renferment a et b ensemble? m' = p' = 2, X = (m-2) C(p-2).

IV. Combien ne contiennent ni a, ni b? m=2, p'=0 ct X=(m-2) Cp.

V. Sur les combinaisons de m lettres  $p \nmid p$ , combien en est-il qui contiennent deux des 3 lettres a, b, c? m' = 3, p' = 2,  $X = 3 \times [(m-3) C(p-2)]$ .

VI. Les combinaisons de 10 lettres 4 à 4 sont en nombre 210 : si l'on distingue trois lettres a, b, c, on peut demander combien il y a de ces combinaisons qui ne contiennent aucune de ces trois lettres, combien en renferment une seule, combien 2, combien toutes les trois ensemble : on trouve

| 1º. Aucune des trois lettres   | 3Co.7C4 = 1 × 35 = | 35 |  |  |
|--------------------------------|--------------------|----|--|--|
| 2º. Une scule                  |                    |    |  |  |
| 3º. Deux                       | 3Ca.7Ca = 3 x 21 = | 63 |  |  |
| 40. Toutes les trois           | 3C3.7C1 = 1 x 7 =  | 7  |  |  |
| Nombre total des combinaisons. |                    |    |  |  |

Quant aux permutations de m lettres p à p, qui contiennent p' lettres prises parmi m' qu'on a désignées, leur nombre  $Y = X \times 1, 2, 3 \dots p$ . En effet, il suffit de prendre chacune des X combinaisons, et de permuter entre elles les p lettres qui y entrent.

479. Effectuons les permutations p à p des m lettres a, b, c...v, de toutes les manières possibles. Otons – en p-1, telles que  $i, k \dots v_j$  apportons l'une d'elles i à côte de chacune des m-p+1 autres  $a, b, c \dots b_j$  d'où  $ia, ib, ic \dots ih$  Changeons

tour à tour i en a,b,c...h, et nous aurons tous les arrangemens 2 à 2 des m-p+2 lettres, i, a, b... h. En tête de ces résultats, plaçons la  $2^i$  lettre supprimée k; kia, kib,... kih; puis changeons successivement k en i, a, b... h, et nous aurons toutes les permutations 3 à 3 des m-p+3 lettres k, i, a, b... h, et ainsi de suite.

Par ex., pour permuter 3 à 3 les 5 lettres a, b, c, d, e, j'ôte d et c, et portant d près de a, b, c, j'ai da, db, dc; changeant d en a, b et c, il vient tous les arrangemens 2 à 2 des 4 lettres a, b, c, d.

da, db, dc, ad, ab, ac, ba, bd, bc, ca, eb, cd.

Il reste à apporter e en tête de chaque terme, eda, edb, edc..., puis à changer e en a, en b, en c, et en d; on a alors les 60 arrangemens demandés (\*).

480. Soit proposé de former les combinaisons p à p. Cherchons-les d'abord 2 à 2; ôtons a, et apportons cette lettre près de b, c..., savoir ab, ac, ad ...: ce sont les combinaisons 2 à 2 où entre a. Plaçons de même b près de c, d..., puis c près des lettres d, e... qui sont à droite, etc., nous aurons toutes les combinaisons 2 à 2.

Pour combiner 3 à 3, ôtons a et combinons 2 à 2 les autres lettres b, c, d..., ainsi qu'on vient de le dire; puis apportons a près de chaque terme, b près de chacun de ceux où b n'est pas déjà, c près de ceux qui n'ont ni b ni c, etc., et nous aurons les combinaisons 3 à 3.

En général, pour combiner  $p \stackrel{.}{a} p$ , ôtez p-2 lettres i,k...v, et combinez 2  $\stackrel{.}{a}$  2 les autres lettres a,b,c...h; portez près de chaque résultat l'une des lettres supprimées i, puis a près

<sup>(\*)</sup> Cette théorie sert à trouver le logogriphe et l'anagramme d'un mot. Ces pénibles bagatelles offrent quelquelois des résultats heureux. Dans frèce locques Clément, l'assassin de Henri III, on trouve, lettre pour lettre : C'est l'enfer qui m'a créé. Jablonski fit les anagrammes de Domus Lescinia, en houseur da Stanislas, de la maison des Leczinski; il trouva ces mots : Ades melanis, munis es lucida, mane sidus loci, sis columna Dei, I scande solium Ce dernier fut prophetique; Stanislas devint roi de Pologue.

des termes sons a, b près de ceux qui n'ont ni a ni b...; vous aurez les combinaisons 3 à 3 des lettres a, b, c...h, i: portez de nouveau k près de chaque terme, a près de ceux qui n'ont pas a, etc.; et vous aurez les combinaisons 4 à 4 de a, b... i, k, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait restitué toutes les (p-2) lettres supprimées.

## Développement de la puissance d'un polynome.

481. Lorsqu'on fait a = b = c ..., le produit de m facteurs (x+a)(x+b)(x+c)... devient  $(x+a)^m$ ; le développement de la puissance  $m^a$  d'un binome se réduit donc à effectuer ce produit, et à rendre ensuite les  $a^{aa}$  termes a,b,c... égaux ; ce procédé permet de reconnaître la loi qu'observent les divers termes du produit, avant d'éprouver la réduction. Or, on a vu  $(n^a, 97, V.)$  que ce produit a la forme

$$x^{m} + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \cdots + Nx^{m-n} + \cdots + abcd,$$

A étant la somme a+b+c. des 2<sup>acc</sup> termes des facteurs binomes, B la somme ab+ac+bc... de leurs produits 2 à 2, C celle des produits 3 à 3, abc+abd..., etc. En faisant... a=b=c..., tous les termes de A deviennent =a; ceux de B sont  $=a^a$ ; ceux de C,  $=a^3$ ...; ceux de N,  $=a^a$ .

Donc A devient a répété m fois, ou ma.

Pour  $B, a^2$  doit être répétéautant de fois qu'il y avait de produits 2 à 2, ou  $B = a^2$ .  $[mC2] = \frac{1}{2}m(m-1)a^2$ .

Pour C,  $a^3$  est pris sutant de fois que m lettres donnent de combinaisons 3 à 3,  $C = \frac{1}{6}m(m-1)(m-2)a^3$ ; et ainsi de suite.

Pour un terme  $Na^{m-n}$  de rang quelconque n, on a  $N=[mCn]a^n$ . Enfin le dérnier terme est  $a^m$ . De là cette formule, découverte par Newton:

$$(x+a)^{m} = x^{m} + max^{m-1} + m \cdot \frac{m-1}{2} a^{2}x^{m-2} + m \cdot \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-2}{3} a^{3}x^{m-3} \cdot \cdot \cdot + a^{m} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6).$$

12

Le terme général est. . T = [mCn].  $a^n x^{m-n}$ ... (7) T'est le terme qui en a n avant lui, et qui reproduit tous coux du développement de  $(x + a)^m$ , en prenant n = 1, 2, 3...

Pour obtenir celui de  $(x-a)^m$ , il faut changer ici a en -a, c. -b-d. prendre en signe contraire les termes où a porte un exposant impair.

482. La formule (6) est composée de (m + 1) termes, et les coefficiens sont tous entiers; ceux des puissances jusqu'à la 20°, ont été donnés p. 8. Les exposans de a vont en croissant de terme en terme; ceux de x en décroissant : la somme de ces deux puissances de a et x, est m, pour chaque terme; ainsi (p. 5, 1°.) un terme étant multiplié par a et par l'exposant de x, puis divisé par le rang de ce terme dans la série, on a le terme suivant. Par ex., on trouve

$$(x+a)^9 = x^9 + 9ax^5 + 36a^3x^7 + 84a^3x^6 + 126a^4x^5 + 126a^5x^4 + .$$

Pour obtenir  $(2b^3 - 5c^3)^5$ , on fera dans cette équ.  $x = 2b^3$ ,  $a = -5c^3$ , et il viendra  $2^9b^{57} - 9.5c^3$ .  $2^8b^{54} + 36$ .  $5^6c^6$ .  $2^7b^{71}$ ... on

$$(2b^3-5c^4)9=512b^47-45,25^2c^4b^4+36,25,128c^6b^4-84,125,64c^9b^4,\dots$$

Du reste, on sait que dans la formule (6),

- 1°. Après le terme moyen, les coefficiens reviennent en ordre rétrograde, et les coefficiens à égale distance des extrêmes sont égaux : ces coefficiens vont en croissant jusqu'au terme moyen dont on a donné la valeur (p. 6).
- 2°. Chacun des coefficiens de la puissance m'étant ajouté à ce lui qui le suit, donne le coefficient de la puissance (m + 1)' qui a même rang que ce dernier. (Voy. pag. 7.)
- 3°. La somme de tous les coefficiens de la puissance m' es  $= 2^n = la$  somme de tous ceux de rangs, soit pairs, soit impaire dans la puissance  $(m + 1)^n$ , comme p. 8. Et en effet, faisance

x = a = 1, l'équ. (6) se reduit à  $a^m = 1a$  somme de tous les coefficiens.

 $4^{\circ}$ . Quand x = 1 et a = z, l'équ. (6) devient

$$(i+z)^{\alpha} = 1 + mz + m. \frac{m-1}{2}z^3 + m. \frac{m-1}{2}, \frac{m-2}{3}z^3 + \text{etc.}..+z^m...(8).$$

Comme cette expression est beaucoup plus simple, on y ramène le développement de toute puissance proposée. Pour  $(A+B)^m$ , on divisera le binome par A pour réduire le  $1^m$  terme à être 1, et l'on multipliera par  $A^m$ , pour rendre à la quantité sa valeur  $A^m = A^m \left(1 + \frac{B}{A}\right)^m$ . En faisant cette fraction = z, on retombe sur l'equ. (8). Ainsi, après avoir formé les produits consécutifs des facteurs m,  $\frac{1}{2}$  (m-1),  $\frac{1}{3}$  (m-2),  $\frac{1}{4}$  (m-3)..., comme on l'a dit (p, 5), on aura les coefficiens du développement qu'il faudra ensuite multiplier par les puissances croissantes de z. Par ex., pour  $(2a+3b)^n$ , je prends  $(2a)^n$   $(1+\frac{3b}{2a})^n$ .

et je fais  $z = \frac{3b}{2a}$ . Je forme les fractions  $\frac{8}{1}$ ,  $\frac{7}{3}$ ,  $\frac{5}{3}$ ,  $\frac{5}{4}$ , et, par des multiplications successives, j'ai les coefficiens 8, 28, 56, 70; passé ce terme moyen, les suivans sont 56, 28 et 8. Distribuant les puissances croissantes z,  $z^2$ ,  $z^3$ ..., multipliant tout par  $256a^3$ , enfin, mettant pour z la fraction que cette lettre représente, j'ai

$$(2a+3b)^3 = 256$$
,  $a^3 + 3072$ ,  $a^7b + 16128$ ,  $a^6b^4 + 48384$ ,  $a^5b^7 + 90720$ ,  $a^1b^1 + 108864$ ,  $a^3b^5$ ...

483. Pour développer  $(a+b+c+d...+i)^m$ , revenons au binoine en faisant b+c...+i=z;  $(a+z)^m$  a pour terme général  $[mCz]a^az^p$ , a et p étant quelconques, pour vu que a+p=m. Mais si l'on pose c+d...+i=y, on a z=b+y, et le terme général de  $z^p=(b+y)^p$  est...  $[pCC]b^\beta y^q$ , avec la condition  $\beta+q=p$ , savoir,  $\alpha+\beta+q=m$ .

Faisons de même  $d + e \dots + i = x$ , le terme général de

$$y^{q} = (c + x)^{q} \operatorname{est}...$$
  $[qC_{\gamma}] c^{\gamma} x^{r},$  et  $\gamma + r = q$ , ou  $\alpha + \beta + \gamma + r = m.$ 

En remontant, par des substitutions successives, il est clair que le terme général du développement cherché est

$$N=[mCa]\cdot[pC\beta]\cdot[qC\gamma]..a^ab^\beta c^\gamma...i^u$$
,  $a+\beta+\gamma...+u=m$ . Du reste,  $a\beta,\gamma...$  sont des entiers arbitraires qui désignent les rangs de chacun de nos termes généraux particuliers dans leurs séries respectives. Le dénominateur du coefficient de  $N$  est  $1.2.3...a\times 1.2.3...\beta\times...$ , en prenant autant de séries de facteurs qu'il y a d'exposans, le dernier  $u$  excepté.

Introduisons-y, pour l'analogie, le produit 1.2.3...u, ainsi que dans le numérateur, qui prendra la forme

$$m(m-1)...(m-\alpha+1) \times p(p-1)...(p-\beta+(1) \times q...(q-\gamma+1)... \times u(u-1)... 2.1.$$

Or, p = m - a; les facteurs p,  $p - 1 \dots$ , continuent donc la série  $m (m-1) (m-2) \dots$  jusqu'à  $(p-\beta+1)$ ; qui est à son tour continuée par  $q = p - \beta$ ; et ainsi de suite, jusqu'à  $u (u-1) \dots 2$ , 1; le numérateur est donc la suite des facteurs décroissans  $m (m-1) \dots$  jusqu'à 2.1, qu'on peut écrire ainsi : 1.2.3... (m-1)m. Le terme général cherché est donc

$$N = \frac{1.2.3...m \times a^{4}b^{\beta}c^{\gamma}...i^{u}}{1.2.3...x \times 1.2.3...\beta \times 1.2.3...\gamma... \times 1.2..u}...(9).$$

Les exposans  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ... sont tous les nombres positifs et entiers possibles, compris o, avec la condition que leur somme = m; et il faudra admettre autant de termes de cette forme, qu'on peut prendre de valeurs qui y satisfont, dans toutes les combinaisons possibles. Le dénominateur est formé d'autant de séries de facteurs 1.2.3...8, 1.2.3...8... qu'il y a de ces exposans. Par ex., pour  $(a+b+e)^{10}$ , l'un des termes est

$$\frac{1.2.3...10.a^5b^3c^5}{1.2.3 \ 4.5 \times 1.2.3 \times 1.2} = 2520 \ a^5b^3c^5,$$

et le même coefficient 2520 affectera les termes a b c5, a b c4. ...

484. Tout ceci suppose que l'exposant m est un nombre entier positif; s'il n'en est pas ainsi, on ignore quel est le développement de  $(1+z)^m$ , et il s'agit de prouver qu'il a encore la même forme (8). (Voy. n° 715, IV.) C'est à cela que se réduit la proposition pour tout polynome à développer; car en multipliant l'équ. (8) par  $x^m$ , on a la série de  $(x + xz)^m$ , ou  $(x+a)^m$ , en faisant xz=a; ce calcul reproduit l'équation (6), qui deviendrait alors démontrée pour tout exposant m: et par suite, la doctrine du n° 483 serait applicable.

Ainsi m et n désignant des grandeurs quelconques, posons

$$x = 1 + mz + \frac{1}{2} m (m - 1) z^{1} + \text{etc.},$$

$$y = 1 + nz + \frac{1}{2} n (n - 1) z^{2} + \text{etc.},$$

$$d'où l'on tire  $xy = 1 + pz + \frac{1}{4} p (p - 1) z^{3} + \text{etc.},$ 
en faisant  $p = m + n$ .$$

En effet, sans nous arrêter à faire la multiplication des polynomes x et y, qui donnerait les  $1^{er}$  termes d'une suite indéfinie, mais n'en ferait pas connaître la loi, observons que si m et n sont entiers et positifs, il est prouvé que  $x = (1+z)^m$ ,  $y = (1+z)^n$ , d'où  $xy = (1+z)^{m+n} = (1+z)^p$ : dans ce cas, le produit xy est bien tel que nous l'avons posé. Or, si m ou n n'est pas entier et positif, la même chose doit arriver, puisque les règles de la multiplication des deux polynomes ne dépendent pas des grandeurs qu'on peut attribuer aux lettres des facteurs. Par ex., le terme en  $z^n$ , dans xy, doit être le produit de certains termes de x et de y, termes qui seront les mêmes, quelles que soient les valeurs de m et n; et puisque ce produit est  $\frac{1}{2}p(p-1)z^n$  dans un cas, il sera tel dans tout autre cas.

D'après cela, 1°. si m est entier et négatif, comme n est arbitraire, faisons n = -m, n sera entier et positif, et l'on sait qu'alors  $\gamma = (1+z)^n$ ; p = 0 réduit la 3° équ. à xy = 1, d'où  $x = \gamma^{-1} = (1+z)^{-n} = (1+z)^m$ .

$$(1 \pm z)^{-m} = 1 \pm mz + m \frac{m+1}{2} z^{2} \pm m \frac{m+1}{2} \frac{m+2}{3} z^{3}$$

$$T = \pm m \cdot \frac{m+1}{2} \cdot \frac{m+2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{m+n-1}{n} z^{n} = z^{n} [(m+n-1)Cn]$$

$$= \pm \frac{n+1}{1} \cdot \frac{n+2}{2} \cdot \dots \cdot \frac{n+m-1}{m-1} z^{n} = z^{n} [(n+m-1)C(m-1)]$$

$$(x\pm a)^{-1} \cdot \cos(x) \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$$

Voyez le tableau p. 8, où l'on trouve la loi de ces nombres.

2°. Quand m est fractionnaire (positif ou négatif), faisons n=m, d'où p=2m,  $xy=x^2$ ;

ainsi  $x^1 = 1 + 2mz + 2m \frac{2m-1}{2m} z^2 + \text{etc.};$ 

multiplions cette équ. par x = 1 + mz + etc.,

multiplions cette equ. par x = 1 + mz + ew.

il **vien**t

$$x^3 = 1 + 3mz + 3m\frac{3m-1}{2}z^2 + \text{etc.}$$

de même

$$x' = 1 + 4mz + 4m\frac{4m - 1}{2}z^2 + \text{etc.}$$

enfin

$$x^{\lambda} = 1 + kmz + km \frac{km-1}{2}z' + \text{etc.}$$

on a  $(1+z)^n = (1+z)^m + \beta$ , d'où  $x+a = (1+z)^m + \beta$ , e et  $\beta$  étant aussi pêtits qu'on veut; donc  $(n^{\circ} 113)...$   $x = (1+s)^{m}.$ 

4°. Enfin, l'exposant étant imaginaire, c'est par convention qu'on traite ces expressions par les mêmes règles que les réelles; car on ne peut se faire une idée juste d'un calcul dont les élémens seraient des symboles qui ne sont l'image d'aucune grandeur; il n'y a donc rien à démontrer ici (n° 128).

485. Appliquons la formule (6) à des exemples.

I. Pour développer  $\frac{a}{a+\beta x} = \frac{a}{a} \times \frac{1}{1+kx}$ , k étant  $\frac{b}{a}$ , formons la série de  $(1+kx)^{-1}$  (n° 482, 4°.). Les coefficiens ont pour facteurs -1,  $\frac{1}{2}(-1-1)$ ,  $\frac{1}{3}(-1-2)$ ..., qui tous sont =-1; les produits sont alternativement +1 et -1; d'où résulte cette progression par quotient  $1-kx+k^2x^2-k^3x^3$ ..., dont la raison est -kx. Donc

$$\frac{a}{a+\beta x} = \frac{a}{a} \left( 1 - \frac{\beta x}{a} + \frac{\beta^2 x^2}{a^2} - \frac{\beta^3 x^3}{a^2} \dots \pm \frac{\beta^n x^n}{a^n} \dots \right).$$

II. Pour  $V(a^3 \pm x^4)$ , écrivons  $a\sqrt{\left(1 \pm \frac{x^3}{a^4}\right)} = aV(1 \pm y^4)$ , en posant x = ay. Pour développer la puissance  $\frac{1}{a}$  de  $1 \pm y^4$ , composons les facteurs des coefficiens, savoir  $\frac{1}{a}$ ,  $\frac{1}{a}$  ( $\frac{1}{2} - 1$ ),  $\frac{1}{3}$  ( $\frac{1}{a} - 2$ )..., ou  $\frac{1}{a}$ ,  $-\frac{7}{4}$ ,  $-\frac{3}{6}$ ,  $-\frac{5}{8}$ ...: les coefficiens sont des fractions dont les numérateurs sont les facteurs impairs 1.3.5.7... et les dénominateurs les facteurs pairs 2.4.6.8... Donc

$$\sqrt{(1\pm y^2)} = 1 \pm \frac{y^2}{2} - \frac{1.y^4}{2.4} \pm \frac{1.3.y^6}{2.4.6} - \frac{1.3.5y^8}{2.4.6.8} \pm \dots,$$

$$\sqrt{(a^2 \pm x^2)} = a \left( 1 \pm \frac{x^2}{2a^2} - \frac{1.x^4}{2.4a^4} \pm \frac{1.3.x^6}{2.4.6.a^6} - \frac{1.3.5.x^8}{2.4.6.8.a^8} \dots \right)$$

III. On obtiendra de même

$$(1\pm y^{2})^{-\frac{1}{2}} = 1 \mp \frac{1 \cdot y^{2}}{2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot y^{4}}{2 \cdot 4} \mp \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot y^{6}}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot y^{8}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \pm \dots$$

$$(a^{2} \pm x^{2})^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{a} \left( 1 \pm \frac{x^{2}}{2a^{2}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot x^{4}}{2 \cdot 4a^{4}} \pm \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot y^{8}}{2 \cdot 4 \cdot 6a^{6}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot y^{8}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8a^{8}} \pm \dots \right).$$
The Height of the second of the s

$$(1\pm x)^{\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} \frac{x}{x} + \frac{3}{8} x^{3} \pm \frac{1}{16} x^{3} + \frac{3}{128} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{3} \pm \frac{3.5.7}{2.4.6} x^{3} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{3} \pm \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{3} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{3} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{3} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{3} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{3} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{4} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{4} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5}{2.4} x^{4} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5.7}{2.4.6} x^{4} + \frac{3.5.7.9}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5.7}{2.4.6} x^{4} + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5.7}{2.4.6} x^{4} + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5.7}{2.4.6} x^{4} + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8} x^{4} + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8} x^{4} + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8} x^{4} \text{ etc.}$$

$$(1\pm x)^{-\frac{4}{5}} = 1 \pm \frac{3}{2} x + \frac{3.5.7}{2.4.6} x^{4} + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8} x^{4} + \frac{3.5.7.7}{2.4.6.8}$$

486. Tous les coefficiens de  $(x+a)^m$ , quand m est un nombre premier, sont multiples de m, abstraction faite de ceux de  $x^m$  et  $a^m$ ; en effet, Véqu. (3), p. 4, donne

1.2.3...  $p \times [mCp] = m(m-1) (m-2)...(m-p+1);$  et comme le 2° membre est multiple de m, le 1° doit aussi l'être; on suppose m premier et > p; ainsi, m doit diviser [mCp].

On prouve de même que tous les termes de  $(a+b+c...)^m$ 

sont multiples de m, excepté am, bm, cm...

K désignant un entier, on a donc

$$(a+b+c...)^m = a^m + b^m + c^m... + mK.$$

Si l'on fait  $1 = a = b = c \dots, h$  étant le nombre des termes du polynome, on trouve  $h^m = h + mK_i$  d'où  $h^m - h = multiple de m$ ,

ou  $\frac{h(h^{m-1}-1)}{m}$  = entier. Donc, si le nombre premier m ne di-

vise pas h, il doit diviser (hm-1-1). C'est le théorème de Fermat, qu'on énonce ainsi : Si l'entier h n'est pas multiple du nombre premier m, le reste de la division de hm-1 par m est l'unité.

Ce théorème peut encore s'énoncer comme il suit : comme m-1 est un nombre pair, tel que  $2q..., h^{m-1}-1=(h^q-1)(h^q+1)$ ; ainsi m doit diviser l'un de ces deux facteurs ; c.-à-d. que le reste de la division de  $h^q$  par m est  $\pm 1$ , quand m est un nombre premier > 2, et  $q = \frac{1}{4}(m-1)$ .

## Extractions des Racines , 4º, 5º....

487. Le procédé que nous avons donné (nºº 62 et 68) pour extraire les racines carrées et cubiques peut maintenant être appliqué à tous les degrés. Par ex., pour avoir la racine 4º de 548 464, désignons par A la 4º puissance la plus élevée contenue dans ce nombre, par a les dixaines, et par b les unités de la racine. Comme  $A = (a+b)^3 = a^4 + 4a^3b$ ..., le premier terme at est la 4º puissance du chiffre des dixaines, à la droite de laquelle on placera quatre zéro. Séparant donc les quatre chiffres 8464, on voit que 54 contient cette 4º puissance du chiffre des dixaines, considérées comme simples unités; et comme 16 est la 4º puissance la plus élevée comprise dans 54, on prouve que 2, racine 4º de 16, est le chiffre des dixaines. Otant 16 de 54, et rétablissant les chiffres séparés, le reste, 388 464, renferme les quatre autres parties de  $(a+b)^4$ , ou  $4a^3b+6a^4b^4$ ... Mais hab est terminé par trois zéro, qui proviennent de a3: séparant les trois chiffres 464, le reste 388 contient 4 fois le produit des unités b, par le cube du chiffre 2 des dixaines, considérées comme unités simples, ou  $4 \times 8b = 32b$ ; 388 contient en outre les mille qui proviennent de 6ab+ ... Le quotient 10, de 388 divisé par 32, sera donc b, ou >b: mais il faut réduire b à 7, ou la racine à 27, ainsi qu'on le vérifie comme pour la racine cubique (voyez t. I, p. 92), en formant, comme on le voit ci-après, la quantité  $b (4a^3 + 6a^3b + 4ab^2 + b^3)$ . On trouve le reste 17023. Pour pousser l'approximation plus loin, il faut ajouter quatre zero dont on separe trois, et diviser 1 70230 par 4a'1, en faisant a' = 27 : et comme...... 4a'3 = 4a3 + 12a3b + 12ab3 + 4b3, on voit que, pour former ce diviseur 4a's, il faut ajouter 6a'b + 8ab' + 3b' à la partie entre parenthèses ci-dessus, etc.

| 5/8464<br>5/441<br>17 0230 | 27, 2  32 1 <sup>cr</sup> divis. 4a <sup>3</sup> | 53063<br>168<br>-784<br>1020 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 70250                      | 53063×7=371 441 2° diviseur                      | 78732=4.271                  |

2. .

Il est aisé de voir que cette marche de calcul, si commode pour trouver chaque diviseur partiel, est générale, quel que soit le degré de la racine à extraire.

488. Les tables de logarithmes rendent les extractions bien faciles, mais elles ne suffisent plus lorsqu'on veut approcher des racines au-delà des limites que ces tables comportent. On

fait alors usage des procédés saivans.

1. Les sèries (II, p. 17) servent à extraire les racines carrées avec une grande approximation. Pour avoir  $\sqrt{N}$ , coupez N en deux parties  $a^a$  et  $\pm x^a$ , dont la 1<sup>re</sup> soit un carré exact, et très grande par rapport à la  $a^e$ ;  $\sqrt{N} = \sqrt{(a^a \pm x^a)}$  sera donnée par une série très convergente. Soit, par exemple, demandé  $\sqrt{2}$ . Je cherche  $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ ; comme 8 = 9 - 1, je prends a = 3,  $x^a = 1$ ; d'où  $\sqrt{8} = 3$  ( $1 - \frac{1}{18} - \frac{1}{648}$ ...). Pour rendre la série plus rapidement convergente, prenez les trois premiers termes, qui font 2,829, et comparez à 8 le carré de cette fraction; vous verrez que  $8 = 2,829^2 - 0,003241$ , d'où

$$\sqrt{8}=2,829.\sqrt{\left(1-\frac{3241}{8003241}\right)}=2,82842 \ 71247 \ 462;$$

enfin, prenant la moitié, vous avez 1/2=1,41421 35623 732.

Les tables de logarithmes donnent la 1'e approximation,

qu'on augmente ensuite par le procédé ci-dessus.

On a soin de conserver tous les termes de la série, qui, réduits en décimales, ont des chiffres significatifs dans l'ordre de ceux qu'on veut conserver au résultat; le 1° terme négligé doit commencer par 0,000000..., jusqu'à un rang plus avancé que le degré d'approximation exigé.

II. Supposons qu'on connaisse un nombre a approché de la racine me de N; soit b la différence entre N et am,

$$N=a^m\pm b$$
,  $\sqrt[m]{N}=a\pm z$ ,

z est la correction que doit recevoir a; b et z sont de petits nombres, et on a  $a^m \pm b = (a \pm z)^m$ : développant et représentant par m, A', A', les coefficiens de l'équ. 6, p. 11, on z

$$b = z(ma^{m-1} \pm A'za^{m-1} + A'z'a^{m-2} \pm ...)$$

Pour une première approximation, ne conservons que le 1<sup>ee</sup> terme de cette série,  $b = mza^{m-1}$ ; on en tire une valeur de z qui substituée dans le terme  $\pm Aza^{m-s}$ , et négligeant les suivans, donne

$$z = \frac{2ab}{2ma^{-} \pm (m-1)b^{-}} = \pm 2a \times \frac{N-a^{-}}{(m+1)a^{-} + (m-1)N}$$

en éliminant  $b = \pm (N - a^n)$ . Donc  $\sqrt{N} = a \pm z$  devient

$$\sqrt[m]{N} = a \times \frac{(m+1)N + (m-1)a^m}{(m-1)N + (m+1)a^m}$$

d'où  $VN = a \times \frac{3N + a^3}{N + 3a^2}, \quad VN = a \times \frac{2N + a^3}{N + 2a^3},$ 

$$\sqrt[4]{N} = a \times \frac{5N + 3a^4}{3N + 5a^4}, \quad \sqrt[5]{N} = a \times \frac{3N + 2a^5}{2N + 3a^5}, \text{ etc.}$$

Par ex., pour  $\sqrt{65}$ , on prend a=8, d'où  $\sqrt{65}=8\times\frac{195+64}{65+192}$ ,

ou  $\frac{2072}{257}$  = 8,062257, valeur exacte jusqu'à la 5° décimale. On pousse rapidement l'approximation, en faisant plusieurs fois

successives usage de la formule; ainsi pour  $\sqrt{8}$ , on fait d'abord a=2,8, et on trouve 2,82842; prenantensuite a=2,82842, d'où  $a^2$  et b; on a enfin la même valeur de  $\sqrt{8}$ , que nous avons obtenue précédemment.

### Des Nombres figurés.

489. On donne ce nom aux nombres suivans:

ier ordre 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10....

3<sup>e</sup>..... 1. 3. 6. 10. 15. 21. 28. 36. 45. 55....

4°..... 1. 4. 10. 20. 35. 56. 84. 120. 165. 220....

5e..... 1. 5. 15. 35. 70.126.210. 330. 495. 715....

6e..... 1. 6. 21. 56.126.252.462. 792.1287.2002.... 7e..... 1. 7. 28. 84.210.462.924.1716.3003.5005.etc.

Voici la loi que suivent ces nombres : Chaque terme est.

la somme de celui qui est à sa gauche, ajouté à celui qui est a sa celle du tableau, page 8, on conclut que les nombres sont les mêmes, mais rangés dans un ordre différent. Une ligne de ce dernier, telle que 1.7.21.35... est ici une hypoténuse; en a donc  $T = \lfloor mC(p-1) \rfloor$  pour valeur d'un terme quelcoque d'ordre p, ou pris dans la ligne  $p^e$ , et sur une hypothenuse  $m^e$ .

Prenons deux lignes consécutives :

$$(p-1)^s$$
 ordre..... $q.r.s.t.v...$ ,  
 $p^s......A....Q.R.S.T...$ ,  
on a  $A=1+a...R=Q+r$ ,  $S=R+s$ ,  $T=S+s...$ 

1°. Sur une hypoténuse, les termes se dépassent d'un rang dans les lignes consécutives; tels sont T et v. Si T est le  $n^v$  terme de l'ordre p, ou dans la  $n^v$  colonne et la  $p^v$  ligne, v est le  $(n+1)^v$  terme de l'ordre p-1; le terme de la ligne précédente est le  $(n+2)^v$  de l'ordre p-2.; pour remonter jusqu'au 2° ordre 1.2.3...m, il faut donc au rang n ajouter p-2, difference des deux ordres; c.-à-d. que le terme m,  $n^o$  de l'hypoténuse, s'y trouve occuper le rang n+p-2,

$$m = n + p - 2$$
;

l'équ. T = mC(p-1) revient donc à (p. 4) T = [(n+p-2) C(p-1)], ou (n-1)] (10),

OU

$$T = \frac{n}{1} \cdot \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n+2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n+p-2}{p-1}$$
$$= \frac{p}{1} \cdot \frac{p+1}{3} \cdot \frac{p+2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n+p-2}{n-1}.$$

en développant par l'équ. (3), p. 4, et prenant les facteurs du numérateur en ordre inverse. On emploie de préférence la 1<sup>10</sup> ou la 2<sup>6</sup> de ces expressions du terme général T, selon que p est < ou > n. On vérific même ici que le n' terme de l'ordre p est le même que le p' de l'ordre n.

En posant p=3,4,5... on a

3° ordre, 1.3. 6.10...
$$T = \frac{1}{2} n (n+1) = [(n+1) C_2];$$

$$4^{e} \dots 1.4.10.20 \dots T = \frac{1}{6} n(n+1)(n+2) = [(n+2)C3];$$

$$5^{\epsilon} \dots 1.5.15.35 \dots T = \frac{1}{24} n (n+1) (n+2) (n+3);$$

2°. En comparant les termes T, t et S, on a

$$T=mC(p-1), t=(m-1)C(p-2), S=(m-1)C(p-1).$$

Développons et réduisons (équ. 3, nº 476), nous trouvons

$$T = \frac{n+p-2}{n-1} \times S = \frac{n+p-2}{p-1} \times \iota \dots (11).$$

Ges formules servent à déduire les uns des autres, et de proche en proche, les termes qui composent, soit la ligne  $p^r$ , soit la  $n^e$  colonne. Par ex. p = 6 donne  $T = \frac{n+4}{n-1}$ . S. Faisant n = 2,  $3,4,\ldots$  on trouve  $\frac{6}{1},\frac{7}{2},\frac{8}{3},\frac{9}{4},\ldots$  pour les multiplicateurs de chaque terme S du 6° ordre, donnant au produit le terme suivant T. Pour n = 7,  $T = \frac{p+5}{p-1}$ . t, donne  $\frac{7}{1},\frac{8}{2},\frac{9}{3},\ldots$  facteurs qui servent à passer d'un terme t de la  $7^e$  colonne au suivant T.

- 3°. On trouve qu'en ajoutant les deux termes de rangs n—1 et n de 3° ordre, la somme est n³; donc la somme de deux nombres du 3° ordre successifs est un carré parfait, et tout carré est décomposable en deux nombres du 3° ordre. C'est ainsi que 121, carré de 11, est la somme de 55 et 66, qui sont le 10° et 11° nombres du 3° ordre.
- $4^{\circ}$ . Ajoutant les valeurs de  $A \dots R, S, T, \dots$  (p. 22), on a  $T = 1 + a \dots + r + s + t$ ; ainsi un terme quelconque T est la somme de tous ceux de l'ordre précédent, jusqu'à celui t qui a le même rang; ou bien le terme général de l'ordre p est le terme sommatoire de l'ordre p t; donc pour obtenir le terme sommatoire  $\Sigma$ , ou la somme des n  $t^{eq}$  termes de l'ordre p, il faut changer p en p + t dans l'équ. 10.

$$\Sigma = [(n+p-1) Cp \text{ on } (n-1)]$$

pour le .º ordre, par ex.,  $\Sigma = [(n+6) C_7]$ ; la 7° série arrêtée au 9° terme a pour somme [15  $C_7$ ] =6435.

5. On verrait de même qu'un terme quelconque du tableau est le somme des termes de la colonne qui précède, limitée au même ordre; c'est d'ailleurs ce qui résulte de ce que la première colonne est formée des mêmes nombres que l'ordre p, car ces termes sont, deux à deux, ceux qui se reproduisent dans une même hypoténuse, comme étant à distance égale des extrêmes (V. p. 5, 1).

190. Nous avons pris pour origine de notre tableau la série 1.1..., prenons 1.8.8.2..., et suivons la même génération; le 2° ordre sera l'équidifférence 1.1+8.1+28.1+38... etainsi des exdres suivans, comme on le voit dans ce tableau, dont le précédent n'est qu'un cas particulier.

rivent de la progression impaire 1.3.507...; dans la seconde série d=3, etc.

401. Si l'on coupe le côté al (fig. 23) du triangle alm en n-1 parties égales, aux points b,d,f,... et qu'on mène bc,de, fg... parallèles à la base lm, ces longueurs croissent comme les nombres 1.2.3.4.... En plaçant un point en a, 2 en b et c. 3 sur de, 4 sur fg..., la somme de ces points, depuis a, est successivement 1.3.6.10...; et le triangle alm contient autant de ces points qu'il est marqué par le n' de ces nombres du 3° ordre, qu'on a, pour cette raison, nommés triangulaires. Ces points

sont équidistans, quand le triangle est équilatéral.

De même dans un polygone, de m côtés, on mène des diagonales de l'un des angles a, et l'on divise ces lignes et les côtés de l'angle a en n-1 parties égales : joignant par des droites les points de même numéro, on forme n-1 polygones qui ont l'angle a commun, et m-2 côtés parallèles. Les périmètres de ces côtés croissent comme 1.2.3.4... Qu'on place un point à chaque angle, un au milieu des côtés parallèles du 2º polygone, 2 points sur chacun des côtés du 3°, etc., ces côtés contiendront 1.2.3,.... points de plus, et le contour des m-2 côtés parallèles auront chacun m-2 points de plus que dans le précédent. Faisons d= m - 2, l'aire de notre polygone contiendra donc des points (équidistans, si la figure est régulière) en quotité marquée par le n' terme de la série du 3º ordre, qu'on tire de 1 . 2. 28. 38 ... C'est ce qui a fait nommer Carrés, Pentagones, Hexagones... les nombres de ces séries, dont nous avons donné les termes général et sommatoire, pour 2=2,3, 4,... ou m=4,5,6... En général, on appelle nombres polygones, tous ceux du 3º ordre, parce qu'ils peuvent être équidistans et contenus dans une figure polygonale.

Si l'on missens de même pour un angle triedre, on verra que la série s.4.10.20... représente la quotité de points qu'on peut y placer sus des plans parallèles, ce qui a fait nommer ces nombres Pyrantidaux. Les nombres polyèdres composent les séries du 4º ordre, dont nous savons déterminer les termes général et sommétoire, en faisant p=4 et 5. L'analogie a porté à généraliser ces notions, et l'on appelle nombres figures tains ceux qui sont soumis à la loi du n° 489, et compris dans le miliant précédent, quoiqu'on ne puisse réellement représentes tens ces nombres par des figures de Géométrie, au-delà dans malure.

Sur les Permutations et les Combinaisons, dans le ons où les lettres ne sont pas toutes inégales.

Aga. Effectuons le produit du polynome  $a + b + c \dots$ , plusieurs fois facteur, en ayant soin d'écrire, dans chaque terme, la lettre multiplicateur au 1° rang, et de laisser à sa place chaque lettre du multiplicande.

 tions n à n de m leures, quand chaque lettre peut entrer 1,2,3,... et jusqu'à n fois à us les résultats; n peut d'ailleurs être >m. Par ez., 9 chiffres pris 4 à 4 donnent 9', ou 6561 nombres différens.

La somme des arrangemens de m lettres 1 à 1, 2 à 2, 3 à 3,  $\dots$  n à n, est  $m+m^3+m^3\dots+m^n$ , ou m.  $\frac{m^n-1}{m-1}$ . Avec 5 chiffres pris sculs, ou 2, ou 3 ensemble, la quotité des nombres qu'on peut écrire est  $\frac{5}{4}$  ( $5^2-1$ ), ou 155.

Soient n dés A, B, C... à f faces marquées des lettres a, b, c...; un jet de ces dés produira un système tel que abacc... Si l'on prend le 1<sup>tr</sup> dê A, et qu'on lui fasse présenter tour à tour ses diverses faces, sans rien changer aux autres dés, le système ci-dessus en produira f; ainsi nos n dés donnent f fois plus de résultats que les (n-r) autres dés B, C...; donc deux dés donnent f hasards, 3 dés donnent f3, 4 dés f4,... n dés à f faces produisent f1 hasards. Nous regardons ici, comme différens, les résultats identiques, lorsqu'ils sont amenés par des dés différens,

Si le 1" de a f faces, le 2° f', le 3° f'',... le nombre des hasards est  $f \times f' \times f''$ ...

493. Soient m places vacantes  $A, B, C, \ldots$  qu'il s'agit de faire occuper par m lettres, savoir, a places par  $a, \beta$  places par b, etc. Cherchons de combien de façons on peut faire cette distribution. Il est clair que pour placer les a lettres a, il suffit de prendre a des lettres  $A, B, C, \ldots$  et de les égaler à a: cela peut se faire d'autant de façons qu'il est possible d'égaler de fois à a, a des lettres  $A, B, C, \ldots$ ; [mCa] marque donc de combien de manières on peut faire occuper a places, sur m qui sont vacantes (Vorez n° 478).

Il reste, dans chaque terme, u-a places vacantes, dont  $\beta$  peaventêtre remplies par la lettre  $\delta$ , d'autant de façons qu'il est marqué par  $[m-a \ C\beta]$ ; le produit  $[m \ Ca] \times [(m-a) \ C\beta]$ , indique de combien de manières on peut distribuer  $\alpha$  lettres a, et  $\beta$  lettres  $\delta$ , dans m places vacantes.

On demande le nombre de combinaisons que le résultat peut

présenter?

Il s'agit de prouver que les nombres du tableau p. 21, donnent ces nombres de résultats, en prenant les lignes 1,2,3,... suivant qu'il y a des boûles de 1,2,3... couleurs, et prenant dans cette ligne les termes de rangs 2,3,4... selon qu'il y a 1,2,3... juges. En effet, supposons qu'on ait effectué toutes les combinaisons dans les cas de boules de 1,2 et 3 couleurs, jusqu'au terme 10 de la 3º ligne, et cherchons le terme 15 qui suit, pour le cas de trois couleurs et de trois juges. On formera d'abord les résultats suivans qui contiennent des boules blanches:

3 Blanches, 2 bl. 1 noire, 1 bl. 2 noires, 1 bl. 1 noire, 1 rouge 2 bl. 1 rouge, 1 bl. 2 rouges,

de plus on aura les résultats privés de blanches :

2 noires, 2 rouges, 1 rouge, 1 noire.

Or, sur ces 10 combinaisons, les six premières sont, dans notre tableau, le nombre qui est à gauche de 10, puisque si l'on y supprimait 1 blanche partout, on aurait tous les résultats de 3 boules avec 3 couleurs; et le chiffre 3 est celui qui est audessus de 10, le nombre de combinaisons de 3 boules de 2 couleurs. Ainsi tout nombre du tableau que nous voulons former est, ainsi qu'on l'a vu pour le tableau p. 21, la somme de celui qui est à gauche plus celui qui est au-dessus. Ces deux tableaux n'en font donc qu'un seul, et on a

$$T = [(n+p-1) Cn, ou (p-1)].$$

Lorsqu'il s'agit des grades de Facultés, on ne se sert que de boules de 3 couleurs, et le nombre des juges est de 3 à 6 selon les cas; p=3 donne  $T=\frac{1}{2}(n+1)$  (n+2).

Le développement de  $(a+b+c...)^p$  est formé  $(n^o$  483) d'autant de termes de la forme  $Na^ab^bc^\gamma...$  qu'on peut prendre de nombres différens pour les exposans  $a,\beta,\gamma,...$  leur somme

résultats successifs les combinaisons demandées 2 à 2, 3 à 3...

Quant aux nombres des combinaisons, chaque colonne d'un produit contient autant de termes qu'il y en a dans la colonne qui est au-dessus, plus dans celles qui sont à gauche. Si 1, 4,8, y .... sont les nombres des termes des colonnes d'un produit. ceux du produit suivant sont donc 1+a,1+a+s,1+a+b+y. Cette série se tire de 1.a.B... selon la loi des nombres figurés (nº 489); donc, pour les combinaisons 2 à 2, les colonnes successives contiennent 1.2.3.4... termes; pour les combinaisons 3 à 3, elles en ont 1.3.6.10...; pour celles p à p, on a la série du p' ordre. Le nombre total des combinaisons, ou celui des termes d'un produit, est la somme de la série, étendue à 2,3,4... colonnes, selon qu'on a 1,2,3... lettres à combiner. Pour n lettres, il faut ajouter les n 1e's termes de l'ordre p, c.-à-d. prendre le ne terme de l'ordre p + 1. Ainsi, la quotité de combinaisons de n lettres p à p, en admettant que chacune puisse y entrer 1,2,3... p fois, est le ne nombre de l'ordre p+1. Il faut donc changer p en p + 1 dans l'équ. (10) page 22 :

$$T = n \frac{n+1}{2} \frac{n+2}{3} \dots \frac{n+p-1}{p} = (p+1) \frac{p+2}{2} \dots \frac{p+n-1}{n-1} \dots (12).$$

n peut être >, = ou < p. Par ex., 10 lettres 4 à 4 donnent 715 résultats; 4 lettres 10 à 10 en donnent 286. On voit d'ailleurs que n lettres, prises p à p, et p+1 lettres prises n-1 à n-1, donnent autant de combinaisons, puisqu'on peut remplacer n par p+1, et p par n-1, sans changer T.

La même équ. (12) en changeant p en n, et n en p, donne aussi la solution du problème suivant, dont on trouve une application dans la collation des grades universitaires des Facultés. On a des boules de p couleurs différentes, blanches, rouges, noires..; on est convenu d'attribuer à chaque couleur une signification, telle que, bon, médiocre, mauvais... Un nombre n de personnes expriment leur jugement en faisant choix chacun d'une boule de couleur conforme à son opinion.

comme les autres divisent  $b^{\beta}c^{\gamma}$ ..., et que ceux-ci sont en nombre  $(1+\beta)(1+\gamma)$ ..., en les retranchant, il reste  $\alpha(1+\beta)(1+\gamma)$ ... pour la quotité des diviseurs qui admettent a: comme si l'on eût apporté, près de toutes les combinaisons sans a, les facteurs  $a, a^{\alpha}, a^{3}, ...$ 

Pour savoir combien, parmi les diviseurs de  $a^{n}b^{3}c^{\gamma}...$ , il en est qui renferment  $a^{m}b^{n}$ , je prends tous ceux de  $c^{\gamma}d^{\delta}...$ , dont le nombre est  $(1+\gamma)$   $(1+\delta)...$ , et j'apporte  $a^{m}b^{n}$  près de chacun: les résultats sont donc en nombre égal.

## Notions sur les Probabilités.

496. Quand on attend un événement du hasard, la prudence consiste à réunir le plus grand nombre de chances favorables: l'événement devient probable à raison de la valeur et de la quotité de ces chances. Des événemens sont également possibles, quand il y a autant de motifs d'espérer que chacua arrivera, en sorte qu'il y ait une égale indécision pour présumer celui qui sera réalisé, et que des joueurs qui se partageraient ces chances en même nombre pour chacun, eussent des motifs égaux d'espoir, et un droit égal à le voir vérifié. On juge du degré de probabilité d'un événement, en comparant le nombre des chances qui l'amènent, au nombre total de toutes les chances également possibles.

La probabilité se mesure par une fraction dont le dénominateur est la quotité de tous les événemens également possibles, et dont le numérateur est le nombre des cas favorables. Je veux amener 5 et 2 avec deux dés dont les faces portent 1,2,3,4,5 et 6; il n'y a que deux cas, sur 36 également possibles, de voir 5 et 2 arriver; donc la probabilité est 3 ou 1 Si j'espère amener 7 pour somme de points, je compte trois cas doubles, qui me sont favorables, 5 et 2,6 et 1, 4 et 3; j'ai donc 3 ou 1 pour probabilité : il y a 1 à parier contre 5 qu'on réussira.

Il faut donc nombrer toutes les chances possibles et égales, puis celles qui sont heureuses, et former une fraction de ces deux nombres. Quand la probabilité est > \frac{1}{4}, il. y a vraisemblance; incertitude, si cette fraction est \frac{1}{4}, c.-à-d. qu'on peut indifféremment parier pour ou contre l'événement. La probabilité devient certitude quand la fraction est 1, puisque tous les événemens possibles sont alors favorables. En réunissant les probabilités pour et contre un événement, on trouve toujours l'unité.

Nous allons faire plusieurs applications de ces principes.

Sur 32 cartes mêlees, 12 sont des figures, 20 des cartes blanches; la probabilité d'amener une figure, en tirant une seule carte, est  $\frac{12}{32} = \frac{1}{8}$ . Il y a donc 3 à parier contre 5 qu'on amènera une figure, 5 contre 3 qu'on tirera une carte blanche.

Sur m cartes, il y en a p d'une sorte désignée; quelle est la probabilité d'en tirer m' qui soient toutes de cette espèce? Le nombre des cas possibles est mCm'; celui des cas favorables

est pCm'; la probabilité demandée est  $\frac{pCm'}{mCm'}$ . Sur un jeu de 52

cartes, par ex., il y a 13 cœurs; en tirant 3 cartes au hasard, la probabilité qu'elles sont toutes trois des cœurs est...... 13C3: 52C3 ou = 286/22100, environ = 177.

Sur m cartes, il y a a cœurs, a' piques, etc.; on tire m'+m'' cartes; quelle est la possibilité qu'elles sont m' cœurs et m'' piques? mC (m'+m'') est le nombre de tous les hasards possibles. Les a cœurs, combinés m' à m', forment aCm' systèmes; les a' piques, a'Cm'': en accouplant ces chances ( $n^a$  478), le nombre des favorables est [aCm']. [a'Cm'']; c'est le numérateur cherché. Il serait [aCm'] [a'Cm'']. [a'Cm'''], s'il y avait en outre a'' carreaux dont on voulût tirer m'', etc.

La roue de loterie contient m numéros dont on tire p; un joueur en a pris m'; quelle est la probabilité qu'il en sortira précisément p'? Le nombre total des chances est mCp, dénominateur cherché. On a trouvé (n° 478) le nombre des chances favorables, ainsi, le numérateur est

$$X = [(m-m') C (p-p')] [m'Cp'].$$

Dans la Loterie de France, m = 90, p = 5, le dénominateur T 11. est 90 C5=43 949 268. Qu'un joueur ait pris 20 numéros, par ex., m' = 20, s'il veut qu'il en sorte précisément

| j = p', numér. | 20 [7064]           | probabil. | 0,4172  |
|----------------|---------------------|-----------|---------|
| z=p'           | 20.19. [70C3]       |           | 0,2367  |
| $3 = p' \dots$ | 20. 18. 18. [70 C2] | 2         | 0,0626  |
| 4=p'           | 70[20C4]            | ****      | 0,0077  |
| 5=p'           | [20C5]              | on leave  | 0,0003. |

Si l'on veut qu'il sorte au moins 1 numéro, c.-à-d. qu'il en sorte 1,2,3,4 ou 5, il faut prendre la somme 0,7245. Pour qu'il en sorte au moins 2, ajoutez ces résultats, excepté le 1<sup>er</sup>; la probabilité est 0,3073, etc. Si vous voulez qu'il ne sorte aucun numéro, faites p' nul, ou prenez le complément de

0,7245 à 1; vous aurez 0,2755.

Ges problèmes peuvent s'énoncer ainsi : sur m cartes, il y en a m' désignées; on en tire p, et on veut qu'il y en ait, ou précisément, ou au moins, p' prises parmi les désignées : trouver la probabilité? Par ex., un joueur de piquet a reçu 12 cartes, d'où il conclut que, parmi les 20 autres, il y a 7 cœurs; quelle est la probabilité que s'il reçoit encore 5 cartes, il y aura precisément 3 cœurs? m=20, m'=7, p=5, p=3; d'où ré-

sulte  $\frac{[13C_2],[7C_3]}{20C_5} = \frac{2730}{15504}$ , environ  $\frac{3}{17}$ . En raisonnant

comme ci-dessus, on aurait pour la probabilité qu'il viendra au moins 3 cœurs, 3208, ou environ 6

On a dans une bourse 12 jetous, dont 4 blancs, on en tire 7, quelle est la probabilité qu'il y en a précisément 3 blancs?

m=12, m'=4, p=7, p'=3, d'où on tire  $\frac{280}{790}$ , à peu près  $\frac{6}{170}$ . La probabilité de tirer au moins 3 jetons blancs sur  $\gamma$  est  $\frac{14}{33}$ .

497. Deux événemens A, A' sont amenés par p, p' causes; il y en a q, q' qui s'y opposent; on admet qu'il peuvent arriver ensemble ou séparément, et qu'ils sont indépendans l'un de l'autre: on demande quelles sont les probabilités de tous les cas. Imaginons deux dés, l'un à p+q faces colorées, p en blanc, q en noir; l'autre à p'+q' faces colorées, p' en rouge

q' en bleu: il est visible que le jet de chacun de ces dés séparement amène des résultats comparables à nos deux événemens. A sera réalisé, si l'on amène l'une des p faces blanches, et il ne le sera pas, si l'on amène l'une des q faces noires, etc. Le nombre total des hasards (p, 27) est  $(p+q) \times (p'+q')$  dénominateur commun de toutes nos probabilités.

Si l'on veut qu'une face noire et une rouge arrivent ensemble les q faces noires et les p' rouges offrent qp' combinaisons, ce sont les cas favorables; donc la probabilité est

$$\frac{qp'}{(p+q)(p'+q')} = \frac{q}{p+q} \times \frac{p'}{p'+q'};$$

c'est celle de voir arriver A' sans que A ait lieu. Il en sera de même des autres cas.

Observez que nous avons ici le produit des probabilités relatives à chacun des événemens souhaités; donc si des événemens sont indépendans les uns des autres, la probabilité qu'ils arriveront ensemble est le produit de toutes les probabilités relatives à chacun séparément. Ce théorème des probabilités composées n'est ici démontrée que pour deux événemens; mais s'il y en avait un 3° A°, ou un 3° dé à p" + q" faces, le même raisonnement s'appliquerait, et justifierait la conséquence énoncée.

Par un jet de deux dés à 6 faces, on veut amener 4 et as; quelle est la probabilité de succès? En ne considérant qu'un dé, il y a six hasards, dont deux favorables (4 ou as), probabilité simple å ou v; mais ce 1er cas étant arrivé, le 2e de doit encore amener l'autre point (as ou 4), autre probabilité simple à ; donc probabilité cherchée ½ × 6 = 1/18; comme si l'on ent comparé les 2 cas favorables, aux 36 hasards possibles.

On a séparé les couleurs d'un jeu de 32 cartes, en 4 paquets, 8 cœurs, 8 carreaux, etc.; on demande combien on peut parier d'amener l'une des 3 figures de cœurs? comme on ignore quel est le paquet qui contient les cœurs, 4 est la probabilité simple qu'on s'adressera à cet assemblage: mais dans ce cas même, sur 8 cartes, il faut tirer l'une des 3 figures, autre probabilité.

simple §; donc celle qu'on demande est composée des deux précédentes, ou q.

Quand les probabilités se composent, elles s'affaiblissent, puisqu'elles résultent du produit de plusieurs quantités < 1. Un homme dont la véracité m'est connue m'atteste un fait qu'il a vu; j'évalue à  $\frac{9}{10}$  la probabilité qu'il ne veut pas me tromper, et qu'il n'a pas été induit lui-même en erreur par ses sens. Mais s'il ne tient le fait que d'un témoin aussi véridique, la probabilité n'est plus que de  $\frac{9}{10} \times \frac{9}{10}$ , ou  $\frac{81}{100}$ , à peu près  $\frac{4}{5}$ , S'il y avait ainsi 20 intermédiaires, ou n'aurait plus que  $\left(\frac{9}{10}\right)^{2n}$ ,

c.-à-d. pas même ; : il y aurait 7 à parier contre 1 que le fait transmis est faux, quoique tous les intermédiaires soient également véridiques. On a comparé cette diminution de la probabilité, à l'extinction de clarté des objets, vus par l'interposition de plusieurs morceaux de verres.

498. Quand les probabilités simples sont égales entre elles, le résultat, ou produit, est une puissance de cette quantité. Un événement A est amené par p causes, il y en a q qui s'y opposent; quelle est la probabilité d'amener k fois A en n coups?

z > [nCk] est la probabilité que A arrivera k fois en n coups, sans désigner ceux où il devra se réaliser.

Et si l'on veut que A arrive au moins k fois, on changera ici k en k,  $k + 1, \ldots$  jusqu'à n, et l'on prendra la somme des resultats.

Donc le de nominateur de la probabilité cherchée est  $(p+q)^n$ : le numérateur s'obtient en développant ce binome, et s'arrêtant au terme où entre  $p^k$ , qu'on prendra sans ou avec son coefficient, selon qu'on voudra avoir ou n'avoir pas égard aux k rangs où A se réalise en n coups. Et si l'on veut que A arrive au moins k fois, et au plus k' fois, en n coups, on ajoutera tous les termes où p a les exposans k,  $k+1,\ldots k'$ .

Par ex., un dé à 6 faces en a 2 qui sont favorables à un jouenr; il faut, pour qu'il gagne, qu'en 4 coups il amène 3 fois l'une ou l'autre (ou, en un seul jet de 4 dés, il faut que 3 faces soient favorables); on demande la probabilité du gain? J'ai p = 2, q = 4, puis  $(p + q)^4 = 6^4 = 1296 =$ 

 $p^4 = 16 \text{ coups qui amènent 4 fois l'une des faces favorab}$ . + $4p^3q = 128.....3$ 

$$+6p^{2}q^{3} = 384...$$
 2  
 $+4pq^{3} = 512...$  1  
 $+q^{4} = 256...$  0

Somme =  $1296 = (p + q)^4$ , dénominateur des probabilités.

Done la probabilité d'amener précisément 3 fois l'un des cas favorables est  $\frac{183}{1296}$  ou  $\frac{9}{81}$ ; on divisera par le coefficient 4, si l'on doit désigner l'ordre où ils arrivent, et l'on aura  $\frac{2}{81}$ ; enfin, ajoutant les deux  $1^{875}$  nombres, on a  $\frac{144}{996}$  ou  $\frac{1}{9}$ , pour la probabilité que les faces favorables se présenteront au moins 3 fois.

Quel est le sort de deux joueurs M et N d'égales forces; il manque 6 points à M pour gagner la partie, et il en manque 4 à N? La somme de ces points est 10; je forme la  $9^{\circ}$  puissance de p+q; je réserve pour M les 4 1° termes (où l'exposant de p est au moins 6), je prends pour N les 6 autres termes; unfin je fais p=q=1. Je trouve 130 d'une part, 382 de

l'autre, et la somme totale 512: le sort de M, ou la probabilité qu'il gagnera, est  $\frac{130}{314}$ , celle de N est  $\frac{382}{514}$ . Si la partie était rompue avant de tenter rien, l'enjeu devrait être partagé entre M et N dans le rapport de 130 à 382, à très peu près comme 1 à 3: c'est aussi le prix qu'ils doivent vendre leurs prétentions à l'enjeu, s'ils consentent à céder le droit qu'ils y ont. Quand la force des joueurs est, par ex., comme 3 à 2, c.-à-d. quand M gagne ordinairement à N, 3 parties sur 5, ou que M cède à N 1 point sur 3 pour égaliser les forces, le calcul est le même en posant p=3 et q=2. Dans ce cas, on trouve que le sort de M est à celui de N environ :: 14: 15.

499. Il arrive souvent que les causes sont si cachées, ou se croisent d'une manière si variée, qu'il est impossible de les démêler et d'en nombrer la multitude : les principes exposés précédemment ne peuvent plus recevoir d'application. On consulte alors l'expérience, pour s'assurer si les événemens sont assujettis à un retour périodique, d'où l'on puisse conjecturer avec vraisemblance que la cause inconnue qui les a ramenés souvent sous un ordre régulier, agissant encore, les reproduira dans le même ordre. Le nombre de ces retours est substitué à celui des causes mêmes dans les calculs de probabilité. Un de jeté 10 fois de suite a présenté o fois la face a; il y a donc dans l'action qui le pousse, dans sa figure, sa substance, quelque cause cachée qui produit le retour de 9 fois la face a : si 100 épreuves ont ramené de même go fois cette face a, la probabilité & favorable à ce retour acquiert une grande force. qui s'accroît encore quand les épreuves multipliées s'accordent avec cette supposition; puisque si l'on pouvait faire un nombre infini d'épreuves, qui toutes présentassent q fois sur 10 la face a; on aurait la certitude de l'hypothèse.

C'est ainsi que constamment l'expérience a prouvé les faits suivans, dont il est impossible d'assigner les causes.

1". Le nombre des mariages contractés dans un pays, pour une durée quelconque déterminée, est à celui des naissances et à la population à très peu près, :: 3 : 14 : 306.

- 2º. Il nait ensemble 15 filles et 16 garçons.
- 3°. La population, le nombre des naissances, celui des morts et celui des mariages sont :: 2 037 615 : 71 896 : 67 700 : 15 345; à très peu près, par an, les naissances sont le 28°, les morts le 30°, et les mariages le 132° de la population. La différence des naissances aux morts est l'accroissement annuel de la population.
  - 4º. La durée des générations de père en fils est de 33 ans.
- 5°. Le nombre des morts du sexe masculin est à celui du sexe féminin :: 24 : 23; et dans un pays quelconque, le nombre des vivans du 1° sexe est à celui du 2° :: 33 : 20.
- 6°. Les décès mâles sont le 58°, les séminins le 61° de la population : à Paris, la totalité des décès n'est que la 32° du nombre des habitans; ces décès s'élèvent annuellement à 22700, terme moyen, et les naissances à 24800.
- 7°. La moitié de toute population est au-dessous de 25 ans, et tous les 25 ans, une moitié est renouvelée.
- 8°. En France, le 66° de la population se marie chaque année. La durée de la vie moyenne est de 28 ans 5.
- g°. Les rebuts annuels de la Poste aux lettres de France sont de 19000, etc....

G'est sur ces considérations qu'on établit les Tables des population et de mortalité : on peut consulter à ce sujet l'Annuaire du Bureau des Longitudes.

Nous ne dirons rien de plus sur la doctrine des probabilités, qui est si étendue qu'elle fait la matière des Traités spéciaux. For ceux de MM. Laplace, Lacroix, Condorcet, Duvillard, etc.

### II. RÉSOLUTION DES EQUATIONS.

# Composition des Equations.

500 Après avoir transposé et réduit, toute équation a la forme

$$kx^{n}+px^{n-1}+qx^{n-4}+rx^{n-3}....+\iota x+u=0$$
 (1)

que nous représenterons par (\*) f(x) = 0; k, p, q...u sont des nombres connus positifs, négatifs ou zero. On appelle racine toute quantité a qui substituée à x réduit f(x) à zéro, savoir f(a) = 0, ou  $ka^n + pa^{n-1} + ... + u = 0$ .

 $f(x) = kx^n + n' + x^{n-1} + n' + x^{n-1} + r' + x^{n-1} + r' + x + B$ 

p' = ak, qui dans le produit affecte aussi  $x^{n-1}$ : de même q = q' - ap', r = r' - aq'...u = R - at'. Transposant les termes negatifs, il vient

p'=p+ak, q'=q+ap', r'=r+aq'... R=u+at' (2). Ces équ., toutes de même forme, servent à déduire successivement les uns des autres les coefficiens p', q', r'... du quotient, et le teste R: car chacun se compose du coefficient de même rang dans f(x), plus du produit par a du coefficient précédent.

Voici des exemples de ce genre de calculs :

Diviser  $4x^3 - 10x^4 + 6x^3 - 7x^3 + 9x - 11$  par x - 2. Quotient  $4x^3 = 2x^3 + 2x^3 - 3x + 3$ .......... reste -5. Après avoir cerit  $4x^4$ , 1<sup>st</sup> terme du quotient, on forme  $4 \times 2 - 10 = -2$  qui est le coefficient de  $x^3$ ; celui de  $x^3$  est  $-2 \times 2 + 6 = +2$ ; ensuite  $2 \times 2 - 7 = -3$ , etc.

Si le diviseur est x + 2, le facteur numérique est partout -2, et le quotient est

$$4x^{1} - 18x^{3} + 42x^{2} - 91x + 191...$$
 reste - 393,

Mais on peut aussi trouver l'un des coefficiens indépendamment de tout autre; car en éliminant successivement  $p', q', \ldots$ entre les équ. (2), il vient

$$p = ka + p$$
,  $q' = ka^{n} + pa + q$ ,  $r' = ka^{n} + pa^{n} + qa + r$ ...  
 $R = ka^{m} + pa^{m+1} + qa^{m-n} + ra^{m-1} \dots + ta + u = f(a)$ .

Ainsi pour former un coefficient quelconque de rang i dans le quotient, il faut prendre les i premiers termes de f(x), remplacer x par a, et supprimer les puissances de a communes à tous les termes; et quant au reste R de la division, il est formé du polynome proposé f(x), où l'on a fait x = a, savoir f(a).

Et comme ce reste R est ou n'est pas nul, selon que a est ou n'est pas racine de l'équ. f(x) = 0, on voit que le polynome f(x) est ou n'est pas divisible par x - a, selon que a est ou n'est pas racine de l'équ. f(x) = 0.

Le mode de calcul indiqué ci-dessus est très commode pour trouver le quotient de f(x): (x-a), reconnaître si a est ra-

cine pet enfin obtenir le résultat numérique de la substitution d'un nombre donné a à la place de x dans un polynome f(x).

For Nous supposerons qu'on soit assuré que toute équ. a une racine au moins, sujet sur léquel nous reviendrons, et nous ferons k=1, ce qui n'ôte rien à la généralité, puisqu'on peut diviser toute l'équ. (1) par k. Si a est racine de cette équ. on a identiquement f(x) = (x-a)Q, Q étant un polynome de degré n-1.

Or si b est racine de l'équ. Q = 0, x - b doit diviser Q; d'où Q = (x - b) Q', f(x) = (x - a) (x - b) Q'.

De même c étant racine de Q' = o, on a

$$Q' = (x - c)Q'', \quad f(x) = (x - c)(x - b)(x - c)Q'',$$

Les degrés des quotiens s'abaissant successivement à chaque facteur binome mis en évidence, il est clair qu'après (m-1) divisions, on arrivera à un quotient x-l du 1er degré. Donc, en admettant que toute équation ait une racine, f(x) de degré n est formé du produit de n facteurs binomes du premier degré,

$$f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)...(x-l).$$

Cette équ. est identique, et la dissemblance des denx membres disparaîtrait, si l'on effectuait les calculs indiqués. Et puisque f(x) devient nul lorsqu'on prend pour x l'un quelconque des nombres a, b, c., toute équ. f(x) = 0 a n racines, qui sont, en signes contraires, les seconds termes de ses u facteurs binomes.

Prouvons qu'on ne peut en outre décomposer f (x) en d'autres facteurs (x — a') (x — b') (x — c')... les grandeurs a', b', c'... étant, toutes ou plusieurs, différentes de a, b, c...

Pour cela, montrons que si le binome x — h divise exactement le produit de deux polynomes A et B rationnels et entiers par rapport à x, l'un au moins de ces polynomes est divisible par x — h. En effet, supposons qu'en divisant A et B par x — h, on nit les quotiens A' et B', et les restes numériques a et B, ou

$$A = A'(x - h) + a$$
,  $B = B'(x - h) + \beta$ .

En faisant le produit AB, on trouve que x - h entre comme facteur de tous les termes, excepté de  $\alpha\beta$ , qui étant un nombre, ne peut être divisible par x - h, à moins que l'un des restes ne soit nul. Donc, etc.

D'après cela, puisque f(x) = (x - a) Q, et qu'on suppose que x - a' divise f(x), il faut que (x - a) Q, ou plutôt Q, soit divisible par x - a'. De même pour Q', dans Q = (x - b)Q', et ainsi de suite jusqu'au dernier facteur x - l, qui n'étant pas divisible par x - a', montre que x - a' ne pouvait diviser f(x).

Donc: 1°. Tout polynome f(x) n'est résoluble qu'en un seul système de m facteurs binomes du premier degré, et l'équ. f(x) = o n'admet que m racines.

 $a^{\circ}$ . Toute fraction  $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$  qui devient  $\frac{o}{o}$  lorsqu'on fait x = a, a x - a pour facteur commun de ses deux termes f(x),  $\varphi(x)$ ; et même x - a peut y entrer à une puissance quelconque. La valeur de la fraction s'obtient en supprimant d'abord les facteur x - a qui sont communs, et faisant ensuite x = a: ainsi cette valeur est finie, nulle ou infinie, selon que x - a est à la

3°. Si deux équ. f(x) = 0,  $\varphi(x) = 0$  ont une même racine a, x - a est facteur commun. C'est ainsi que

même puissance dans les deux termes, ou que x - a porte un exposant plus élevé au numérateur ou au dénominateur.

$$2x^3 - 3x^2 - 17x + 30 = 0$$
,  $x^3 - 37x - 84 = 0$ 

ont z + 3 pour facteur, qu'on obtient par la méthode du commun diviseur. La coexistence de ces deux équ. serait absurde, s'il n'y avait aucun facteur commun entre elles. Et si ce facteur était du 2<sup>e</sup> degré, les équ. auraient deux racines qui seules répondraient au problème, etc.

4°. On peut, par la division, abaisser le degré n d'une équ. d'autant d'unités qu'on connaît de racines, la recherche des racines étant la même chose que celle des facteurs binomes. Les facteurs du 2° degrésont en nombre ; n (n - 1), (n° 476)

44

#### ALGÈBRE.

puisqu'ils résultent des combinaisons 2 à 2 de ceux du 1er : ceux du 3e degré sont en nombre  $\frac{1}{6}$  n (n-1) (m-2), etc.

502. Puisque la proposee  $x^n + px^{n-1} + qx^{n-2} \dots + u = 0$ . est le produit de (x - a)(x - b)(x - c)..., il suit de ce qu'on a vu p. 135 du 1<sup>er</sup> vol., que

1°. Le coefficient p du 2° terme est la somme de toutes les racines à, b, c... prises en signes contraires;

2°. Le coefficient q du 3° terme est la somme des produits deux à deux de ces racines;

3°. r est la somme des produits 3 à 3 en signes contraires, etc. Enfin, le dernier terme u est le produit des racines quand le degré n de l'équ. est pair, et ce produit en signe contraire quand le degré est impair.

## Transformation des Équations.

503. Pour que les racines x d'une équ. (1) deviennent le fois plus grandes, faites  $x = \frac{f}{h}$ ; d'où

170 00 2 19

 $ky^n$ ,  $py^{n-1}$ ,  $qy^{n-2}$ 

Soit, par ex., l'équ.  $x^1 - \frac{3}{3} x^3 + \frac{5}{6} x^4 - \frac{3}{4} x - \frac{7}{2} = 0$ , multipliant par 12, on a  $12x^4 - 8x^3 + 10x^2 - 9x - 42 = 0$ ; faisant  $x = \frac{1}{12}x$ , c.-à-d. multipliant les coefficiens 10, 9 et 42 respectivement par 12, 12, 12, il vient

$$y^3 - 8y^3 + 120y^3 - 1296y - 72576 = 0.$$

Pour que les racines x d'une équ. deviennent h fois plus petites, on posera x = hy, c.-à-d. qu'on divisera les coefficiens successifs par  $h^o$ ,  $h^i$ ,  $h^a$ ... $h^n$ . Le calcul précédent donnait à l'équ. des coefficiens plus grands; celui-ci les diminue, et s'emploie dans ce but. Mais à moins que les divisions ne s'effectuent exactement, on a ainsi des coefficiens fractionnaires. Soit l'équ.  $x^a - 144x = 10368$ ; en posant x = 12y, on trouve cette équ. plus simple,  $y^a - y = 6$ .

504. Si l'on veut diminuer toutes les racines d'une même quantité i, on pose x = i + y. En mettant i + y pour x dans tous les termes de f(x), l'équ. (1) devient

$$k(i+y)^n + p(i+y)^{n-1} + q(i+y)^{n-1} + t(i+y) + u = 0$$

sans nous arrêter à développer les puissances de i+y, il résulte de la loi connue (nº 482) que suivent les termes de la formule de Newton, que la transformée étant ordonnée selon les puissances croissantes de y, est

$$A + By + Cy^3 + Dy^3 \cdot \cdot \cdot + ky^n = 0,$$

A étant = fi, ou le polynome proposé où l'on a remplacé x par i; B se dédait de A en multipliant chaque terme par l'exposant de i, et diminuant cet exposant de un, calcul qu'on désigne sous le nom de dérivée, et qu'on indique par f'i. De même G se trouve en prenant la dérivée de B, et divisant par 2;  $C = \frac{1}{2}f^*i$ ; D est le tiers de la dérivée de C,  $D = \frac{1}{2\cdot 3}f^*i$ , et ainsi de suite. On sait donc composer les coefficiens de la transformée, en les déduisant successivement les uns des autres, savoir

puisqu'ils résultent des combinaisons 2 à ceux du 3° degré sont en nombre ; n (n

502. Puisque la proposée  $x^a + px^{a-1} + cst$  le produit de (x - a)(x - b)(x - c) qu'on a vu p. 135 du 1<sup>er</sup> vol., que

1°. Le coefficient p du 2° terme est racines a, b, c... prises en signes con:

2°. Le coefficient q du 3° terme est deux à deux de ces racines;

3° rest la somme des produits 3 à 3 Enfin, le dernier terme u est le pr degré u de l'équ. est pair, et ce quand le degré est impair.

## Transformation de



Ł

١

x-1=y; on n'a alors que des additions à faire, selon la loi du tableau p. 21. En voici deux exemples :

$$x' - 12x^{3} + 41x - 29 = 0 x' - 6x^{3} + 7x' - 7x + 7 = 0$$

$$1 - 11 + 30 + 1 1 - 5 + 2 - 5 + 2$$

$$1 - 10 + 20 1 - 4 - 2 - 7$$

$$1 - 9 1 - 3 - 5$$

$$y^{3} - 9y^{3} + 20y + 1 = 0 y^{1} - 2y^{3} - 5y^{2} - 7y + 2 = 0$$

506. La même transformee, ordonnée selon les puissances décroissantes de  $\gamma$ , permet de délivrer l'équ. de son 2° terme, en faisant  $x = \gamma + i$ , et disposant convenablement de l'arbitraire i: on a

En effet, posons mik + p = 0; d'où

$$i = -\frac{p}{mk}, \quad x = y - \frac{p}{mk}.$$

Ainsi pour délivrer l'éau, de son 2e terme, il faut changer x

Pour  $x^3 + px + q = 0$ , on fera  $x + \frac{1}{4}p = y$ ; puis, carrant,  $x^3 + px = y^3 - \frac{1}{4}p^3$ , et la transformée est  $y^3 = \frac{1}{4}p^3 - q$ . On tire y, et par suite les racines x de la proposée. C'est un mode de résolution de l'équ. du  $x^6$  degré.

On verra aisément qu'on chasse à la fois le 2° terme de fx, et le coefficient k du 1° terme, en faisant  $x = \frac{y-p}{mk}$ .

Si l'on veut chasser le 3° terme de l'équ., on doit faire  $\frac{1}{3}m(m-1)i^2k+(m-1)ip+q=0$ .

Cette relation conduit en général à des valeurs irrationnelles ou imaginaires de i, qui ne peuvent être utilement employées.

Enfin si l'on pose  $ki^m + pi^{m-1} + \ldots + u = 0$ , on chassera le dernier terme de l'équ. Il faut alors résoudre l'équ. proposée elle-même; et en effet la transformée aurait une racine nulle, r = 0; d'où x = i.

507. Voici encore deux transformations usitées.

 $x^{\alpha}$ . Si l'on pose x = -y, ce qui change les signes alternatifs seulement, les racines positives de x deviennent négatives, et réciproquement.

2°. En faisant  $x = \frac{1}{y}$ , les racines deviennent réciproques, les plus grandes de x répondent aux plus petites de y: comme les facteurs x,  $x^3$ ,  $x^3$ ... sont remplacés par les diviseurs y,  $y^3$ ,  $y^3$ ..., en multipliant tout par  $y^m$ , ces facteurs se trouvent remplacés par  $y^{m-1}$ ,  $y^{m-2}$ ... Ainsi ce calcul revient à distribuer, près des coefficiens, les puissances de y en ordre inverse de celles de x:

$$\frac{k}{y^{m}} + \frac{p}{y^{m-1}} + \frac{q}{y^{m-1}} + \dots + \frac{t}{y} + u = 0,$$
où 
$$uy^{m} + ty^{m-1} + \dots + qy^{n} + py + k = 0.$$

Et si l'on veut en outre chasser le coefficient u du  $v^*$  terme, on posera  $y = \frac{y'}{u}$ , c.-à-d.  $x = \frac{u}{y'}$ , transformation qui remplit d'un seul comp les deux conditions.

T. II.

En géneral, transformer une équ. f(x) = 0, c'est en composer une autre F(y) = 0, dont les racines y aient, avec celles de x, une relation donnée par une équ. entre x et y,  $\varphi(x,y) = 0$ : il ne s'agit donc que de savoir éliminer x de cette dernière à l'aide de la proposée, problème que nous traiterons bientôt (n° 522).

#### Limites des Racines.

508. Une limite supérieure des racines de l'équ. fx=0, est une quantité quelconque qui les surpasse toutes: cette limite serait zéro, si aucun terme de fx n'était négatif, puisque l'équ. n'aurait aucune racine positive. Tout nombre l qui, substitué pour x dans fx, donne un résultat positif (le 1° terme kx<sup>n</sup> ayant le signe +) est limite supérieure, quand tout nombre > l est dans le même cas, puisqu'aucune valeur > l ne résont l'équ.

On sait que 
$$\frac{x^{i}-1}{x-1} = x^{i-1} + x^{i-1} + x^{i-3} \dots x+1;$$
  
d'où  $x^{i} = (x-1)x^{i-1} + (x-1)x^{i-1} + (x-1)x^{i-3} \dots + (x-1)+1).$ 

Nous laisserons les termes négatifs sous leur forme, et nous les placerons dans les colonnes où x est affecté du même exposant. Un terme —  $sx^h$ , sera mis dans la colonne (x-1)  $x^h$ , et le coefficient sera (k+p+q...) (x-1)-s; le facteur de (x-1) est la somme des coefficiens positifs qui précèdent la Or, pour attribuer à x une valeur capable de rendre ce terme négatif, il faut que (k+p+q...) (x-1) soit (x+1) so

$$x = 1 + \frac{y}{k + p + q \dots}$$
 (M)

Qu'on en disc autant de chacune des colonnes où se trouve un coefficient négatif; et que parmi toutes les expressions (M) ainsi formées, ou prenne la plus grande l, il est clair que x=ou>l rendra tout le polynome positif: l est donc limite supérieure des racines de fx=o. Ainsi, divisez chaque coefficient négatif de fx par la somme de tous les positifs qui le précèdent; ajoutez 1 à la plus grande des fractions ainsi obtenues; ce nombre sera limite supérieure des racines de l'équ. fx=o.

Soit  $4x^5-8x^1+23x^3+105x^2-80x+11=0$ ; on divise 8 par 4, puis 80 par 4+23+105; le 1<sup>er</sup> de ces quotiens 2 est le plus grand; donc, toutes les racines sont < 2+1, ou 3.

En effaçant  $p, q, \ldots$  du dénominateur de (M), cette formule se réduit à  $x = ou > i + \frac{s}{k}$ ; comme on a le droit d'augmenter

cette fraction (M), on voit que le plus grand coefficient négatif d'une équ., pris en +, et augmenté de 1, est une limite supérieure de ses racines, quand on a divisé l'équ. par le coefficient h de son 1<sup>st</sup> terme. Cette expression est plus simple que la 1<sup>st</sup>, et se forme à vue, ce qui la rend préférable toutes les fois qu'on n'a pas intérêt à choisir une limite basse. Les théorèmes suivans offrent souvent une limite plus avantageuse.

509. N'ayons égard qu'au 1er terme et aux termes négatifs defx,

 $x^n - Fx^{n-f} - Gx^{n-g} - Hx^{n-h} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (i)$ 

Soit a un nombre qui mis pour x rende cette expression positive, ou

$$\alpha^{n} > F \alpha^{n-f} + G \alpha^{n-g} + H \alpha^{n-h} \dots (2)$$

$$1 > \frac{F}{\alpha^{f}} + \frac{G}{\alpha^{g}} + \frac{H}{\alpha^{h}} \dots (2)$$

en divisant tout par α<sup>n</sup>. Il est clair que tout nombre > α satisfera 4 la π dition; ainsi, ni α, ni les nombres > α ne pouvant ul, puisque la partie positive de fx accroît nombre l qui rend le 1" terme de fx plus grand que la somme des termes négatifs est limite supérieure (\*).

Tirons de la relation (2) une valeur de  $\alpha$ . Parmi les nombres  $\sqrt[L]{F}$ ,  $\sqrt[L]{G}$ ,  $\sqrt[L]{H}$ ... il en est un qui surpasse les autres; supposons que c'est le 2°, nous le représenterons par i:

$$\bigvee_{i=1}^{s} G = i > \bigvee_{i=1}^{s} F$$
 et  $\bigvee_{i=1}^{k} H_{i}$ ,  $G = is$ ,  $F < is$ ,  $H < is$ .

Remplaçons dans (2), G par  $i^s$ , F par  $i^s$ , H par  $i^s$ ; le 2° membre sera augmenté, et si l'on rend  $a^n >$  que cette somme, à fortiori la condition (2) sera remplie. Il s'agit donc de rendre

$$x^n > i^f x^{n-f} + i^g x^{n-g} + i^h x^{n-k} \dots$$

On peut même ajouter ici les termes qui complètent le polynome, d'où

$$x^{n} > ix^{n-1} + i^{n}x^{n-2} + i^{n}x^{n-3} + i^{n}$$

savoir 
$$x^n > i \frac{x^n - i^n}{x - i}$$
, ou  $\frac{ix^n}{x - i} - \frac{i^{n+1}}{x - i}$ .

Admettons qu'on prenne x > i, ce dernier terme sera négatif, et en le supprimant, le 2° membre sera augmenté. Ainsi,

1er théorème donne 21 pour limite; mais prenant  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{20}$ ,  $\sqrt[4]{11}$ , le 2e de ccs nombres est le plus grand, à peu près 5; ainsi 10 est une limite supérieure.

510. Faisons x = l + y dans fx, l étant un nombre quelconque; il vient (n° 504),  $fl + y f'l + \frac{1}{2} y^3 f''l... + ky^n = 0$ . Or, si l'on choisit pour l un nombre tel que fl, f'l, f''l... soient positifs, tous les coefficiens de cette transformée ayant des signes +, aucun nombre positif mis pour y ne peut y' satisfaire; les valeurs réelles de x répondent donc à des valeurs négatives de y = x - l; partant l > x. Donc, tout nombre qui, mis pour x dans fx et toutes ses dérivées, donne des résultats positifs, est une limite supérieure de x.

Dans notre dernier exemple, les dérivées sont

$$4x^3 - 6x^4 - 40x + 3$$
,  $12x^2 - 12x - 40$ ,  $24x - 12$ .

On voit que x=6 rend tous ces polynomes positifs, et que x < 6, limite plus basse que celle qui a été trouvée.

Observez que si l'on change les signes alternatifs de la transformée, les racines de y auront changé de signe; elles seront donc toutes positives, de négatives qu'elles étaient : ainsi, on sait transformer une équ. fx = 0 en une autre Fy = 0 qui n'ait aucune racine négative, en posant x = 1 - y, l'étant une limite supérieure des racines x.

- 511. Changez x en -x dans fx, on les signes alternatifs; les racines positives seront devenues négatives, et réciproquement, en conservant leurs valeurs numériques : cherchez la nouvelle limite supérieure l'; les racines négatives de fx = 0 seront, entre 0 et -l', les positives entre 0 et l. C'est ainsi qu'on reconnaît que dans notre dernier exemple toutes les racines sont comprises entre -l et -l
- 512. En faisant  $x = \frac{1}{z}$  dans fx, les plus grandes racines de z répondront aux plus petites de x. Si donc on cherche la limite supérieure h des racines de z, ou z < h, on aura  $x > \frac{1}{h}$ . Telle est la limite inférieure des racines positives de x.

Soit s le plus grand coefficient de signe contraire au dernier terme de l'équ.  $kx^n + px^{n-1} \dots + u = 0$ ; comme la transformée est  $uz^n + \dots + pz + k = 0$ , en prenant pour limite supérieure  $z < 1 + \frac{s}{u}$ , on trouve  $x > \frac{u^s}{u+s}$ . C'est entre ce nombre et + I que sont comprises toutes les racines positives de x. On

et + I que sont comprises toutes les racines positives de x. On peut d'ailleurs trouver deux limites plus rapprochées, ainsi qu'on l'a exposé. On en dira autant pour les racines négatives.

513. N'ayons égard qu'au 1er terme et aux termes négatifs de fx, savoir:

$$kx^n - Fx^{n-f} - Gx^{n-g} - \dots = kx^n \left( 1 - \frac{F}{x^f} - \frac{G}{x^g} \dots \right)$$
. Nous con-

naissons une valeur l de x qui donne un résultat positif, et tout nombre > l donne aussi le signe + au résultat : comme les termes positifs de fx accroissent la quantité  $kx^n$ , on voit que dans tout polynome rationnel et entier fx, ordonné selon les puissances descendantes de x, si l'on fait croître graduellement x, on atteindra bientôt une valeur qui donnera un résultat positif, et au-delà les résultats seront positifs et croissans.

Quand le 1 er terme kxª est négatif, en le comparant aux termes positifs, on trouve de même des résultats croissans et négatifs. Enfin si le polynome est ordonné selon les puissances ascen-

dantes de x,  $fx = u + \iota x ... + px^{n-1} + kx^n$ , en posant  $x = \frac{1}{x}$ 

on a  $\frac{1}{z^n}$   $(uz^n + ... + k)$ : la valeur  $z = \ell$  qui donne au résultat

le signe de u, répond à  $x = \frac{1}{7}$  qui produit le même effet sur fx. On sait donc trouver des valeurs de x qui donnent aux résultats de fx le signe du 1<sup>es</sup> terme, que la suite soit ascendante ou descendante.

514. On peut toujours prendre pour x une suite de nombres croissans  $\alpha, \beta, \gamma...$  assez rapprochés, pour que les valeurs que regoit le polynome îx soient aussi voisines qu'on veut. Supposons d'abord que fx n'a que des termes positifs, et faisons  $x = \alpha$  et  $\alpha + i$ . Les résultats sont  $f\alpha$  et  $f\alpha + i$   $f'\alpha + \frac{1}{2}i^2$   $f''\alpha + \dots$ 

dont la différ. est  $i(f'a + \frac{1}{2}if'a + ...)$ : il s'agit d'attribuer h i une valeur telle que cette différ. soit moindre que tout nombre donné h. Tout est in positif, et i est très petit et  $\langle r \rangle$ ; faisons i=1 dans la parenthèse, et posons  $i(f'a + \frac{1}{2}f''a...) = ou \langle h|_{1}$  condition sera remplie : ainsi il faut prendre  $i=ou \langle \frac{h}{f'a+\frac{1}{2}f''a...} \rangle$  prenant ensuite x=(a+i)+i', opérant de même, on aura un 3° résultat qui surpasserà le 2° de moins de h; et ainsi de suite.

Maintenant si fx renferme des termes négatifs, ce qu'on vient de dire s'appliquera à l'ensemble des termes positifs; et comme les termes qu'on en doit sonstraîre diminuent encore la grandeur des résultats, à plus forte raison ceux-ci différerontils de moins de h. Et si la somme des termes négatifs l'emportait sur les positifs, ce serait au contraire aux premiers qu'on appliquerait le misonnement ci-dessus. Ceci démontre que l'on peut toujours supposer, que quand x croît insensiblement, les résultats de fx sont continus.

## Racines commensurables.

515. Soit l'équ.  $fx = kx^n + px^{n-1} + qx^{n-2} \dots + tx + u = 0 \dots (1)$ . Si tous les coefficiens sont entiers, et k = 1, aucune racine ne peut être fractionnaire: car si l'on pose

$$x = \frac{a}{b}, \text{ d'où } \frac{a^n}{b^n} + \frac{pa^{n-1}}{b^{n-1}} + \dots + \frac{ta}{b} + u = 0;$$
on a 
$$a^n + b(pa^{n-1} + qba^{n-2} \dots + ub^{n-1}) = 0$$

la 2° partie étant multiple de b, an devrait l'être aussi, ce qui est impossible (n° 25).

Ainsi lorsqu'en faisant y = kx, on dégage le 1<sup>er</sup> terme de l'équ. (1) de son coefficient k (1° 506), sans que les autres coefficiens ressent d'être entiers, y n'a pas de racines fractionnaires; et celles de x le sont, ou sont entières, sclon que les racines entières de y ne sont pas multiples de k, ou le sont. Ainsi la

recherche des racines fractionnaires de x, est ramenée à celle des racines entières de la transformée en y.

Après avoir trouvé les racines s,  $\beta$ ,... de l'équ. fx = 0, on peut la décomposer en ses facteurs binomes,

$$fx = k(x-s)(x-\beta)...$$

516. On a vu n° 500, que le quotient de l'équ. (1) divisé par x-a, étant désigné par

$$kx^{n-1} + p'x^{n-2} + q'x^{n-3} \dots + r'x^3 + s'x + t'$$
,  
on a  $ka + p = p'$ ,  $ap' + q = q'$ , ...  $ar' + s = s'$ ,  $as' + t = t'$ ,  
et le reste  $R = at' + u$ ; on en tire

$$-k = \frac{p - p'}{a}, -p' = \frac{q - q'}{a}...$$
$$-r' = \frac{s - s'}{a}, -s' = \frac{t - t'}{a}, -t' = \frac{u - R}{a}.$$

2°. a divise t-t', s-s'... enfin p-p', c.-à-d. la somme de chacun des coefficiens de la proposée, plus le quotient qu'on vient d'obtenir dans la division précédente:

3º. Ces quotiens sont, en signe contraire, les coefficiens successifs du quotient de la divisé par a-a, et le dernier de ces quotiens est-k.

Si ces conditions, que doit remplir toute racine entière de fx = 0 sont satisfaites par un nombre quelconque a, ce nombre est racine; en effet, en cherchant le quotient de fx divisé par x - a, par le procédé du n° 500, on reproduit les nombres ci-dessus  $p', q', \ldots l'$ , et on arrive à un reste nul.

517. Voici donc la marche à suivre pour trouver les racines entières de fx = 0. On prend, tant en + qu'en -, tous les diviseurs du dernier terme u, et les quotiens de ces divisions; on soumet ces quotiens aux épreuves prescrites par les équ. ci-dessus : si l'un de ces diviseurs conduit à quelque quotient fractionnaire, on le rejette, il ne peut être racine; et on ne reconnaît pour telle que celle qui donne enfin -k pour dernier quotient. La suite des quotiens numériques entiers ainsi obtenus, pris en signes contraires, compose les coefficiens t', s'... p', k du quotient algébrique de fx divisé par x -a.

Comme ± 1 pris pour diviseur de u, donne toujours des quotiens entiers, ce n'est qu'au dernier terme qu'on reconnaît si ± 1 est racine. Il est donc plus court d'essayer directement ± 1, par le procédé de la p. 41.

Soit par ex.,  $2x^5 + 3x^4 - 31x^3 + 3x^4 - 43x + 210 = 0$ ; comme 210 = 2.3.5.7, on trouve que les diviseurs de 210 sont  $\pm (1,2,3,5,6,7,10,14...)$ : on reconnaît d'abord que  $\pm 1$  ne peut convenir, non plus que les diviseurs qui sont hors des limites -8 et +7 des racines. Le calcul se range sous la forme suivante, où l'on a marqué de » les diviseurs à rejetter, et où l'on s'est dispensé d'écrire les sommes et différences qui donnent les dividendes.

$$a = 2 \quad 3 \quad 5 \quad 6-2 \quad -3 \quad -5 \quad -6 \quad -7$$

$$-t' = 105 \quad 70 \quad 42 \quad 35 \quad -105 \quad -70 \quad -42 \quad -35 \quad -30$$

$$(-43 - t'): a = -s' = 31 \quad 9 \quad y \quad +74 \quad y \quad +17 \quad +13 \quad y$$

$$(+3 - t'): a = -p' = -7 \quad -9 \quad +7$$

$$(+3 - p'): a = -k = -2 \quad -2$$

Voici encore deux exemples.

Pour la 1° équ., le facteur x+5 donne le quotient  $x^*-2x+2$ . Pour la 2°, on n'éprouve que les diviseurs de 36 qui sont entre les limites -5 et +10; on a le diviseur x-3, et le quotient  $8x^4+17x-12$ .

Voici des problèmes qu'on résout par cette méthode.

I. Cherchons un nombre N de trois chiffres x, y, z, tels que 1° leur produit soit  $54:2^\circ$  le chiffre du milieu soit le  $6^\circ$  de la somme des deux autres;  $3^\circ$  enfin, en soustrayant 594 du nombre N, le reste soit exprimé par les mêmes chiffres en ordre inverse. Comme N=100x+10y+z, on a

$$xyz = 54$$
,  $6y = x + z$ ,  $100z + 10y + x = N - 594$ ,

la 3° équ. revient à x-z=6; chassant y des deux 1°°,  $x^2z+xz^2=324$ ; enfin mettant z+6 pour x, on a. . . . .  $z^3+9z^2+18z=16z$ . Or x,y,z sont des nombres entiers, et notre méthode donne z=3, d'où x=9, y=2 et N=923.

II. Quelle est la base x du système de numération dans lequel le nombre 538 est exprimé par les caractères (4123)?

Il faut trouver la racine entière et positive de l'équation  $4x^3 + 1x^2 + 2x + 3 = 538$ ; cette racine est x = 5. V. la note p. 6 du T. I.

En général, si A est le nombre exprimé par les n chiffres  $a,b,c,\ldots i$ , la base x du système est donnée par l'équ.

$$ax^{n-1} + bx^{n-2} + cx^{n-3} \dots = A - i$$

équ. qui n'a qu'une racine positive (n° 534), qui doit être entière et > a,b,c...i.

III. Soit proposée l'équ.  $8\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2-5x^4+3x+3}=125$ ; le

calcul du n° 147, 3°, donne, à cause de  $\left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125}{8}$ ,

 $(x^3-5x^2+3x+3) \log \frac{1}{5} = 3 \log \frac{1}{2}, x^3-5x^2+3x+3=-3,$ on en tire x=2 et  $\frac{1}{5}(3\pm\sqrt{21})$ .

IV. Pour  $6x^4 - 19x^3 + 28x^4 - 18x + 4 = 0$ , on fait  $x = \frac{1}{6}x$ , d'où  $y^4 - 19y^3 + 168y^3 - 648y + 864 = 0$ . Il n'y a pas de racines négatives, et les positives sont < 20: or  $864 = 2^5 \cdot 3^8$ , et l'on doit éprouver les diviseurs 2,3,4,6. . . 18. On trouve y = 3 et 4, et  $y^4 - 12y + 72 = 0$ ; enfin  $x = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$  et  $1 \pm \sqrt{-1}$ .

On voit de même que

$$6x^3 + 15x^4 + 10x^3 - x = x(x+1)(2x+1)(3x^3 + 3x-1)$$

518. Quand le dernier terme u a beaucoup de diviseurs, entre les limites des racines, ces calculs sont longs: Voici un moyen de les abréger. Si a est racine entière de l'équ. fx = 0, et n'a que des coefficiens entiers, aussi bien que le quotient Q

de 
$$fx$$
 divisé par  $x-a$ , on a  $Q = \frac{fx}{x-a} =$  entier quel que

soit x. Prenons pour x un entier quelconque \*, on voit que f a doit être divisible par a-a. Donc pour reconnaître și l'un a des diviseurs du dernier terme u peut être racine entière, prenez la différence entre u et ce diviseur; toutes les fois que a sera racine, cette différence divisera fx, ou le nombre qui résulte de la substitution de \* pour x dans fx. Chaque diviseur de u qui ne remplira pas cette condition sera exclus, et le procédé général ne sera plus appliqué qu'aux autres diviseurs de u, parmi lesquels on pourra faire de nouvelles exclusions, en changeant le nombre a.

Comme la méthode exige qu'on fasse  $x = \pm 1$  dans fx, pour s'assurer si  $\pm 1$  ne sont pas racines, les valeurs de  $f\alpha$  sont connues pour ces nombres  $\alpha = \pm 1$ , et la règle s'applique immédiatement.

Dans le 1<sup>er</sup> ex., p. 57, on doit éprouver 9 diviseurs, entre les limites des racines; mais comme x = 1 donne f = 144, et a = 1, 2, 4, 5... on reconnaît bientôt que 2, 3, 5, -2-3, et -5 divisant seuls 144, les nombres 2, 3, 5, -2, -3, -5 sont les seuls qu'on doit soumettre au calcul.

519. Cherchons maintenant les facteurs commensurables du 2º degré de l'équ. fx = 0; l'un de ces facteurs étant  $x^2 + px + q$ , et le quotient  $x^{n-2} + p'x^{n-3} + \dots$ , on a cette équ. identique:

$$fx = (x^2 + px + q)(x^{n-2} + p'x^{n-3} + q'x^{n-4}...);$$

il y a ici n coefficiens inconnus. Exécutons la multiplication, et égalons les coefficiens des mêmes puissances de x dans les deux membres (n° 500), nous aurons n équ.; éliminant p', q'... il restera deux équ. entre p et q, puis enfin une équ. contenant q seul, et qui sera du degré  $\frac{1}{n}$  n(n-1), nombre des combinaisons 2 à 2 des facteurs binomes du 1° degré. Cette dernière équ. aura pour q au moins une racine commensurable, puisque sans cela fx n'aurait aucun facteur rationnel du 2° degré. Une fois q connu, l'une des équ. entre p et q donnera p, et on connaîtra le facteur rationnel  $x^a + px + q$ .

Ainsi  $x^4-3x^3-12x+5=(x^3+px+q)$   $(x^3+p'x+q')$  donne p+p'=0, q+pp'+q'=-3, p'q+pq'=-12, qq'=5. Les deux 1<sup>res</sup> équ. donnent des valeurs de p' et q', qui, substituées dans les deux autres, conduisent à

$$2pq + 3p - p^3 = 12$$
,  $q^2 + q(3 - p^2) + 5 = 0$ ,

ont tous y pour 1" terme; le produit a donc la forme indiquée t. 1, p. 135; le coefficient de  $y^{n-1}$  est la somme des 2" parties x-a, x-b,... ceux de  $y^{n-2}$ ,  $y^{n-3}$ ... sont les sommes des produits 2 à 2, 3 à 3... de ces binomes. Donc

1º. fx est le produit de tous ces n binomes, ou l'équ. (A):

2°. f'x est la somme de leurs produits n-1 à n-1, qu'on forme en supprimant successivement, dans le produit (A), chacun des facteurs binomes, et ajoutant tous les résultats:

3°. f''x est la somme des produits n-2 à n-2, etc.

Cela posé, si p=1, fx n'a qu'un seul facteur qui soit =x-a; tous les termes de f'x contiennent aussi ce facteur, excepté le terme où il a été omis, R=(x-b) (x-c)... Ainsi f'x est de la forme R+(x-a) Q, qui n'est pas divisible par x-a. On en dira autant des autres facteurs inégaux de fx. Donc si le polynome fx n'a pas de facteurs égaux, fx et f'x n'ont pas de diviseur commun.

Mais si (A) contient le facteur  $(x-a)^p$ , pour former f'x, il faudra omettre de fx successivement chacun des p facteurs x-a; et  $(x-a)^{p-1}$  sera facteur de p termes égaux; ensuite on devra omettre chacun des autres facteurs x-b, x-c..., résultats qui auront tous  $(x-a)^p$  pour multiplicateur; ainsi tous les termes seront divisibles par  $(x-a)^{p-1}$ ; mais la somme ne le sera pas par  $(x-a)^p$ . On voit donc que fx et f'x auront  $(x-a)^{p-1}$  pour diviseur commun. En répétant ce raisonnement pour les autres facteurs égaux  $(x-b)^q$ , on reconnaît que xi fx a des facteurs égaux, fx et f'x ont un commun diviseur, qui est le produit de tous les facteurs égaux de fx, chacun élevé à une puissance moindre d'une unité.

D'après cela, étant donnée une équ. fx = 0, on formera la dérivée f'x, et l'on procédera à la recherche du plus grand commun diviseur entre fx et f'x; s'il n'en existe pas, la proposée n'a pas de racines égales; elle en a au contraire si l'on trouve un diviseur F, lequel sera réductible à la forme

$$F = (x-a)^{p-1} (x-b)^{q-1}$$

mais qu'on ne connaîtra que sous celle d'un polynome. En di-

visant fx par F, le quotient q est formé de tous les facteurs de fx, dégagés des exposans

$$q = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$$
.

521. Soient  $\alpha, \beta, \gamma$ ... les produits des facteurs binomes respectifs aux puissances 1, 2, 3... qui entrent dans fx, en sorte qu'on ait  $fx = \alpha, \beta^2, \gamma^3, \delta^4, \epsilon^5$ ... Désignons par F le plus grand commun diviseur entre fx et f'x; par G celui de F et F'; par H celui de G et G', etc., enfin par q, r, s, t... les quotiens exacts successifs de chaque commun diviseur par le suivant, savoir:

$$fx = \alpha^{1} \cdot \beta^{2} \cdot \gamma^{3} \cdot \delta^{4} \cdot \delta^{3} \dots, \quad q = \alpha \beta \cdot \gamma \cdot \delta \cdot \delta \dots, \quad \alpha = 0$$

$$F = \beta \cdot \gamma^{2} \cdot \delta^{3} \cdot \delta^{4} \dots, \quad r = \beta \cdot \gamma \cdot \delta^{4} \cdot \dots, \quad \beta = 0$$

$$G = \gamma \cdot \delta^{2} \cdot \delta^{3} \dots, \quad s = \gamma \cdot \delta \cdot \delta \dots, \quad \gamma = 0$$

$$H = \delta \cdot \delta^{2} \dots, \quad t = \delta \cdot \delta \dots, \quad \delta = 0$$
etc. etc. etc.

En divisant chacun des quotiens q, r, s... par le suivant, on trouve pour quotiens les facteurs isolés  $\alpha, \beta, \gamma, ...$  chacun au 1<sup>er</sup> degré; et s'il manque dans fx quelque facteur,  $\beta$  par ex., tout se réduit à poser  $\beta = 1$ , ce qui donne alors r = s, et le quotient correspondant = 1, qui annonce l'absence de facteurs au carré.

Voici donc les calculs qu'il faut faire.

Chacun des polynomes de la 1<sup>re</sup> colonne est le commun diviseur entre le précédent et sa dérivée, jusqu'à ce qu'on arrive à celui M qui n'a pour commun diviseur avec M' que 1 = N, derniers des polynomes de cette colonne. On divise ensuite chacun de ces polynomes par le suivant, ce qui donne les quotiens exacts q, r, s... M; enfin on divise de nouveau chacun de ceux-ci par le suivant; et on a ainsi pour quotiens exacts, des fonctions de x qui sont les produits isolés de chaque espèce de facteur du 1<sup>es</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> degré, mais chacun réduit au 1<sup>es</sup> degré. Le polynome M qui n'a que l'unité pour commun diviseur avec M' est (au 1<sup>es</sup> degré) le produit des facteurs qui, dans fx, ont le plus haut exposant. Lorsque l'un des 1<sup>es</sup> quo-

tiens q, r, s... est égal au suivant, le quotient un annonce l'absence, dans fx, du sacteur de l'ordre correspondant à celui que ce quotient est destiné à donner.

Voici quelques applications de cette théorie (\*).

I. Soit 
$$fx = x^5 - x^4 + 4x^3 - 4x^4 + 4x - 4$$
;  
for en tire  $f'x = 5x^4 - 4x^3 + 12x^4 - 8x + 4$ .

et le commun diviseur  $F = x^2 + 2$ ; puis F' = 2x, et le diviseur commun G = 1: la 1<sup>re</sup> colonne est ainsi terminée. Passant à la 2<sup>e</sup>, fx divisé par F donne

$$q = x^3 - x^4 + 2x - 2$$
, puis  $r = x^4 + 2$ ;  
divisant  $q$  par  $r$ , on a  $a = x - 1$ ,  $\beta = x^4 + 2$ , enfin  
 $fx = (x - 1) (x^2 + 2)^2$ .

Quand fx n'a pas de second terme, la partie soustractive est nulle, la règle se réduit à multiplier fx par 2, 3, 4.....

On démontre notre règle en effectuant la division de  $kx^m+px^{m-1}+qx^{m-2}...$  par  $mkx^{m-1}+(m-1)px^{m-2}...$ , après avoir introduit le facteur  $m^2k$  dans le dividende, peur obtenir un quotient entier. V. la note p. 65.

<sup>(\*)</sup> Le calcul du commun diviseur est long; on l'abrège par la règle suivante qui donne de suite le reste de la division de fx par f'x. Multiplies les coefficiens de fx, à partir du 3° par 2, 3, 4... fois le coeff. du 1° terme de l'x; multiplies les coefficiens de l'x à partir du 2° par le coefficient du 2° terme de fx; retranchez ces produits 2 à 2, et vous aurez les coefficiens du reste de dogré n-2.

II.  $fx = x^6 + 4x^5 - 3x^4 - 16x^3 + 11x^2 + 12x - 9$ , d'où  $f'x = 6x^5 + 20x^4 - 12x^3$ ... et le commun diviseur

 $F = x^3 + x^4 - 5x + 3$ ; puis  $F' = 3x^2 + 2x - 5$ ,

et le commun diviseur G = x - 1; enfin G' = 1, et H = 1. Pour former la 2° colonne, on divise fx par F, F par G, G par H; pour la 3°, on divise q par r, et r par s.

 $q=x^3+3x^3-x-3, r=x^2+2x-3, s=x-1$ :

entin  $\alpha = x + 1$ ,  $\beta = x + 3$ ,  $\gamma = x - 1$ , et

 $fx=(x+1)(x+3)^{2}(x-1)^{3}$ .

III. Pour  $fx = x^4 - 4x^3 + 16x - 16$ , on a  $f' = 4x^3 \dots$ 

et  $F = x^2 - 4x + 4$ ,  $q = x^2 - 4$ ,  $\alpha = x + 2$ ,

G=x-2, r=x-2,  $\beta=1$ 

 $H=1, \qquad s=x-2, \ \gamma=x-2:$ 

entin  $\int x = (x + 2) (x - 2)^3$ .

 $1V fx = x^{2} - 12x^{2} + 53x^{6} - 92x^{5} - 9x^{4} + 212x^{3} - 153x^{4} - 108x + 108$ 

 $F = x^4 - 7x^9 + 13x^9 + 3x - 18$ ,  $q = x^4 - 5x^3 + 5x^9 + 5x - 6$ , q = x - 1,

G=x-3,  $r=x^3-4x^4+x+6, \beta=x^2-x-2,$ 

Cela résulte de ce que a' doit diviser le dernier terme, que a'-' étant racine de l'équ. dérivée doit diviser l'avant-dernier terme de fx, etc.

## Elimination.

522. Soient A, a, B, b, ... des fonctions de y, et

 $Z = Ax^n + Bx^{n-1} + \dots$ ,  $T = ax^n + bx^{n-1} + \dots$  deux polynomes, qu'on se propose de rendre nuls par des valeurs accouplées de x et de y. Pour s'assurer si  $\beta$  est l'une des valeurs, que y peut avoir, faisons  $y = \beta$ , et les polynomes Z, T, en x seul, devant se réduire à zéro pour une même valeur a de x, auront x = a pour facteur commun. Qu'on cherche donc le commun diviseur D, et l'équ. D = 0 donnera les valeurs de x, qui, accouplées avec  $y = \beta$ , résolvent les équ. Z = 0, T = 0. Si ce diviseur n'existe pas, y ne peut recevoir la valeur de  $\beta$ .

Ainsi il faut chercher le plus grand commun diviseur entre Z et  $T'(n^{\alpha}$  102), comme si  $\gamma$  était connu, et égaler à zéro le reste final Y en  $\gamma$  seul, auquel le calcul conduira. Cette équ. Y = 0 aura pour racines toutes les valeurs cherchées de  $\gamma$ , puisqu'elles introduisent un commun diviseur D entre Z et T'; et l'équ. D = 0 fera connaître les valeurs de x qui s'accouplent avec celles de  $\gamma$ . C'est ce que nous allons faire mieux comprendre.

Soit m = ou > n; divisons Z par T, et si cela est nécessure pour éviter les fractions (n° 102), multiplions Z par un facteur M qui rende AM divisible par a (\*), M étant, en général, une fonction de y. Désignons par Q le quotient entier, et par R le reste, fonctions de x et de y. On a

$$MZ = QT + R....$$
 (1)

<sup>\*)</sup> Si les degrés m et n sont egaux, M sera = a, ou seulement le facteur de a qui n'entre pas dans A (V  $n^0$  38), si m = n + 1, M sera le carré de a, ou de ce facteur; si m := n + 2, M en sera le cube, etc. On evite ainsi d'être force de multiplier de nouveau les restes partiels, et on arrive a un dernier reste, où a est au degre n = 1, au plus. Ains a dans le cas ou m : n + 1, et  $M = a^2$ , le quotient est

 $<sup>^{+}</sup>Q = Aax + (aB + Ab = a(Ax + B) + Ab$ 

T. II.

Cette equ. est identique, sans fractions, ni irrationalités; elle se vérifie donc par toutes valeurs quelconques mises pour x et y. Substituons  $x = \alpha$ ,  $y = \beta$ , supposées des valeurs propres à rendre Z et T nuls : R le sera donc aussi, savoir,

$$R = 0, T = 0.$$

Et si deux nombres mis pour x et y dans R et T rendent ces polynomes nuls, on voit qu'alors MZ = 0, savoir ou M = 0, ou Z = 0. Ainsi les solutions du système T = 0, R = 0, conviennent, soit à Z = 0 avec T = 0, soit à M = 0 avec T = 0, et réciproquement. Done si

Au lieu des équ..... 
$$Z = 0$$
,  $T = 0$ ,   
On traite les équ.....  $T = 0$ ,  $R = 0$ ;

on obtiendra toutes les couples cherchées, et en outre d'autres solutions étrangères à la question, qui donnent M=0 et T=0. Du reste, le problème est devenu plus simple, bien qu'il admette ces solutions étrangères, parce que le degré de R est moindre que n.

Divisons de même T, ou plutôt M'T, par R, M' étant un facteur propre à rendre le quotient Q' entier; R' étant le reste, on a

$$M'T = Q'R + R' \dots (2)$$

On prouve encore que toutes les couples de valeurs de x et de y qui rendent T et R nuls, donnent aussi R' = 0 avec R = 0, equations qui admettent toutes les solutions cherchées; mais que réciproquement R = 0 et R' = 0 admettent en outre les solutions qui rendent nuls M' et R; en sorte qu'en traitant les équ. R = 0, R' = 0, au lieu des proposées, on aura toutes les solutions cherchées, et de plus des solutions étrangères qui rendent nuls , soit M avec T, soit M' avec R.

En composant directement cette expression du quotient, la multipliant par T, et retranchant de  $a^*Z$ , les deux premiers termes disparaissent, et on obtient de suite le reste R.

La règle que nous donnons ici se modific quand T est prive du second terme, ou que a est facteur de ce terme, car alors il suffit de multiplier Z par  $a_1$  au lieu de  $a_2$  quand on a m=n+1.

t)n divisera ensuite M"R par R' d'où

$$M''R = (P'R' + R'' \dots (3))$$

En continuant ainsi le calcul du commun diviseur entre Z et T, on voit que deux restes consécutifs étant égalés à zéro admettent toutes les solutions demandées, et en outre des couples de valeurs qui rendent nuls l'un des facteurs introduits, ainsi que le diviseur correspondant. Le degré de x s'abaissant graduellement, on arrivera enfin à un reste final Y, où x n'entrera plus: mV étant le dividende, et D le diviseur qui est en général du 1<sup>es</sup> degré en x,

on a 
$$mV = Dq + V, \dots$$
 (4)

d'ou 
$$D = 0, \quad Y = 0, \dots$$
 (5)

equ. qui ont toutes les solutions cherchées, et de plus celles qui rendent nuls les facteurs introduits ainsi que les diviseurs correspondaus, savoir M avec T, M' avec R, M'' avec R', etc. L'equ. Y = 0 n'a que la seule inconnue y, et nous supposerons qu'on en sache trouver les racines, lesquelles substituées dans D = 0, feront connaître les valeurs de x qui s'y accouplent. Il nous restera à chasser de Y les racines étrangères.

Soient, par ex.  $2x^2 - y^2 + 1 = 0$ ,  $x^2 - 3xy + y^2 + 5 = 0$ . En divisant le 1<sup>er</sup> polynome par le 2<sup>e</sup>, le quotient est 2, et le reste, dégagé du facteur 3, est  $D = 2xy - y^2 - 3$ . Multipliant le diviseur par  $4y^2$ , et divisant par D, le quotient est  $2xy - 5y^2 + 3$ , et le reste  $Y = -y^4 + 8y^2 + 9 = 0$ . On résout cette équ. en posant y = z; d'où  $z^2 - 8z = 9$ , z = 9 et -1; puis  $y = \pm 3$  et  $\pm \sqrt{-1}$ : enfin, substituant dans D = 0, on a pour valeurs correspondantes  $x = \pm 2$  et  $\pm \sqrt{-1}$ .

Pour  $x^2 + 2xy - 3y^2 + 1 = 0$ ,  $x^2 - y^2 = 0$ , le 1<sup>tr</sup> reste est  $D = 2xy - 2y^2 + 1$ ; le 2°,  $Y = 4y^2 - 1$ ; donc,  $y = -x = \pm \frac{1}{2}$ . P. Q.  $p_1q$  étant des fonctions de  $y_2$ , les équ.

$$x^{2} + Px + Q = 0, \quad x^{2} + px^{-1} \quad q = 0,$$

donnent. 
$$(P-p) x + Q - q = 0$$
,  
 $(Q-q)^{2} + q(P-p)^{2} = p(Q-q)(P-p)$ .

Soit  $x^3+x^4-xy^2-y^2=0$ ,  $2x^3-x(4y-1)-2y^2+y=0$ , le 1<sup>st</sup> reste D est  $(16y^3-2y+1)x+8y^3-6y^2-y$ ; on multiplie le diviseur par  $(16y^3-2y+1)^3$ , on divise par D, et on a l'equation finale  $32y^3(4y^3-12y^2+3y+1)=0$ ; on en tire y=0 et  $\frac{1}{2}$  (n° 515); on abaisse ensuite le degré, et on trouve  $y=\frac{1}{2}$  (5  $\pm \sqrt{33}$ ); enfin, D=0 donne les valeurs correspondantes x=0,  $\frac{1}{2}$ , -1 et -1.

523. Indiquons les modifications que doit subir la méthode du commun diviseur.

Supposons que Z soit le produit de deux facteurs,  $Z=P\times Q$ . Comme Z ne peut être nul, à moins que P ou Q ne le soit (n° 501), le problème se partage en deux :

$$P = 0$$
 avec  $T = 0$ , et  $Q = 0$  avec  $T = 0$ .

Ces deux systèmes admettent toutes les solutions cherchées, et sont plus simples que le proposé. Et si Z et T sont décomposables en divers facteurs, le problème se partage en autant d'autres qu'on peut combiner chaque facteur de Z avec chaque de T.

Ainsi,  $x^3 - 2yx - 3y^3 + y = 0$ ,  $x^3 - y^2 = 0$ , common  $x^2 - y^3 = (x + y)$  (x - y), on prend d'abord y = x, et la première équ. donne x = 0 et  $\frac{1}{4}$ ; puis y = -x = 0 résulte du  $t^{*r}$  facteur : ce sont toutes les solutions demandées.

Ceci s'applique au casoù le facteur P ne contient que y; alors P doit diviser chacun des termes de Z (n° 102, III). Pasant P=0 avec T=0, on aura une partie des solutions; les autres seront données par Q=0 avec T=0. On ne peut donc pas supprimer ici, comme dans le procédé du commun diviseur, les facteurs fonctions de y seul; ou plutôt on les supprime en les traitant à part.

Ainsi, pour  $x^4 + x (y - 3) + y^2 - 3y + x = 0$ ,  $x^3 - 2x + y^4 - y = 0$ , on a le reste (y - 1)(x - 2) a vant de passer à une  $x^4$  division, on supprimera le facteur y - 1.

mais en posant y=1 dans le diviseur, ce qui donne x=0 et 2. Ensuite, on continuera le calcul avec le reste x-2 qui amèse l'équ. finale  $y^2-y=0$ , savoir, y=0 et 1 avec x=2.

Avant de multiplier un dividende par quelque facteur M, M'... il faut donc s'assurer, par la methode du commun diviseur, si le diviseur n'admet pas M, ou ses diviseurs, comme facteur de tous ses termes; car, alors, il faudrait supprimer ce facteur du diviseur, et le traiter à part, comme on vient de le dire.

Par ex.,  $x^3-x^2y+x(y-6)+y^2-4=0$ ,  $x^2-xy-4=0$ : une première division donne le quotient x, et le reste  $x(y-2)+y^2-4$ ; y-2 est ici facteur commun: on pose donc y=2 dans le diviseur, qui deviett  $x^2-2x-4$ , d'où  $x=1\pm\sqrt{5}$ . Le reste, rédoit à x+y+2, devient diviseur, et on arrive à l'équ. finale  $y^2+3y=0$ , x=0, x=0, avec x=-2 et x=0.

Soient encore les équ.

$$x^{3} - (3y - 6) x^{4} + (3y^{3} - 12y + 8) - y^{3} + 6y^{4} - 8y = 0,$$
  
$$x^{4} + (2y + 2) x + y^{4} + 2y = 0$$

Une 1° division donne ce reste  $3xy(y-1)+y^3+3y^4-4y$ : avant de le prendre pour diviseur, on doit supprimer les facteurs y et y-1, qui donnent y=0 et 1; puis on a x=0 et -2, pour y=0; x=-1 et -3 pour y=1. Le reste devient 3x+y+4; pris pour diviseur, on a l'équ. finale  $y^2-y-2=0$ ; d'où y=2 et -1 avec x=-2 et -1; ce sont les six solutions du problème.

.524. Enfin, quand il arrive qu'un facteur commun D existe dans Z et T,  $Z=P\times D$ ;  $T=Q\times D$ , comme D=0 rend ces produits nuls, cette équation unique ne peut donner que l'une des inconnues y, même quand elles y entrent toutes deux: l'autre inconnue reste donc quelconque. Ainsi le problème admet une infinité de solutions; il est indéterminé. Les solutions des équ. P=0, Q=0, qui sont en nombre limité, satisfont aussi à la question.

70

Les equ. (y-4)  $x^3-y+4=0$ ,  $x^3-x^2-xy+y=0$ , ont le facteur commun x-1, ainsi qu'on le trouve en pratiquant le calcul indiqué; ainsi, x=1 réduit les proposées à zéro, quel que soit y. En outre, les quotiens de la division par x-1, sont:

$$(y-4)(x+1)=0, x^{2}-y=0;$$

outre le nombre infini de solutions qu'on vient d'obtenir, on a donc encore y = 1 et 4, répondant à x = -1 et  $\pm 2$ .

525. Cherchons à dégager Y = 0 des racines étrangères. Comme ces racines rendent nul quelques facteurs,  $M, M' \dots$ , qui sont en y seul, il suffira de diviser. Y par  $M, M' \dots$  pour chasser ces racines (\*): mais il est plus court de les détruire dans les restes successifs, comme on va le dire.

Seulement, nous remarquerons que le facteur m de la dernière division, ne donne lieu à aucune solution étrangère; car, si  $y = \lambda$  est racine de m = 0, et aussi de Y = 0, l'équ. identique (4) devient qD = 0 pour cette valeur de y. Or, on n'a pas q = 0, puisque le facteur m n'a été choisi que pour rendre

celui de R: Ainsi Q est une valeur numérique (\*), et les polynomes T et R sont devenus les mêmes par  $y = \lambda$ , à un facteur numérique près. Faisons aussi  $y = \lambda$  dans l'équ. (2), il vient

$$R' = M'T - Q'R = T(M' + QQ').$$

Or R' et T sont des degrés n-2 et n-1, ce qui empèche les deux membres d'être identiques; d'où l'on voit que cette éque serait absurde, si l'on n'avait pas M'+QQ'=0, quel que soit x, qui d'ailleurs n'y entre pas. Ainsi le  $\mathbf{z}^*$  reste R' est rendu nul par  $\mathbf{y}=\lambda$ ;  $\mathbf{y}-\lambda$  divise R'. Comme chaque racine de l'éque M=0 conduit à la même conséquence, on voit que le facteur M introduit dans le 1<sup>eq</sup> dividende, doit diviser le  $\mathbf{z}^*$  reste R'. Donc si l'on substitue au reste R', dans le calcul du commun diviseur, le quotient exact de R' divisé par M, on aura supprimé de l'opération les solutions étrangères que ce facteur M avait introduites. C'est ce quotient, et non plus R', qui doit être pris pour diviseur de R, on plutôt dé M''R.

On prouve de même que le 2° facteur M' divise exactement le 3° reste R', et que c'est le quotient qui doit remplacer R' dans la division suivante, pour supprimer les racines étrangères amenées par M'; et ainsi de suite. L'équ. finale Y = 0 obtenue de la sorte, sera donc exempte de toutes les solutions étrangères.

Par ex.,  $x^3y-3x+1=0$ ,  $x^2(y-1)+x-2=0$ . Multiplions la  $1^{re}$  par  $(y-1)^2$ , et divisons par la  $2^e$ ; il vient

1<sup>er</sup> Reste 
$$-x(y^2-5y+3)+y^2-4y+1...D$$
, multipliant la 2<sup>e</sup> equ. par  $(y^2-5y+3)^s$ , on a

2º Reste...  $y^5 - 10y^4 + 37y^3 - 64y^2 + 52y - 16$ , lequel doit être divisible par  $(y-1)^2$ ; le quotient est l'équ. finale en y, sans racines étrangères,

$$y^3 - 8y^4 + 20y - 16 = 0$$
.

Les solutions sont y=4, 2 et 2; D=0 donne x=-1, 1 et 1.

<sup>(\*)</sup> Et en effet les termes en x,  $x^2$ ... qui composent le quotient Q, d'après la marche du calcul (V, note p.65), ont pour facteurs respectifs a,  $a^2$ , qui deriennent nuis pour  $r = \lambda$ .

Pour x'y - 4x'y' + x + 6 = 0, x'(y-2) + xy + 2 = 0, on multiplie la 1<sup>10</sup> equ. par  $(y-2)^2$ , la division donne le reste Ax + B, en posant

$$A=4y^3-y^3-y^3+4$$
,  $B=8(y^3-y^3-3y+3)$ .

et comme y-1 est facteur commun de A et B, on le supprime, et on a y=1, avec x=2 et -1, puis

$$A = 4r^3 - 3r^3 - 4r - 4$$
,  $B = 8(r^3 - 3)$ ;

le reste de la 2º division est  $A^* - \frac{1}{4}By(A - B) - B^*$ , ou

$$20x^5 - 23x^4 - 220x^3 + 376x^4 + 272x - 560 = 0$$

divisant par (y-2), l'equ. finale est

d'où l'on tire  $y = -\frac{1}{2}$  et x = -1; puis  $5y^2 + 8y^2 = 28$ .

Au reste, il se peut que la racine  $y = \lambda$  de M = 0 réduise T au degré n-2 au plus; alors M ne divise plus R', car les équ. R = 0, R' = 0 se trouvant au même degré que T, ne permettraient plus d'appliquer le raisonnement ci-dessus: Y est donc embarrassé de la racine étrangère  $\lambda$ , ce qu'on reconnaît bientôt. Dans l'ex. suivant, le facteur y introduit dans la  $1^{re}$  division, ne divise pas le  $2^e$  reste, et se retrouve dans le dernier reste, d'ou il faut le dégager.

$$(y-1)x^{1}-1=0, yx^{1}-x+1=0$$
:

1er Reste... 
$$(y-1)x^{2}-x(y-1)-y^{2}$$
,

2° Reste... 
$$(2y^3-2y+1)x+(y^3+y-1)$$
,

Quand il arrive qu'une combinaison des équ. Z=0, T=0, présente un résultat simple, on doit employer celui-ci de préférence à Z: comme aussi on peut trouver plus commode d'ordonner Z et T par rapport à y. En ajoutant les équ. du 1<sup>er</sup> ex. p. 67, et résolvant selon y, qui, dans la somme, n'est qu'au 1<sup>er</sup> degré, on obtient sur-le-champ les solutions.

Quand Z et T sont au même degre m, en eliminant  $x^m$  comme une inconnue simple, on abaisse l'une des equ. au degre m-1.

526. La règle donnée p. 67 présente quatre cas d'exceptions, sclou que Y ou D, est nul de lui-même, ou est une valeur numérique.

1<sup>er</sup> Cas. Le reste Y se réduit à zéro. D est alors facteur commun de Z et de T, c'est ce qui a déjà été examiné n° 524: Le problème est indéterminé.

2°Cas. Y est un nombre. V et D (équ. 4) ne peuvent être rendus nuls ensemble; ainsi aucune valeur dex et dey ne peut satisfaire aux proposées, qui expriment alors des conditions contradictoires; le problème est absurde. C'est ce qu'on voit sur les equ.

$$3x^2-6xy+3y^2-1=0$$
,  $2x^2-4xy+2y^2+1=0$ .

Posez deux equ. dont la coexistence soit impossible, ayant une même inconnue z, telles que  $3z^2 - 1 = 0$ ,  $2z^2 + 1 = 0$ : faites z=x+y, ou x-y, ou toute autre fonction de x et de y; il est évident que les deux équ. seront incompatibles.

3° Cas. Le diviseur D devient nul, pour une racine  $y = \lambda dr$  l'équ. Y = 0 : alors  $y = \lambda$  est facteur de D, et on a vu qu'il sallait supprimer ce sacteur et le traiter à part (p. 68).

C'est ainsi que dans le dernier ex. du nº 523, si l'on eût oublié de supprimer les facteurs y et y-1 du 1<sup>er</sup> reste; on aurait trouvé l'équ. finale  $y^5-3y^5+y^4+3y^4-2y^2=0$ , dont les racines sont y=0,1,1,-1 et 2; les trois premières donnent lieu à la présente circonstance.

4° Cas. Le dernier diviseur D devient un nombre  $\delta$ , quand on fait  $y = \lambda$ ; en divisant D par  $y = \lambda$ , le quotient étant K et le reste L, on a  $D = (y - \lambda) K + L$ ; puisque  $y = \lambda$  change D en une valeur numérique  $\delta$ , x n'entre pas dans L; et comme on doit avoir ensemble D = 0, Y = 0, la valeur  $y = \lambda$  répond à x infini, seule manière de rendre D nul. Par ex. les équ.

$$y^3x^3+xy^3(y-1)-1=0, y^2x^2+y^3-y^2-1=0,$$

ont pour équ. finale  $y^2(y-1) = 0$ , et pour dernier diviseur xy-1 = 0; donc y=1 repond à x=1, et y=0 à  $x=\infty$ .

L'ex, suivant montre comment on climine entre trois eq.

$$x+z^4-2y=0$$
,  $x^4+y^4=2$ ,  $z^3x=1$ .

On chasse d'abord y, entre ces équ. deux à deux; on trouve deux équ finales en x et z, entre lesquelles on élimine z; il vient enfin une équ. en x. Ainsi on a

$$z^{4} + 2xz^{4} + 5x^{5} = 8$$
,  $z^{4}x = 1$ ;  $5x^{4} - 6x^{4} + 1 = 0$ .

On trouve  $x=\pm 1$ ,  $5x^2=1$ , et les quatre racines de x sont connues ; z est ensuite donné par l'équ.  $z^2x=1$ , etc.

## Sur l'existence des Racines.

527. Représentons  $kx^n + px^{n-1} \dots + u$  par fx, k étant positif, et construisons (fig. 1) sur les axes rectangles Ax, Ay, la courbe  $MM'M'' \dots$  dont l'équ. est y=fx. A chaque abscisse AP répond une ordonnée PM, et une scule; toute parallèle à l'axe Ay coupe donc la courbe en un point unique; la courbe est un trait continu, s'étendant à l'infini, tant à droite qu'à gauche, sans nœud, ni double branche; elle peut former diverses ondulations. Elle porte le nom de courbe parabolique, par analogie avec la parabole dont l'équ. est  $y = ax^*$ .

Quand l'arc coupe l'axe des x en quelque point k, l'abscisse Ak de ce point répond à y = 0, et est par conséquent racine de l'équ. f x = 0: les racines positives sont les abscisses des points de section placés à droite de l'origine A; les négatives sont à gauche. Une ordonnée positive PM donne un point M de la courbe situé en-dessus de l'axe Ax; une négative P'M' donne un point M' au-dessous.

Pour qu'à une abscisse Ak, racine de l'équ. fx = 0, il en succède une autre Ak, il faut que l'arc se recourbe, se rapproche de l'axe Ax, ce qui produit les serpentemens qu'on voit dans la fig. : les ondulations qui n'arrivent pas jusqu'à l'axe, ne donnent ancune racine réelle. Comme la forme de la courbe détermine les racines, et qu'en ses divers points,

la direction de l'arc est celle de sa tangente, cherchons les inclinaisons de ces tangentes sur l'axe des x.

Soit BMM' (fig. 2) un arc de la courbe dont l'équ. est y = fx; M et M' deux points de cet arc; x et y les coordonnées de M, x + h et y + k celles de M', savoir, AP = x, PM = y, PP' = h, QM' = k. En remplaçant, dans y = fx, x par x + h, et y par y + k, on a (n° 504),

$$y + k = fx + h f'x + \frac{1}{2}h^2 \cdot f''x + \frac{1}{6}h^3 \cdot f'''x$$
 etc... (1)

d'où 
$$\frac{k}{h} = f'x + \frac{1}{2}h.f''x + \frac{1}{6}h'.f''x$$
 etc.....(2)

à cause de y=fx. Or en résolvant le triangle rectangle QMM', et désignant par S l'angle que la sécante M'MS fait avec

l'axe 
$$Ax$$
, on a tang  $S = \frac{QM}{QM} = \frac{k}{\hbar}$ : ainsi l'expression (2) est

la valeur de tang S. Or plus h diminue, plus cette expression approche de f'x, en même temps que S tend à devenir l'angle T' que la tangente au point M fait avec Ax: on a done

tang 
$$T = f'x = dérivée du polynome fx.$$

Ainsi quand on prend pour x tous les degrés de grandeurs entre AP et AP' (fig. 1), les différentes valeurs de f'x sont celles des tangentes de tous les angles T que font avec l'axe Ax les tangentes successives à l'arc MM'. Ces angles sont aigus (du côté droit) quand f'x a le signe + (comme pour l'arc BM, fig. 2); obtus quand f'x a le signe - (comme pour OM, fig. 1): la tangente est parallèle aux x, en O, o, o' O', O'', quand f'x=0; les ondulations de la courbe résultent des variations de signe qu'éprouve f'x.

Comme, d'après la forme de fx aucune valeur de x ne peut rendre ce polynome infini, nulle part la tangente n'est perpendiculaire aux x; la courbe ne peut donc affecter la fig. 3 d'un rebroussement.

528. Puisque le triangle rectargle HMQ (fig. 2) donne  $HQ = h \cdot f'x$ , on a  $P'H = fx + h \cdot f'x = \text{ordonnée du point } H$ 

naires.

Donc pour le maximum positif ou négatif, ix et l'x sont de signes contraires; les signes sont les mêmes dans le cas du minimum.

Appliquons cette théorie à l'équ.

$$y = x^3 + \frac{19}{5}x^3 + \frac{19}{5}x^5 - 6x + \frac{5}{5} = fx$$
; d'on

En posant f x = 0, on a  $x = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  et 2; ces racines sont portes sur l'axe Ax (fig. 4) de A en P, P' et P''; les ordonnées correspondantes sont celles des maxima on minima; ce sont  $PO = -\frac{14}{18}$ ,  $P'O' = +\frac{1}{18}$ ,  $P'O'' = +\frac{1}{5}$ . Comme x = 0 donne  $AB = \frac{1}{5}$ , la courbe passe en BOO'O'': l'equ. f''x = 0 donne  $x = 0.89 \dots$  et  $1.77 \dots$ , abscisses AQ, AQ' des points d'inflexion I, I'. Et comme de l'un de ces points à l'autre, f''x est négatif, l'arc y est convexe; il est concave dans le reste de la courbe. Il y a donc un maximum négatif en O, un positif en O', et enfin un minimum positif en O''. On a deux points de section avec l'axe, en C et D; AD = 1 et AC sont des racines réelles de l'équ. fx = 0; les deux autres sont imagi-

531. Les racines de l'équ. f'x = 0 sont les abscisses des points de la courbe où la tangente est horizontale, et l'on a vu que ces points ont leur ordonnée maximum ou minimum, selon les signes de fx et f''x. Mais si quelqu'une de ces racines rend en outre f'''x nul, alors il n'y a plus maximum ni minimum, mais inflexion horizontale, comme dans la fig. 5. En effet la partie du développement (4) qu'il faut ajouter à l'ordonnée PM est alors  $\frac{1}{6}h^{1}.f'''x+\ldots$ ; et comme le  $1^{cr}$  terme change de signe avec h, l'arc est concave d'un côté du point M de contact, et convexe de l'autre. Comme cette valeur de x donné à la fois f'x=v, f'x=o, la  $1^{re}$  de ces équ. a deux racines égales (n° 520). Ce cas arrive quand deux ondulations successives se fondent en une seule par l'évanonissement de l'arc qui joint un maximum au suivant, et la coïncidence de l'un avec l'autre, ainsi que celles de leurs tangentes.

De même, il pourrait arriver que f x fut aussi nul ; la partie

additive à PM dans l'expression (4) serait  $\frac{1}{2A}h^4 \cdot f^{1\prime}x + \dots$  qui conserve le signe  $\det f^{1\prime}$  des deux côtés du contact; il y aurait donc maximum ou minimum, selon le signe — ou + de  $f^{1\prime}x$ ; trois ondulations de la courbe se réuniraient en une seule.

En général, pour avoir un maximum ou un minimum, quand la tangente est horizontale, il faut que la  $1^{re}$  dérivée qui n'est pas nulle par la racine de f'x=0, soit d'ordre pair ; et le signe de cette dérivée sert à distinguer le maximum du minimum. Et pour que la racine de f''x=0 réponde à une inflexion, il faut que la  $1^{re}$  dérivée de f''x qui n'est pas rendue nulle soit d'ordre impair.

Il suit de la forme de la courbe parabolique qu'une convexité doit succéder à une concavité, et réciproquement; un maximum positif suit un maximum négatif, si l'arc coupe l'axe des x, ou un minimum positif, s'il ne le rencontre pas : le maximum négatif est pareillement suivi d'un minimum négatif, ou d'un maximum positif. Cependant s'il arrive que la courbe a une tangente horizontale au point même d'inflexion (fig. 5), cas où f'x = 0 en même temps que f''x = 0, il n'en est plus ainsi, et ce point singulier tient lieu à la fois d'un maximum et d'un minimum réunis ensemble. Si l'on a en outre f''x = 0, on retombe sur le cas précédent, seulement trois points de cette espèce sont fondus en un seul; et ainsi de suite.

Lorsque la tangente est oblique à l'axe des x, f'x n'est plus nul, et si f''x = 0, ona vu que la courbe a une inflexion : mais cette inflexion disparaît si la même racine de cette équ. donne f'''x = 0; deux ondulations se sont réunies en un seul point. Et si f'''x est aussi = 0, l'inflexion reparaît, etc. En un mot, toutes les circonstances énoncées dans le cas où la tangente est horizontale, peuvent se réaliser aussi quand elle est oblique, par l'évapouissement de quelques ondulations.

532. Il suit de ces raisonnemens que quand deux abscisses AP, AP', (fig. 1) donnent pour fx deux résultats de signes contraires PM, P'M', les points M et M' de la courbe étant

des deux côtés de l'axe x'x, et l'arc devant aller de l'un de ces points à l'autre par un trait continu, la courbe doit couper l'axe en un point intermédiaire k. Et même il se peut que, dans cet intervalle PP', la courbe ait des serpentemens, et qu'elle forme 3,5... intersections avec l'axe, comme on le voit par l'arc ponctué des fig. 8 et 9, où la courbe va de m en M, en traversant l'axe un nombre impair de fois.

Deux abscisses AP, AP'' (fig. 1) qui donnent pour fx des résultats de même signe PM. P''M'', indiquant que deux points M, f'' de la courbe sont situés d'un même côté de l'axe x'x, f'' qui joint l'un à l'autre peut ne point couper l'axe; mais si l'arc est ondulé, il peut aussi le couper en 2,4... points, comme on le voit par l'arc ponctué de m en M (fig. 6 et 7).

On ne regardera pas comme une exception à ce nombre, soit pair, soit impair, d'intersections de la courbe avec l'axe x'x, le cas où elle toucherait cet axe (fig. 10); car alors fx et f'x seraient nuls ensemble pour l'abscisse x = a du point k de contact, cas où l'equ. fx = 0 a la racine double a, et le facteur  $(x - a)^2$ ; ce sont deux points de section de l'arc MkM' qui se trouvent réunis en un seul, et ce point de con-

533. D'après cela, examinons les deux cas de degré pair et impair.

I. Si l'équ. fx = 0 est de degré pair n, en prenant pour x la limite AP (fig. 6 et 7) des racines positives, ou le reterme  $kx^a$  du polynome fx positif et plus grand que la somme des termes négatifs, l'ordonnée PM est positive. Par la même raison f'x et f''x sont aussi positifs; la tangente aux points de la courbe depuis M jusqu'à l'infini fait un angle aigu T avec l'axe Ax, et est concave vers le haut, s'é g' ant de plus en plus de cet axe. L'abscisse Ap étant limite us racines négatives, fx et f''x sont encore positifs, parce que les exposans n et n-2 du 1er terme de ces polynomes sont pairs; la courbe est donc aussi concave, jusqu'à l'infini et s'écarte sans cesse au-dessus de l'axe Ax'. Mais f'x est négatif, parce que n-1 est impair : la tangente aux points de la courbe depuis m jusqu'à l'infini fait un angle obtus t avec Ax.

Or, si le dernier terme de fx est négatif, — u, en faisant x=0, y devient — u, et il faut porter la longueur AB=-u (fig. 6) en-dessous de l'origine A: la courbe passe par les trois points m, B et M, et doit couper l'axe au moins une fois en k' à gauche, et une fois en k à droite: mais elle peut aussi couper cet axe en 3,5... points de chaque côté, si elle fait des serpentemens assez étendus pour l'atteindre, af si qu'on le voit par la ligne ponctuée. Donc toute équ. de dei ré pair dont le dernier terme est négatif a un nombre impair de racines positives et aussi de négatives, mais toujours au moins une de chaque espèce.

Et si le dernier terme de sx est positif, +u, en saisant x=0, y devient +u, qu'il saut porter en AB (fig. 7) au-dessus de tangente est a courbe passe par les trois points m, B et M, est oblique, par s'e l'axe x'x, et l'on est incertain si elle sait d'y atteindre : mais s'il y a des 532. Il suit de ces raisonne par pair tant à droite qu'à

AP, AP, (fig. 1) donnent pour signe ponctuée. Donc toute contraires PM, P'M', les points M me est positif, ou n'a

aucune racine réelle, ou le nombre en est pair pour les positives, pair pour les négatives.

II. Si fx est de degré impair n, tout ce qu'on vient de dire pour la forme de la courbe du côté des x positives est encore vrai; à partir de M (fig. 8 et 9), elle est encore concave vers le haut, s'écartant sans cesse de l'axe Ax et allant à l'infini, avec des taugentes qui font des angles aigus avec cet axe. Mais si l'on prend pour x la limite Ap des racines négatives, comme l'exposant n du 1<sup>er</sup> terme de fx, et celui n-2 de f''x sont impairs, ce premier terme est négatif, et l'on a une ordonnée négative pm, et un arc convexe vers le haut. En outre, au point m, situé sous l'axe, la tangente fait un angle aigu avec les x, parce que l'exposant n-1 du 1<sup>er</sup> terme de f'x est pair.

Or, si le dernier terme de fx est négatif, -u, x = 0 donne y = -u, qu'il faut porter en AB (fig. 8) sous l'origine A: la courbe va donc de m en B, puis en M. D'où l'on voit qu'elle peut ne pas couper l'axe x'x dans l'espace Ax', et qu'elle le coupe certainement une fois entre A et P. Les intersections que produiraient des serpentemens seraient d'ailleurs en nourbre pair de x' en A, et impair de A en P. Donc toute équ. de degré impair dont le dernier terme est négatif a toujours un nombre impair de racines positives (au moins une), et peut n'en avoir aucune négative; lorsqu'il en existe de cette dernière espèce, elles sont en nombre pair.

Et si le dernier terme de sx est positif, +u, il saut prendre AB = u (sig. 9) au-dessus de l'origine A: la courbe va de m en B et en M, coupe l'axe entre A et p en un nombre impair de points, peut ne pas rencontrer cet axe de A en P, et si elle le rencontre, ce doit être en un nombre pair de points. Donc toute équ. de degré impair, dont le dernier terme est positif, a un nombre impair de racines négatives (au moins une), et peut n'avoir aucune racine positive, ou en avoir un nombre pair.

Le cas où la courbe serait tangente à l'axe des x ne fait pas exception à ces principes, puisque nous avons vu qu'alors l'équ. fx = 0 a des racines égales, et qu'on doit compter ces racines comme répondant à un égal nombre de points communs entre la courbe et l'axe.

Lorsqu'une équ. ordonnée est formée de termes positifs suivis d'autres termes tous négatifs, il n'y a qu'une racine positive, les autres racines sont négatives ou imaginaires. Car l'équ.

$$kx^{n} + \dots + qx^{i} - rx^{i-1} - sx^{i-2} \dots - u = 0,$$
  
devient  $kx^{n-1} \dots + q = \frac{r}{x} + \frac{s}{x^{i}} \dots + \frac{u}{x^{i}},$ 

lorsqu'on la divise par x<sup>i</sup>. La proposée a une racine positive, a puisque son dernier terme est négatif; x = a rend donc égaux les deux membres de cette dernière équ. Qu'on fasse croître ou décroître x, l'égalité sera impossible, puisque l'un des membres augmentera, tandis que l'autre diminuera.

534. Puisque toute équ. de degré pair doit avoir ses racines réelles en nombre pair, ou n'en avoir aucune, et que si le degré est impair, les racines réelles sont en nombre impair, il s'ensuit que les racines imaginaires d'une équ. sont toujours en nombre pair : une équ. qui n'a pas de racine réelle est nécessairement de degré pair, avec un dernier terme positif.

Quand toutes les racines de l'équ. f'x = 0 sont réelles, la courbe a n-1 tangentes horizontales et n-1 serpentemens. Si chacun de ces arcs atteint l'axe des x, les n racines de l'éq. fx = 0 sont aussi reelles; et comme alors il n'y a que des maxima alternativement positifs et négatifs, fx et f''x ont toujours des signes différens pour toutes les racines de f'x=0, et leur produit reste négatif.

Mais les racines réelles sont remplacées par des imaginaires accouplées, quand ces intersections doubles manquent, c.-à-d. quand des maxima sont remplacés par des minima, l'ondulation n'ayant pas un développement suffisant pour atteindre l'axe.

Et lorsque l'équ. f'x = 0 a des couples imaginaires pour racines (car elles sont tonjours en nombre pair) la courbe

rantante de personale de la companya del companya del companya de la companya de

€=0.

- ianquent

continue dont

And the second s

angentes of 12 Bg. 11.

l'équ. fx = 0 a alors ses f racines réelles; mais s'il n'en coupe qu'une seule comme AA', ou aucune comme BB', il n'y a que deux racines réelles ou aucune. La courbe a deux points d'inflexion donnés par f''x = 0.

Mais si l'équ. f'x = 0 n'a qu'une racine réelle, l'équ. f''x = 0 n'en a pas de telles, la courbe n'a pas d'inflexion et ne fait qu'une seule ondulation (fig. 6) qui peut couper l'axe en deux points, ou ne pas le rencontrer, ainsi il y a deux racines reelles, ou 4 imaginaires.

Pour l'équ. du 5° degré, la courbe a la fig. 14, si f'x = 0 a ses 4 racines réelles, ou la fig. 11 s'il n'y a que deux racines réelles, ou enfin la fig. 12 si les 4 racines de f'x = 0 sont imaginaires.

Sans nous fonder sur le théorème du n° 501, nous avons reconnu que toute équ. a une racine réclle, excepté quand le
degré est pair et le dernier terme positif; nous nous réservons
de prouver plus tard que, dans ce cas même, il existe un symbole algébrique, une fonction des coefficiens, qui substituée
pour x doit réduire fx à zéro; nous serons assurés alors que
toute équ. a une racine réelle ou imaginaire, et d'après le
n° 501, qu'elle en a précisément n.

536. Soient  $a, b, \ldots - a', -b', \ldots$  les racines réelles d'une équ.  $fx = T(x-a)(x-b)\ldots(x+a')(x+b')\ldots$  On suppose ici que T=0 n'a pas de racines réelles, et que par conséquent le polynome T est de degré pair, avec son dernier terme positif. Le dernier terme de fx étant le produit de celui de T par  $-a, -b, \ldots +a', +b'\ldots$  son signe ne dépend que du nombre pair ou impair des facteurs négatifs. Donc le dernier terme d'une équ. est positif ou négatif, selon que le nombre des racines positives est pair ou impair, quel que soit d'ailleurs le nombre des négatives et des imaginaires.

537. Supposons qu'ayant résolu l'équ. f'x = 0, on ait distingué les maxima des minima de la courbe x = fx, par la comparaison des signes de fx et f''x, pour les valeurs de x qui

sont racines de f'x = o. Admettons que ces racines répondent à M maxima et m minima.

Cela posé, imaginons qu'un point mobile partant de l'infini négatif, décrive cette courbe en allant jusqu'à l'infini positif. Pendant une immense étendué de la marche, ce mobile ne rencontrera pas l'axe, parce que ce n'est que dans le voisinage de l'origine que commonceront les ondulations. Après chaque maximum, il tendra vers l'axe, et ensuite le coupera, à moins que l'axe se recourbant ne donne naissance à un minimum. Ainsi chaque minimum détruira une intersection indiquée par le maximum voisin. Il enfaut conclure que M-m+1 est le nombre des intersections, c.-à-d. des racines réelles de l'équ. fx=0: nous ajoutons le terme + 1, parce que dans le mouvement du mobile, nous n'avons pas compté l'intersection qui précède le 1er maximum ou succède au dernier. S'il y a autant de maxima que de minima, M = m et il n'y a qu'une seule racine réelle (l'équ. est alors de degré impair) : quand il n'y a pas de minimum, un seul maximum est possible, et l'équ. a deux racines réelles ; elle est de degré pair et le maximum est négatif : enfin quand il n'y a pas de maximum, on ne trouve qu'un seul minimum et aucune racine n'est réelle; l'équ. est de degré pair et le minimum est positif.

## Racines incommensurables.

538. Méthode de Newton. Après avoir dégagé une équ. proposée de ses racines soit égales, soit commensurables, il s'agit de trouver les racines irrationnelles. Supposons qu'on soit parvenu à connaître une valeur approchée  $\gamma$  de l'une de ces racines, qui soit seule comprise entre  $\alpha$  et  $\theta$ ; en faisant  $\alpha = \gamma$  dans  $\beta x$ , on jugera par le signe du résultat (p. 80) si la racine est comprise entre  $\alpha$  et  $\gamma$ , ou entre  $\gamma$  et  $\theta$ : posons qu'elle soit entre  $\alpha$  et  $\gamma$ . Faisons  $\alpha = \beta$ , nombre entre ceuxei, et nous saurons si la racine est entre  $\alpha$  et  $\beta$ , ou entre  $\beta$  et  $\gamma$ . On resserre ainsi de plus en plus les limites, et on approche indéfiniment de la racine.

Mais de procédé sertit impraticable pour de grandes approximations; on ne l'emploie que pour obtenir un nombre a qui soit approché à moins du dixième de la valeur de x. Désignant l'erreur par y, on a x=a+y; substituant dans fx=0, on a  $(n^{\circ})$  504)

$$fu+yf'u+\frac{1}{2}y^2f''u+ky''=0.$$

Mais on suppose que y est une petite quantité, et a n'entre au dénominateur d'aucun des coefficiens, qui sont les valeurs de fx et de ses dérivés, quand on fait x=a: la règle de Newton consiste à farder  $y^2, y^3, \ldots$  comme assez petits pour pouvoir être négligés, ce qui réduit la transformée à fa+yf'a=0, d'où

$$y = -\frac{\int a}{\int a} - \frac{ka^{n} + pa^{n-1} + \dots \cdot la + u}{nka^{n-1} + p(n-1)a^{n-2} \dots + l}.$$

Appelons s cette fraction, ou seulement sa valeur approchée; y=s donne x=a+s pour 2° approximation. Faisant a+s=a, et désignant par y, la nouvelle correction, elle sera donnée par la même expression où a sera remplacé par a; donc x=a+s+y, et ainsi de suite.

Soit par ex.  $x^3 - 2x - 5 = 0$ ; en faisant x = 2 et 3, les résultats — 1 et + 16, accusent l'existence d'une racine entre 2 et 3, qui même est plus voisine de 2. Mais x=2,1 donne 0,061; ainsi 2,1 est plus graud que x, et plus voisine de la racine que 2. Faisons x=2,1, la correction est

$$s = -\frac{a^3 - 2a - 5}{3a^3 - 2} = -\frac{0.061}{11.23} = -0.0054.$$

Bornons-nous aux dix-millièmes, pour une 1<sup>re</sup> approximation, x=2,0946. Prenons ce nombre pour valeur de a, et il viendra

$$s = -\frac{0,000541550536}{11,16204748} = -0,00004851$$

Notre 4° décimale était donc désectueuse, et on trouve.... === 2,09455149. On poussera ce calcul plus loin pour corriger les dernières décimales et approcher davantage.

Si l'on conserve le terme en y' dans le développement, on a

$$y = \frac{-f\alpha}{f'\alpha + \frac{1}{2} f'' f'' a};$$

après avoir trouvé la 1<sup>re</sup> correction s, on la substitue pour y dans le dénominateur, et on obtient une valeur plus approchée. C'est ainsi que dans notre ex. s = -0,0054 mis dans 11 f a donne -0,034: le dénominateur devient 11,196; d'où y =0,0054483, quantité dont la dernière décimale est seule fautive.

Soit encore l'équ.  $x^3 - x^2 + 2x = 3$ , qui a une racine entre 1,2 et 1,3, qui donnent pour résultats -0,312 et +0,107.

Faisons 
$$u = 1,3$$
, nous avons  $y = -\frac{0,107}{4,47} = -0,02$ , et

x = 1,28. Comme  $\frac{1}{2}yf''a = (3a-1)y = 2,9y$ , le dénominateur angmenté de -0,058 devient 4,412; d'où y = -0,0242, ainsi x = 1,2758. On prend x = 1,276, et on continue l'approximation.

539. La méthode de Newton n'est exacte que sous certaines conditions. En effet, construisons, comme n° 527, la courbe parabolique (fig. 1) dont l'équ. est f = fx. Les racines de l'équ. fx = 0 sont les abscisses des points fx, fx, ... d'intersection de cette courbe avec fx. Soit fx in the equivalent approchée de la racine fx in fx i

$$s = \frac{f \cdot a}{f' \cdot a}$$
, d'où  $AT = a - \frac{f \cdot a}{f' \cdot a}$ .

Telle est la nouvelle valeur approchée de Ak = a, selon la méthode de Newton, qui a, comme on voit, pour objet de substituer à l'arc Mk sa tangente MT, dans la recherche du point de section k avec l'axe. On fait ensuite servir cette  $2^e$  approximation AT à trouver une autre tangente  $M^eT^e$ , puis une nouvelle valeur  $AT^e$  plus approchée, et ainsi de suite. Cette

méthoden'est d'ailleurs bonne qu'autant que les points T, T... ainsi obtenus se rapprochent sans cesse de k.

Or si l'on cût pris pour l'approximation a, la partie Ap (fig. 15) qui répond au point m voisin du maximum O, il est évident que la tangente mt en ce point, loin de conduire à une valeur plus approchée de Ak, pourrait même donner une sontangente presque infinie; et même pour le point de contact m', cette soutangente serait dirigée en sens contraire. Ainsi la forme et la position de l'arc mM relativement à l'axe, peuvent être telles que la règle serait fautive : et il faut la soumettre à des conditions spéciales, si l'on veut être assuré de son succès.

1°. Il faut connaître deux nombres a et  $\beta$ , entre lesquels il n'y ait qu'une seule racine comprise : car si la courbe coupait l'axe en plusieurs points întermédiaires à  $\alpha$  et  $\beta$ , elle y ferait des serpentemens; il serait douteux que le point de contact fût propre à donner une valeur plus voisine de  $\alpha$  que  $\alpha$ . C'est ce qu'on peut voir sur la fig. 1 où les limites Ap, Ap' ne sauraient permettre d'approcher de Ak et Ak'.

2°. Aucune valeur de x entre a et 8 ne doit rendre nulles les dérivées f'x, f"x: car il se trouverait, dans l'intervalle, un point maximum ou minimum, ou bien une inflexion (n° 529 et 530), circonstances qui pourraient visiblement rendre la méthode de Newton défectueuse.

Nous donnerons (n° 556) des procédés pour trouver les limites a et \(\beta\), et s'assurer que la condition précédente est remplie.

3°. Lorsqu'on aura trouvé nos deux limites  $\alpha$  et  $\beta$ , on ne pourra se servir, pour pousser l'approximation, que de celle qui rend fx et f''x de mémes signes. Les fig. 15, 16, 17, 18, représentent les positions différentes que peut avoir l'arc, selon qu'il tourne sa convexité ou sa concavité vers le haut. Ak est la racine  $\alpha$ : AP, AP, sont les limites  $\alpha$  et  $\beta$  qui l'interceptent seule; la soutangente PT est la correction s indiquée par la méthode pour la valeur  $AP = \alpha$ . Or on voit que, pour la sûreté du procédé, il faut que le pied T de la tangente soit entre celui de P de l'ordonnée et le point k de section avec

Taxe : and, du point P, on doit voir la convexité de l'arc. e em exige, comme on sait (nº 528) que le signe de l'ordonseit le même que celui de f''x, pour l'abscisse.... Telle est donc la limite qu'il faudra préférer l'approximation ultérieure.

Lorsque la considération des signes aura conduit à préférer ales deux limites a > a, il suit de nos fig. 15 et 18 que soutes les approximations successives seront toujours plus > u, en descendant sans cesse vers cette racine a. Et si, au contraire, on a pris a < a (fig. 16 et 17), on montera vers a, par une suite d'approximations toutes < a.

540. Voici donc la marche à suivre : 1°. on cherchera deux hmites a et & entre lesquelles il n'y ait qu'une seule racine; 3º. l'on resserrera ces limites jusqu'à ce qu'on soit certain qu'entre elles, il ne se trouve aucune racine des équ. f'x = 0, f'x = 0; 3°. enfin on prendra pour première approximation celle . de ces deux limites qui, substituée dans fx et f'x donnera des résultats de mêmes signes. Le calcul fera connaître la valeur s qui est la correction à ajouter, avec son signe, à a; pour obtenir la 2e approximation a + s; celle-ci prise pour nouvelle valeur de « servira à en trouver une 3°, etc.

Il est évident qu'on peut se dispenser de prendre exactement la valeur de s, telle que la donne le calcul, et qu'on peut lui en substituer une autre moins composée, pourvu qu'elle réponde à un point T compris entre P et k. Ainsi en réduisant s en fractions décimales, on n'y conservera que les chiffres propres à la racine, pour ne pas compliquer inutilement les calculs suivans. Il est donc indispensable de connaître le degré

d'approximation de chaque correction.

Or si, par le point m, qui répond à la 2º limite Ap = 8, on mène une parallèle mq à la tangente MT, cette limite se trouvera dans la partie concave de la courbe, et le point k sera visiblement entre les pieds T et q. Le triangle mpq donne

$$pq = \frac{pm}{\tan g q} = -\frac{\int \beta}{\int \pi}$$
 (on met — parce que  $f\beta$  est négatif):

d'où  $Aq = \beta - \frac{f\beta}{f''\alpha}$ . Voilà donc deux limites connues, entre

lesquelles tombe la racine cherchée a, savoir :

$$a' = a - \frac{fa}{f'a}, \quad \beta' = \beta - \frac{f\beta}{f'a}.$$

On ne conservera pour valeur de « que les chiffres décimaux communs à ces deux expressions; ce sera la 2 approximation. Bien entendu que dans ces calculs, on aura soin d'affecter les quantités du signe que l'opération même détermine. L'approximation, assez lente d'abord, converge ensuite rapidement vers a, dès qu'on est parvenu à obtenir 3 à 4 chiffres décimaux de la racine. Fourier a démontré la loi de ces approximations dans son Analyse des équations déterminées.

Reprenons l'équ.  $x^3 - 2x - 5 = 0$ . Nous avons trouvé que la racine est entre 2 et 2, 1; comme  $f'x = 3x^2 - 2$ , f'x = 6x, on voit que fx et f''x sont positifs pour x = a = 2, 1, et qu'on devra toujours préférer les valeurs > x. D'ailleurs les racines de l'équ.  $3x^2 - 2 = 0$  ne sont pas comprises entre a = 2, 1 et  $\beta = 2$ . Enfin on a obtenu

$$f_{\alpha} = +0,061$$
,  $f'_{\alpha} = +11,23$  et  $s = -0,00543$ :

ainsi a = 2,09457. Prenons  $\beta = 2,09 < a$  (ainsi qu'on le reconnaît, à cause de  $f\beta = -0,050671$ ); divisons f par f' a, il vient -0,00451; ainsi la 2° limite de a est  $\beta' = 2,09451$ . Les quatre 1° décimales sont donc exactes, x = 2,0945.

Prénons ce résultat pour valeur de  $\alpha$ , d'où  $f\alpha = +0,00054155$  (le signe + annonce que cette limite est  $> \alpha$ ) et......  $f'\alpha = 11,16204748$ ; le quotient est la correction 0,000048517; d'où  $\alpha = 2,094551483$ . Pour distinguer les chiffres défectueux, faisons  $\beta = 2,0945$ ; d'où  $f\beta = -0,00057459$ ; le signe - atteste que cette  $2^{\alpha}$  limite est  $< \alpha$ , ainsi que cela est nécessaire. Divisant par  $f'\alpha$ , le quotient est -0,00005148; d'où  $\beta = 2,09455148$ . Nous avons donc  $\beta$  chiffres décimaux exacts.

Le calcul devient long, quand a est un nombre composé;

mais on peut l'abréger. L'approximation « a déjà fait connaître  $f_{a_1} f'_{a_2}$  d'où l'on a tiré la correction  $s = -\frac{f_a}{f'_a}$ . Pour pousser le calcul plus loin, il faut substituer à x,  $u_i = u + s$ , dans fx, f'x, f''x; d'où résulte ce développement, qu'à raison de la petitesse du nombre s, on réduit aux 1<sup>ess</sup> termes :

$$fa_i = fa + sfa + \frac{1}{3}s^3f''a_i$$
,  $f'a_i = f'a + sf'a_i$ 

le calcul est donc facile à achever. Dans notre ex. on a pris s=2,1 et l'on a obtenu fu=+0,061, f'u=11,23, f''u=12,6, s=-0,0054: pour pousser l'approximation plus loin, il faudra poser  $u_1=u-0,0054$ ; donc

$$fa_1 = 0.061 - 0.0054 \times 11.23 + (0.0054)^4 \times 6.1,$$

$$f'a_1 = 11.23 - 0.0054 \times 12.6,$$
et  $fa_1 = 0.0005417$ ,  $f'a_2 = 11.16196$ ,  $s' = -0.00004853$ .

541. Méthode de Lagrange. Ce qu'il importe avant tout de connaître pour trouver les racines d'une équ., c'est le lieu de ces racines, c.-à-d. une suite de nombres entre lesquels chaque racine soit seule renfermée : tel est le vrai point de la difficulté. Lorsqu'on substitue pour x les nombres ... -2, -1, o, 1, 2, 3..., et qu'on trouve autant de résultats successifs de signes différens qu'il y a d'unités dans le degré n de l'équ., toutes les racines sont réelles, et le lieu de chacune est connu. Mais excepté ce cas, on reste incertain sur le nombre des vacines réelles et leurs limites, parce qu'on ignore si entre les nombres qui, substitués pour x, ont donné des résultats de signes contraires, il n'y a pas 3,5... racines comprises; ou bien si entre les nombres qui donnent les mêmes signes, il n'y en a pas 2,4... (n° 532). Mais si l'on choisit une série de substitutions successives assez rapprochées pour qu'il ne puisse se trouver plus d'une racine intermédiaire, on sera certain que chaque changement de signe entre les résultats accuse l'existence d'une seule racine entre les nombres substitués; tandis

qu'il n'y en à aucune entre les nombres qui donnent des résultats de même signe.

Pour obtenir ce nombre  $\delta$ , formons l'équ. dont les racines sont les différences de toutes celles de la proposée prises 2 à 2 : y désignant la différence d'une racine x avec toute autre racine, on changera x en x + y dans fx = 0; d'où

$$fx + yf'x + \frac{1}{2}y^2f''y + \dots = 0;$$

et divisant par y, on a

$$fx = 0$$
,  $f'x + \frac{1}{9} y f''x + \frac{1}{6} y^2 f'''x + ky^{n-1} = 0$ ;

x et y sont deux inconnues. Éliminons x (n° 522), il viendra une équ. Fy = 0, dont l'inconnue y est la différence entre toutes les racines de la proposée; Fy = 0 est l'équation aux différences, c.-à-d. que y est la différence entre une racine quelconque de x et toutes les autres. Ainsi le degré de cette équ. est n (n-1), nombre des arrangemens 2 à 2 des n racines de x.

Ces différences a-b, b-a, b-c, c-b, sont égales 2 à 2 en signes contraires; en sorte qu'on a ensemble y=s et -a, et que Fy devient nul dans les deux cas : ainsi Fy ne doit renfermer que des puissances paires de y. Cela résulte aussi de ce

que Fy peut être décomposé en facteurs de la forme......

On peut donc poser y'=z sans introduire de radicanx, et on aura l'équ. au carré des différences qz=0, dont l'inconnue z est le carré de toutes les différences entre les racines de x.

542. Nous savons trouver un nombre i moindre que toutes les valeurs positives de z,  $(n^0.512)$ , i < z ou  $y^2$ , Vi < y: donc Vi, ou une quantité positive moindre, pourra être prise pour la différence  $\delta$  entre les nombres à substituer pour x. Comme les fonctions Fy,  $\phi z$ , ont les mêmes coefficiens, i est aussi la limite inférieure de y, i < y, en sorte qu'on peut aussi prendre  $\delta = i$ . Comme plus  $\delta$  est petit, et plus il faut faire de substitutions de l' à l, il faut prendre  $\delta$  le plus grand possible, afin d'abréger les calculs. Ainsi, quand i > i, on prendra  $\delta = i$ ; on pourra, si l'on veut, substituer les nombres naturels 0, 1, 2, 3... Mais quand i < i, on doit faire  $\delta = Vi$ .

Les substitutions de nombres fractionnaires et irrationnels seront évitées ainsi qu'il suit :

- 1°. On sait approcher de  $\bigvee i$  à moins d'une fraction donnée, telle que  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ... (n° 63): on prendra donc  $\bigvee i$  par défaut à moins de  $\frac{1}{h}$ , et on fera  $\delta = \frac{g}{h}$ . On choisira h de manière à ne pas descendre beaucoup au-dessous de  $\bigvee i$ , et à n'être pas un nombre trop composé.
- 2°. Au lieu de substituer pour x, o,  $\frac{g}{h}$ ,  $\frac{2g}{h}$ ,... on rendra les racines, et par conséquent leurs différences, h fois plus grandes (n° 503), en posant  $hx = \iota$ , et il restera à substituer pour  $\iota$ , o, g, g, g, ... ou si l'on veut o,  $\iota$ ,  $\iota$ ,  $\iota$ . Ainsi, on sait transformer une équ. en une autre qui n'ait pas plus d'une racine comprise entre deux entiers successifs quelconques.

Observez que i se déduit de Fy, et que  $\phi z$  est inutile à former. De plus, en chassant le 2° terme de fx = 0, (n° 506), toutes les racines sont augmentées de la même quantité; elles con-

servent leurs différences: Fy se tire plus aisément de cette transformée, et reste la mème.

543. Soit, par ex., l'équ.  $x^3 - 2x = 5$  dont une seule racine nous est connue (p. 87); pour savoir si les deux autres sont réelles, changeons x en x+y, d'où  $3x^3-2+3xy+y^2=0$ ; éliminant x il vient (n° 522) l'équ.  $y^4-12y^4+36y^2+643=0$ .

Pour trouver la limite inférieure de y, faisons  $y^2 = \frac{1}{v}$ , d'où...

643  $v^3 + 36$   $v^4 = 0$ , et  $v < 1 + \frac{12}{679}$ , et même v < 1, d'où  $y > 1 = \delta$ . En faisant  $x = -1, 0, 1, 2 \dots$  on trouvers autant de changemens de signes que x a de racines réelles.

L'équ. 
$$x^3 - 12x^2 + 41x - 29 = 0$$
 donne  
 $3x^3 - 24x + 41 + (3x - 12)y + y^2 = 0$ ,

d'où chassant x,  $y^{\delta} - 42y^{4} + 441y^{\delta} = 49$ ; on fait  $y = \frac{1}{24}$ , et il vient  $49v^{\delta} - 441v^{\delta} \dots$ , puis v < 10,  $y > V_{\frac{10}{10}}$ , ou  $\frac{1}{4} = \delta$ ; faisant  $x = \frac{1}{4}t$ , on a  $t^{3} - 48t^{\delta} + 656t = 1856$ ,

equ. qui n'a au plus qu'une seule racine entre deux nombres entiers successifs. Posons t=0,1,2...; nous verrons que t est entre 3 et 4, entre 21 et 22, entre 22 et 23; donc x est entre  $\frac{3}{4}$  et  $\frac{1}{4}$  et  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{2}{4}$  et  $\frac{2}{4}$ , il existe deux racines entre 5 et 6 qui n'auraient pas été reconnues sans ce calcul. Les racines sont x=0.95108...5,35689...5,69203...

De même  $x^3 - 7x + 7 = 0$  donne  $y^6 - 42y^4 + 441y^3 = 49$ , v < 9,  $y > \frac{1}{9}$  et  $\sqrt{\frac{1}{9}}$ ,  $\delta = \frac{1}{3}$ : on pose  $x = \frac{1}{3}i$ , etc. On reconnaît bientôt qu'il y a une racine entre -3 et  $-\frac{10}{3}$ , une entre  $\frac{4}{3}$  et  $\frac{3}{3}$ ; enfin une entre  $\frac{3}{3}$  et  $\frac{3}{3}$ .

$$x = -3,04892...$$
 1,35689... 1,69203.

Enfin pour l'équ.  $x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$ , comme x = 0, 1, 2, donne les résultats +1, -1, +1, et qu'en changeant x en -x, les nombres 1 et 2 donnent des signes contraires, le lieu des trois racines est connu, et l'équ. aux différences n'est pas utile. Toutefois cette équ. est  $y^5 - 14y^4 + 49y^2 = 49$ , ap-

prend que y > 1, s = 1, ce qui s'accorde avec ce qu'on vient de dire.

Ges calculs toujours exécutables, n'ont d'autre inconvénient que d'être d'une longueur excessive quand le degré est un peu élevé: la théorie en est claire, complète et sans exception; mais les opérations deviennent impraticables. Il reste à pousser l'approximation plus loin, et Lagrange a encore exposé une méthode facile qui sera donnée plus tard (n° 613).

544. Règle de Descartes. Lorsqu'une équ. fx = 0 est ordonnée, on peut présumer le nombre des racines soit positives, soit négatives, à la seule inspection des signes. Nous appellerons permanence la succession de deux signes semblables, et variation celle de deux signes différens. La règle de Descartes consiste en ceci: Toute équ. complète a au plus autant de racines positives que de variations, autant de négatives que de permanences.

En effet, toute équ. fx=0 peut être encore considérée comme le produit d'un polynome qui a tous ses facteurs binomes imaginaires, par x-a, x-b,... x+a', x+b'... facteurs correspondans aux racines réelles a, b... -a', -b'... Voyons comment les facteurs binomes correspondans introduisent dans le produit soit des variations, soit des permanences.

Supposons pour fixer les idées qu'un polynome Fx présente cette succession de signes :

Multiplions par x + a' pour introduire une nouvelle racine négative -a'. Il faut d'abord multiplier par x, puis par a', et ajouter les deux produits qui sont composés des mêmes signes, le 2° étant reculé d'un rang à droite pour l'ordonner; savoir :

Quand les deux signes correspondans sont les mêmes, îls se conservent au produit; le cas contraire est marque de la lettre i.

pour indiquer qu'à moins d'avoir égard à la grandeur des coefficiens, le signe est incertain.

Comme les deux produits partiels sont composés des mêmes signes, les i ne se trouvent que là où il y avait variation ; un nombre pair de variations successives donne un égal nombre de i, lesquels sont situés entre des signes semblables ; au contraire, quand la quotité des variations était impaire, les i successifs le sont aussi, entre des signes différens. Donc si l'on veut disposer de tous ces signes i de manière à introduire le plus grand nombre possible de variations au produit, il faudra changer tous ces i en + et — alternatifs; et puisque chaque série de i est entre deux signes semblables ou différens, selon que leur nombre est pair ou impair, il est visible qu'on ne pourra introduire plus de variations qu'on n'a de signes i, c.-à-d. plus de variations que la proposée n'en contient. D'ailleurs le produit a un terme de plus; donc il a au moins une permanence de plus.

Il se peut que tous les i ne se changent pas en variations, alors le produit aurait deux, quatre... permanences de plus que Fx. Donc l'introduction des racines négatives emporte celle d'au moins une permanence pour chacune.

Multiplions maintenant Fx par x-a, pour introduire une racine positive a; le  $2^c$  produit partiel, reculé d'un rang à droite, est formé de signes contraires à ceux de Fx, en sorte que les i sont inscrits à chaque permanence:

Une succession de signes semblables dans Fx devant s'y terminer par une variation, toute série de i doit être comprise entre + et -. Qu'on dispose de ces i en les changeant tous, soit en +, soit en -, pour former le plus grand nombre de permanences, il n'y en aura qu'autant que dans Fx: Le produit ayant un terme de plus, a donc au moins une variation de plus. Si tous les i ne se changent pas en permanences, il y a

2, 4... variations deplus que dans Fx. Donc l'introduction des racines positives emporte celle d'au moins une variation pour chucune.

De là résulte le théorème énonce (\*).

545. Désignons par P le nombre des racines positives d'une équ. de degré n, par N celui des négatives, par p celui des permanences, et par v celui des variations; il est démontré que

1°. 
$$P = ou < v$$
, 2°.  $N = ou < p$ .

Or si toutes les racines sont réelles, on a

$$P + N = n$$
,  $n = p + v$ ,  $P + N = v + p$ ,

puisque la proposée a en tout n+1 termes. Comparons P à v; il peut arriver trois cas, P>, ou <, ou =v: le  $1^{er}$  est démontré impossible  $(1^{e})$ ; si le  $2^{e}$  a lieu, il faut pour que la dernière équ. subsiste, que l'on ait, par compensation, N>p, ce qui ne se peut  $(2^{e})$ ; ainsi P=v et N=p. Donc lorsque toutes les racines d'une équ. sont réelles, elle a précisément autant de racines positives que de variations, et autant de négatives que de permanences.

546. D'après la règle de Descartes, on peut reconnaître, dans certains cas qu'une équ. a des racines imaginaires, et se dispenser du long calcul de l'équ. aux différences.

1°. Lorsque l'équ. fx = 0 est privée de l'un de ses termes, on le remplacera par  $\pm ox^i$ , et l'on comptera les permanences et les variations dans les deux cas de + o, - o. Or si les termes en  $x^{i-1}$  et  $x^{i+1}$  sont de signes différens, on trouvera le

<sup>(\*)</sup> Tout ceci suppose que Fx est un polynome complet, et il sera aisé de voir que, s'il y manque quelques termes, la conséquence relative aux racines positives subsiste encore; mais on a eu raison d'observer qu'il n'en est pas de même pour les négatives; en sorte que quand une équ. Fx = 0 est incomplète, et qu'on veut assigner le nombre possible de celles-ci, il faut changer x en -x, afin de reconnaître combien la transformée peut avoir de racines positives, nombre qui convient aux négatives de Fx = 0.

même nombre des unes et des autres, ce qui indique le plus grand nombre possible des racines positives et négatives : si ces termes ont le même signe, la contradiction que présentent les deux résultats attestent l'existence de racines imaginaires. Ainsi  $x^3 + 2x - 5 = 0$  étant changé en  $x^3 \pm 0$   $x^2 + 2x - 5 = 0$ , on trouve a permanences et une variation, ou 3 variations à volonté; ce qui est absurde. Donc s'il manque un terme entre deux termes de même signe, la proposée a des racines imaginaires.

- 2º. Si la proposée manque de plusieurs termes successifs, toutes ses racines ne peuvent être réelles : ceci résulte de ce qu'on vient de dire.
- 3°. Les trois variations de  $x^3 3x^2 + 12x 4 = 0$  font présumer l'existence de trois racines positives. Multipliant par x + a, il vient

$$x^4 + (a-3)x^3 + (12-3a)x^2 + (12a-4)x - 4a = 0.$$

Essayons d'introduire des permanences en prenant une valeur convenable de a; par ex. a=3 \frac{1}{2} rend les quatre premiers termes positifs. La proposée a donc deux racines imaginaires, puisque sans cela, l'éq. en x<sup>1</sup> en aurait, à volonté, trois négatives, ou quatre positives.

 $4^{\circ}$ . Qu'on change x en y + h et y' + h'; fx = 0 deviendra  $F_{\mathcal{I}} = 0$ , et  $\varphi y' = 0$ . Supposons que  $\varphi y'$  ait quelques variations de moins que  $F_{\mathcal{I}}$ ; si toutes les valeurs de x sont réelles,  $F_{\mathcal{I}} = 0$  aura l'une de ses racines positives  $\alpha$  qui sera devenue négative  $-\alpha'$ , dans  $\varphi y' = 0$ ; d'où  $x = \alpha + h = -\alpha' + h'$ . Ainsi x a une racine entre h et h'. Comme il en est de même pour chaque variation qu'on a perdue, x aura autant de racines entre h et h': si la théorie des limites prouve que toutes ces racines de x n'existent pas, on sera assuré que x en a d'imaginaires.

Par ex. x' - 4x' - 2x + 17 = 0, x = y + 2 et y' + 3,

$$y' + 2y' - 6y + 5 = 0$$
,  $y'^2 + 5y'' + y' + 2 = 0$ ;

variations qui font présumer que deux racines posiles x y sont devenues négatives pour y', annoncent deux al constant de entre 2 et 3. Mais d'une part, la limite inférieure x (n° 510) est  $y > \frac{h}{1+1}$ ; de l'autre celle de y' est  $-\frac{2}{3}$ ; et se de y = y' + i,  $i - y > \frac{1}{3}$  et  $y < \frac{1}{3}$ : ces deux lietant incompatibles, on en conclut que x a deux racines aginaires. Si ces limites étaient conciliables, on serait, il est vrai, incertain si x a deux racines entre 2 et 3; mais on auaut du moins resserré l'espace qui les renferme.

5. Si toutes les racines de l'équ. fx = 0 sont réelles, les carres de leurs différences sont tous positifs; les racines de l'équ. au carre des différences étant toutes positives, les signes se devent présenter que des variations.

547. Méthode de Fourier. Soit une équ. de degré  $n_i f x = 0$ ; prenons-en les dérivées successives, que nous écrirons en ordre renversé,  $f^{(n)}$ ,  $f^{(n-1)}$ ... f'' f' f. Faisons dans ces polynomes x = a, nombre arbitraire, positif ou négatif: chacun donnera un résultat numérique dont le signe sera ou +, ou -; nous inscrirons ces signes consécutifs dans leur ordre, sous les fonctions respectives qui les ont produits, et nous aurons une ligne de signes que nous désignerons par A.

Prenant ensuite x=b>a, nous formerons une autre ligne de signes que nous écrirons sous les précédents, et dont nous designerons l'ensemble B; et ainsi de suite. Comparons les variations de signes de ces diverses séries.

Soit  $\phi x$  l'un quelconque de nos polynomes. Prenons pour x trois valeurs très voisines  $a - \delta$ , a et  $a + \delta$ ; nous aurons

$$\varphi(a-\delta) = \varphi a - \delta \varphi' a + \frac{1}{3} \delta \varphi'' a - \frac{1}{3} \delta^3 \varphi''' a \dots$$

$$\varphi a = \varphi a$$

$$\varphi(a+\delta) = \varphi a + \delta \varphi' a + \frac{1}{3} \delta^2 \varphi'' a + \frac{1}{3} \delta^3 \varphi''' a \dots$$

$$(1)$$

Nous supposons d'très petit, et que qu n'est pas nul; ces trois résultats ont le signe de qu, attendu que le 1" terme l'emporte sur ceux qui suivent et ont un signe contraire au sien. Donc lorsqu'on fait croître insensiblement x, chacune de nos

fonctions f(\*)... f" f' f conserve son signe propre, tant qu'elle ne devient pas nulle.

Mais si a est racine de l'équ.  $\phi x = 0$ , les séries (1) perdent leur 1er terme; et les résultats prennent les signes du terme suivant  $\pm \partial \phi' a$ : c.-à-d. que tant que x < a, le signe de  $\phi x$  est celui du produit  $-\partial \times \phi' a$ , c'est-à-dire contraire à colui de  $\phi' a$ ; tandis que pour x > a le signe devient celui de  $\phi' a$ ; les deux signes sont donc différens pour ces deux résultats. Donc celle de nos fonctions qui passe par zéro, change aussitôt le signe des résultats qu'elle donne.

548. Appliquons ces principes à nos polynomes  $f^{(n)}...f^n f'f$ . Si l'on y fait  $x=\alpha$ , les résultats formeront une suite de signes; et si x croît par degrés insensibles, les signes de chacune resteront toujours les mêmes, jusqu'à ce qu'on tombe sur une valeur x=a, qui rende nulle quelqu'une de ces fonctions qui sera designée par  $\phi x$ ; car alors pour celle-ci seulement le signe sera changé. On aura donc l'une de ces deux dispositions:

$$f^{(n)}....\phi'$$
  $\phi$  ..... ou  $f^{(n)}....\phi'$   $\phi$ .....  $x < a$  .....  $+ - + ...$   $+ - - ...$   $+ - - ...$   $x > a$  ....  $+ + + + ...$ 

une variation, qui existait dans les signes, se trouve ensuite remplacée par une permanence, quand  $\varphi x$  a passé par zéro : tous les autres signes sont d'ailleurs les mêmes avant qu'après x = a.

Mais il faut encore considérer les signes de la colonne qui est à droite de  $\varphi$ . Quand ils sont les mêmes que pour  $\varphi'$ , la suite donnée par x < a a une seconde variation, tandis que celle qui provient de x > a a une permanence; d'où l'on voit que deux variations ont disparu ensemble. Mais si le signe commun aux termes qui suivent  $\varphi$  est contraire à celui de  $\varphi'$ , la 1<sup>re</sup> série a une variation et une permanence, et la 3<sup>e</sup> une permanence et une variation, en sorte que aucune variation n'est disparue, mais la variation est seulement reculée d'un

rang à dwir. Au-delà de x=a, en continuant de faire eroltre a insensiblement, la nouvelle série de signes se conservera, jusqu'à se qu'on rencontre quelque fonction qui devienne nuffle; et ainsi de suite.

Crei ne s'applique qu'en partie à la fonction fx, attendu qu'elle n'est suivie d'aucun signe. Si donc x=a est racine de ficuso, il faut supprimer tous les signes qui sont à droite de  $\varphi$ , et l'on voit que dans le passage par une racine a de l'équ. fx=0, il disparaît une seule variation.

549. Examinons le cas où deux dérivées successives sont nulles ensemble pour x=a, savoir  $\phi'a=0$ ,  $\phi a=0$ : alors les séries (1) deviennent

$$\phi(a-\delta) = \frac{1}{2} \delta^3 \phi'' a - \frac{1}{6} \delta^3 \phi'' a + \text{etc.}$$

$$\phi a = 0 \qquad (2)$$

$$\phi(a+\delta) = \frac{1}{2} \delta^3 \phi'' a + \frac{1}{6} \delta^3 \phi'' a + \text{etc.}$$

Les signes des résultats étant ceux du 1<sup>er</sup> terme, sont les mêmes que celui de  $\phi''a$ , tant pour x < a, que pour x > a; et pour le second zéro répondant à  $\phi a$ , le signe de  $\phi'' a$  reparaît. Mais  $\phi'$  et  $\phi''$  sont dans le même cas qu'étaient  $\phi$  et  $\phi'$  ci-devant : et en effet

On n'appliquera pas ceci au cas où la fonction  $\phi$  serait f, parce que l'équ. fx=o aurait des racines égales, si l'on avait aussi f'x=o, et nous supposons fx dégagé de facteurs égaux (n° 521).

Si trois fonctions successives sont nulles pour x=a, savoir  $\varphi, \varphi'$  et  $\varphi''$ , le même raisonnement prouve que x < a a 4 ou 3 variations, selon le signe de la colonne suivante, tandis que pour x > a, on n'a aucune variation ou une seule : en sorte qu'il disparaît 4 ou 2 variations

$$f^{(n)}...\phi^n \phi'' \phi' \phi...$$
 ou  $f^{(n)}...\phi''' \phi'' \phi' \phi...$   
 $x < a \dots + - + - - \dots + - + - + \dots$   
 $x = a \dots + 0 0 0 - \dots + 0 0 0 + \dots$   
 $x > a \dots + + + + + \dots + + + + + \dots$ 

Quand x=a rend nulles 4,5... fonctions successives; les développemens (1) perdent autant de termes initiaux, et le 1° terme est affecté de + si ce nombre de zéros est pair, et de  $\mp$  s'il est impair. Chaque zéro répond à une variation pour x>a, et à une permanence pour x>a, et les variations disparaissent toujours par couples. Il en faut conclure que s'il y a z zéros consécutifs, il disparaît z variations quand z est pair, et  $z\pm 1$  quand z est impair, en prenant + quand le signe qui précède ces zéros est le même que celui qui les suit, et - dans l'autre cas.

Dans l'ex. suivant, on suppose donnée la série de x=a; la première s'obtient en mettant au-dessus de chaque zéro un signe contraire à celui qui est à sa gauche; et la troisième en répetant au contraire ce même signe; de manière à former autant de variations pour x < a, et de permanences pour x > a: on conserve les signes dans les colonnes exemptes de zéros.

Six variations sont perdues dans le passage par x = a. Cette pratique est appelée règne du double signe : nous en ferons un fréquent usage.

550. En partant de x = u et qui donne une série de signes, faisons croître x par degrés continus : les résultats conserveront leurs signes tant qu'on ne tombera pas sur une valeur x=a, qui rende nulle quelqu'une des fonctions  $f^{(v)}...f^*f'f$ . Si c'est fx qui est = 0, par cette valeur, il disparaîtra une variation seule. Mais si c'est quelque dérivée qui est nulle, ou il partira deux variations, ou du moins une variation sera déplacée vers la droite. Il pourra disparaître à la fois 2,4,6... variations, parce que plusieurs dérivées successives seraient nulles ensemble. Mais lorsque x reçoit les valeurs r,r',r''... des racines de l'équ., fx = 0, les variations partent une à une, tandis que les racines des équations f'x=0,f''x=0... les laissent subsister, ou les font disparaître 2 à 2. Mais jamais une variation perdue ne peut reparaître dans la suite des valeurs croissantes qu'on attribue à x.

Aucune de nos fonctions  $\varphi$  ne peut passer par zéro, qu'autant que le résultat de la substitution, dans cette fonction, d'un nombre un peu moindre que la racine de  $\varphi x = 0$ , donnerait un signe contraire à celui qui le précède, afin que cette variation se puisse changer en une permanence immédiatement audelà de cette racine.

Comme le 1° terme des polynomes  $f^{(n)} \dots f'', f', f$  est alternativement de degré pair et impair, si l'on fait  $x = -\infty$ , ou seulement x = la limite -l' des racines négatives de fx = 0, f'x = 0, etc., on n'obtiendra que des résultats + et - successifs, ou n variations, parce que le 1° terme l'emportera sur ceux de signes contraires qui le suivent. Si l'on fait  $x = +\infty$ , ou = la limite l des racines positives, on n'auxa que des +. Ainsi, en faisant croître x insensiblement depuis -l' jusqu'à +l, toutes les variations seront disparues. Réciproquement deux nombres -l' et +l qui ne donnent l'un que des variations, l'autre que des permanences, sont les limites

entre lesquelles toutes les racines des équ. fx=0, f'x=0, etc., sont comprises. Car chaque racine de l'une de ces équ. devant chasser une seule variation, on ne peut trouver, hors de ces limites, aucun nombre qui produise cet effet. C'est donc une preuve que tout nombre l qui rend nos polynomes f, f', f''... positifs, est limite supérieure des racines de l'équ. fx=0, et le théorème du n° 510 reçoit une démonstration nouvelle et plus étendue.

Soit 2i le nombre des racines imaginaires de fx=0, n-2i celui des racines réelles, qui sont entre -l' et l. Quand on fera passer x graduellement de -l' à l, les n variations de la  $1^{**}$  série de signes disparaîtront jusqu'à la dernière. Et puisque les racines réelles r, r', r''... chassent les variations une à une, les 2i autres variations seront chassées, par couples, en rendant nulles les diverses dérivées f', f''... Ces dernières substitutions sont donc les indicateurs de l'existence des racines imaginaires, et en accusent la quotité.

551. Ce qui précède démontre le théorème de la règle des signes de Descartes avec plus d'étendue. Faisons x=0, et la ligne des signes sera composée des signes successifs de fx ; car chaque fonction est réduite à son dernier terme, qui, comme on sait, est le produit par 1.2.3... des coefficients respectifs de fx pris en ordre rétrograde. Cette suite de signes donnée par x=0 a les mêmes variations et permanences que fx. Soit v le nombre des 1res, et n-v celui des autres. Passons de x = 0 à x = +1; la 1'e série perdra ses v variations, et si fr=o n'a que des racines réelles, cette équ. en a v positives. De même posant x = -l, comme on n'a que des variations, (en nombre n), on perdra donc n-v variations en passant de - l'à o; il y a donc n-v racines négatives, autant que fr a de permanences. Mais si la proposée a des racines imaginaires, comme il disparaîtra par couples des variations qui en sont les indications, on voit que toute équation qui n'a que des racines réelles, a précisément autant de variations que de racines positives, et autant de permanences que de racines

négatives (\*). Es i'il existe des racines imaginaires, il y aura n-si racines, milions, et p-oil négatives, n'étant le nombre des pariations et p celui des permanences du polynome (x, à et l' des nombres entiers.

55z. Notre théorie démontre que si l'on substitue pour x deux nombres a et b dans toutes nos fonctions, et qu'on écrive les signes des résultats en deux séries correspondantes A et B, b étant > a,

1°. Il n'y aura jamais plus de variations dans B que dans A; 2°. Si le nombre des variations est le même dans A et B, la proposée n'a aucune racine entre a et b;

3º. Si la série B a une variation de moins que A, il y a une seule racine entre a et b;

4°. S'il y a deux variations de moins dans A que dans B, ou la proposée a deux racines réelles entre a et b, ou ces racines manquent et sont remplacées par deux imaginaires; il restera à distinguer l'un de ces cas de l'autre. Dans le 1°r, on pourra séparce les racines, en substituant des nombres intermédiaires qui chassent les variations une à une, ce qui serait impossible dans le deuxième cas;

5°. Lorsque la séric B a trois variations de moins que A, ou il existe trois racines réelles entre a et b, ou il n'y en a qu'une seule, les deux autres étant remplacées par des imaginaires. Des procédés spéciaux feront reconnaître ces circonstances.

Et ainsi de suite ;

6°. La valeur de x qui, sans êtreracine de l'équ. fx=0, fait perdre deux variations, en passant par voie de continuité de a à b, se rapporte aux racines imaginaires de cette équ. et en est l'indication; elle rend nulle quelqu'une des dérivées,

<sup>(\*)</sup> Si l'équ. fx=o est privée d'un de ses termes, et si les deux termes entre lesquels celus-el manque ent ménes signés, cette équ. a des racines imaginaires l'u effet le polynome le comprend les termes qu'h+xxh-1, et lorsqu'on fuit x=u dans toutes les dérivées, le série des signés consécutifs routient + o+. qui est équivalente û+o+, caractère qui annueux l'existence des parises imaginaires. V. p. 103.

les signes de la précédente et de la suivante étant'les mêmes; deux de ces fonctions successives peuvent auss être anoulées ensemble. S'il disparaît 4 variations, parce que 3 ou 4 fonctions dérivées consécutives sont nulles, il y a deux couples d'imaginaires pour l'équ. fx=0. Enfin, autant les séries perdent de fois 2 variations, les substitutions suivant la loi de continuité, autant la proposée a de couples de racines imaginaires.

553. Comme la substitution des nombres continus n'est pas possible, pour faire usage de cette théorie, il faut opérer ainsi qu'il suit:

1° On substitue des nombres pris à volonté, qu'on étendra depuis celui l' qui ne donnera que des + et — alternatifs, jusqu'à celui l' qui ne donnera que des +; ces nombres l' et l' seront les limites entre lesquelles toutes les racines sont compriscs. Entre eux, il y a souvent de grands intervalles qui n'interceptent aucune racine et qu'il convient de dépasser; des cessais faits sur des nombres pris au hasard conduisent aisément à éviter des calculs jnutiles;

2°. Lorsque deux séries A et B sont formées des mêmes signes, aucun des polynomes f, f', f''... ne peut devenir séro par une valeur de x entre a et b. L'une de ces fonctions devient nulle, quand une variation est déplacée vers la droite; et s'il n'y a que déplacement, le nombre qui le produit n'accuse l'existence d'aucune racine imaginaire de l'équ. fx=0. Cette équ. aurait deux racines imaginaires, s'il lisparaissait deux variations pour une valeur de x qui annullerait quelque dérivée;

3°. Quand en partant de a, on perd jusqu'à b un nombre impair de variations, il est évident que fa et fb ont des signes différens: le signe est le même, quand il disparaît un nombre pair de variations. Nous retrouvons donc ce théorème, qu'il y a un nombre pair ou impair de racines entre a et b, selon que les résultats fa et fb ont un signe semblable ou différent, rero étant au rang des nombres pairs;

4°. Lorsqu'en faisant x=a, la suite de signes A contient un terme nul, ou plusieurs zéros successifs, on formera les séries  $a-\delta$  et  $a+\delta$  selon la règle des doubles signes, p. 103; la  $t^{re}$  sera comparée à la série qui précède A, pour indiquer les racines a, et la seconde à celle qui suit A pour faire connaître les racines a; enfin, en comparant les deux séries de  $a-\delta$  et  $a+\delta$ , on saura combien de racines imaginaires sont attestées par le nombre pair de variations perdues de l'une à l'autre.

Par ex.  $fx=x^5+x+1$ ,  $f'=5x^4+1$ ,  $f''=20x^3$ , etc., donnent le tableau qui suit, où l'on a fait usage de la règle du double signe pour chaque résultat nul.

$$x = -1 \dots + - + - + - 5 \text{ vari.}$$

$$x = 0 \dots + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \text{ vari.}$$

$$x = 0 \dots + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \text{ vari.}$$

on voit qu'il existe une racine réelle entre -1 et 0, et que les 4 variations qui disparaissent de x < 0 à x > 0 annoncent 4 racines imaginaires. La courbe dont l'équ. est y = fx est celle de la figure 12.

Pour 
$$fx = x^{\frac{1}{2}} - 4x^{3} - 3x + 23$$
,  $f'x = 4x^{3} - 12x^{3} - 3$   
 $f'' = 12x^{3} - 24x$ ,  $f' = 24x - 24$ ,  $f'' = 24$   
 $f'' x f'' x f''$ 

Il y a deux racines imaginaires qui chassent deux variations de  $x \le 0$  à  $x \ge 0$ ; les zéros qu'on rencontre à x = 1 et 2 ne font partir aucune variation, ce qui vient de ce que chaque zéro est entre deux signes différens. Enfin, il y a une racine entre 2 et 3, puis une entre 3 et 4: il restera à en pousser l'approximation. La courbe y = fx est représentée fig. 20, par MOM'.

554 Lorsqu'il n'existe qu'une seule racine entre deux nombres a et b, et par conséquent qu'on ne perd qu'une variation de la série A à B, on approche de cette racine par la méthode de Newton. Mais avant il faut satisfaire aux conditions que cette méthode prescrit (p. 89), savoir que f' et f'' ne changent pas de signe de a à b; c'est-à-dire qu'il faut que la variation perdue soit précisément dans la dernière colonne f. Tous les signes de A et B sont alors les mêmes, excepté le dernier. C'est ce qui arrive pour la racine qui est entre 2 et 3 dans l'ex. précédent.

Mais si la variation est perdue avant le dernier terme des séries, f' et f' ne sont plus dans la condition exigée. Il faut substituer des nombres intermédiaires à a et b, afin qu'en resserrant l'espace qui contient la racine, il n'y ait plus ni inflexion, ni tangente horizontale à la courbe y=fx, dans cette étendue, et qu'on retombe sur le  $1^{ex}$  cas.

Ainsi dans le dernier ex., pour approcher de la racine qui est entre 3 et 4, il faut rejeter hors des limites le minimum qui est attesté par le changement de signe de f'. On pose l'équ. f'x=0, et on trouve que la seule racine réelle est entre 3 et 3, 1. Comme celle de fx=0 est entre 3, 1 et 4, qu'il faut que f' et f' soient de même signe, on fera x=4, d'où f'=61, f=11, S=-0,2, et x=3,8, pour 1'e approximation. Faisant x=3,8, d'où f'=43,208, f=0,6256, S=-0,01448, on trouve x=3,78552; et ainsi de suite. S est la sous-tangente.

555. Quand on perd deux variations de A à B, il reste à reconnaître s'il y a en effet deux racines entre a et b. Cette discussion sera divisée en trois cas.

On comparera, de gauche à droite, les signes correspondans des deux séries; dès qu'on rencontrera deux signes contraires sous la même fonction, une variation sera remplacée par une permanence: plus loin, on trouvera une seconde variation perdue. Si cela arrive avant la colonne des signes de fx, ce sera le 3° cas, traité ci-après: et si la seconde variation n'est perdue qu'au dernier signe, on trouvera les deux systèmes suivans,

où l'un, perd les deux variations dans les trois derniers signes ; dans l'autre, la 1 re variation est perdue avant f".

Construisons la courbe parabolique MOM' (fig. 19) dont l'équ. est y = fx, entre les abscisses AP = a, AP' = b.

556.  $t^{er}$  Cas. f'a et f'b sont de signes contraires; ce sont les valeurs des tangentes des angles T et T' que font, avec l'axe des x, les droites MT, M'T' qui touchent la courbe aux points M et M', dont les abscisses sont a et b. On voit que l'un de ces angles est aigu vers la droite, et l'autre obtus. Comme l'équ. f'x = 0 ne perd qu'une seule variation, elle n'a qu'une racine entre a et b, c.-à-d. que la courbe y = fx a une tangente en un point intermédiaire O, parallèle aux x. f'x ne perd pas de variation et reste positif dans l'intervalle; ainsi l'arc tourne sa concavité vers le haut ( $n^{\circ}528$ ). Les fig. 19 et 20 représentent la forme de cette partie de l'arc, qui a en O un point de passage, pour f'x, du positif au négatif, par zéro.

Si la courbe atteint l'axe dans l'intervalle PP' (fig. 20), il y a deux racines réelles Ak, Ak': Ces racines sont imaginaires dans le cas contraire (fig. 19), et alors les tangentes aux divers points de l'arc MOM' s'inclinent de plus en plus sur l'axe de M en O, où le parallelisme a lieu, puis se relèvent en sens opposé vers M'. La nature concave de l'arc, fait qu'il reste compris dans l'angle formé par les deux tangentes en M et M'. On voit donc que, si le sommet B (fig. 19) de cet angle est situé au-dessus de l'axe, la courbe ne peut le couper, et les racines sont certainement imaginaires entre P et P'

<sup>(\*)</sup> Les valeurs de fa et fb peuvent être négatives ensemble, c.-à-d. que les signes peuvent tous être contraires à ceux qui sont indiqués ici : mais ce cas n'exige par un examen spécial, et il suffit de tourner les fig. 19 et 20 de l'autre côté des x, par une révolution autour de l'axe, afin de rabattre les fig. cu-dessous. Tout est alors semblable à ce qui a été exposé dans le texte.

Or les sous-tangentes en Met M' sont

$$PT = S_i = -\frac{fa}{f \cdot a}, \quad P'T = S_i = -\frac{fb}{f \cdot b} \dots$$
 (1).

La 1" est positive, f'a ayant le signe —, et la 2° négative. Il est clair que si l'on fait abstraction des signes, et que l'une des sous-tangentes ou leur somme, égale ou surpasse l'intervalle b — a, les deux racines présumées sont imaginaires.

Et si cette circonstance n'a pas lieu, on demeure incertain sur la nature des racines qui peuvent alors être réelles ou imaginaires, la courbe pouvant couper l'axe, ou ne pas le rencontrer, entre P et P'. Un doit, dans ce cas, opérer de l'une ou de l'autre manière suivante:

On regardera les limites a et b comme trop écartées pour décider la question, et prenant x = quelque nombre intermédiaire a', on verra si la série des signes, comparée à A et B, fait disparaître les variations une à une; car alors les racines seraient réelles, l'une entre a et a', l'autre entre a' et b. Et si la double variation se perd encore entre a et a', on calculera la sous-tangente pour x = a', afin de vérifier si la règle précédente a lieu.

Ou bien, on opérerait comme si l'on était assuré que les racines intermédiaires sont réelles, et qu'on voulût en approcher davantage, par la méthode de Newton; car alors on scrait conduit à deux nouvelles sous-tangentes, dont la somme pourrait excéder b — a.

Comme à mesure qu'on approche du minimum O, les tangentes approchent d'être parallèles à l'axe, les sous-tangentes deviennent très grandes, et la règle ci-dessus est plus propre à se vérifier. On comprend que si les racines sont imaginaires, on ne tarde pas à les reconnaître par leurs sous-tangentes dont la somme est > b-a.

Au contraire, quand les deux racines sont réelles, les soustangentes n'augmentent plus indéfiniment; on voit converger chaque valeur de x vers deux termes qui sont les racines de1612

At, ak; et il devient très facile de trouver une moyenne qui, substituée pour x, sépare ces deux

25-2° Cas. Lorsque fa et f''a sont de signes contraires, la sestion est d'une autre nature. f''a et f''b ayant des signes derens, et passant par zéro dans l'intervalle (comme f'' perd variation, f''x=0, a une racine entre a et b) l'arc est concexe vers le haut en m (fig. 19) à la 1° limite Ap=a, et concere à la 2° AP'=b: et dans cet espace, il existe un point d'inflexion I, dont l'abscisse Aq est racine de f''x=0. Les soustangentes ne lèvent plus alors la difficulté, puisque la tangente mt, ne peut se prêter aux conditions prescrites ci-dessus. Il faut d'abord resserrer l'intervalle, pour que l'inflexion I n'y soit pas comprise. On substituera donc pour x une autre valeur intermédiaire a', propre à séparer les deux racines, hors de l'étendue où est le point I, ce qui ramenera les choses au premier cas.

Il se pourrait cependant que la courbe eût la figure MIM' (fig. 5) où l'inflexion est précisément au point où la tangente est horizontale : on tenterait alors vainement de resserrer assez l'intervalle pour éviter que les f'' fussent de signes différens. Mais comme f' et f'' sont nuls ensemble, les équ. f'x=0, f''x=0, ont alors une racine commune ; c'est un cas de racines égales. Les racines cherchées seraient imaginaires, à moins que l'inflexion I ne fût le point même de section de la courbe avec l'axe , ce qui supposerait en même temps fx=0, et par conséquent la proposée aurait des facteurs égaux.

558. 3° Cas. La comparaison des suites A et B, manifeste la perte de deux variations, avant d'atteindre la dernière colonne. Que ce soit, par ex. dès f que la 2° variation disparaît : on se proposera de traiter l'équ. f x=0, et on cherchera si elle a deux racines entre a et b. Si ces racines n'existent pas, l'équ f x=0 a aussi deux racines imaginaires indiquées par les deux variations perdues, puisque la tangente à l'arc de courbe dest l'equ. est r=f x, ne peut être horizontale entre a et b

attendu que f''x n'y est pas nulle; cet arc n'a donc pas de maximum dans l'intervalle. On reconuaît de même que les équ. f'x=0, fx=0 ont aussi deux racines imaginaires correspondantes.

Mais si les deux racines de f''x = 0 sont réelles entre a et b, la courbe y = f''x a deux tangentes horizontales dans cet espace, et affecte la fig. 21, ayant un double serpentement, avec maximum et minimum. La distance de a à b est donc trop grande, et il faut la diminuer, jusqu'à ce que les inflexions n'y soient plus comprises, et que le minimum s'y trouve seul. On apprendra alors si l'équ. f'''x = 0 a deux racines réelles entre les nouvelles limites plus étroites a' et b'. De là, on cherchera si la courbe dont l'équ. y = f'x a ou non deux sections avec l'axe, et ensuite s'il en est de même de la courbe y = fx. Il suffit que les deux racines cherchées soient imaginaires pour l'une des équ.... f''x = 0, f''x = 0, f''x = 0 pour que celles qui la suivent soient dans le même cas.

Il ne faut pas oublier, dans la circonstance présente, de s'assurer si l'équ. f''x=0 a des racines égales; car notre théorie suppose toujours que l'équ. qu'on traite est dégagée de ces racines. A cet égard, observons que la recherche des racines égales est si longue (n° 521) qu'il convient de l'éviter, et qu'on ne doit s'en occuper qu'autant que les opérations en montrent la nécessité. Comme le cas des racines égales est exceptionnel, c'est un grand avantage de la méthode de Fourier, de ne les chercher que quand, par accident, cela est reconnu indispensable.

559. Il reste à examiner ce qu'il faut faire quand il disparaît plus de deux variations de a à b. On comprend qu'en rapprochant ces deux limites, il arrivera que les variations partiront soit une à une, soit deux à deux, ce qui ramènera aux cas traités ci-dessus. Cependant, il se pourrait aussi que pour une valeur de x entre a et b, plusieurs dérivées devinssent aulles, ce qui conduirait à trouver plusieurs zéros successifs dans la série de sigues correspondante à quelque nombre in-

T II.

termédiaire inconnu a', comme cela est arrivé p. 108; il disparattrait alors 4 ou 6 variations à la fois, indice assuré d'autant d'imaginaires. Ce cas est facile à reconnaître, car ces dérivées ont des facteurs communs, qui égalés à zéro donnent la valeur de x qui produit ces zéros successifs, et met en évidence l'existence des racines imaginaires.

560. Appliquons ces principes à divers exemples :

1. 
$$fx = x^{3} - 5x + 3$$
,  $f' = 3x^{3} - 5$ ,  $f' = 6x$ ,  $f'' = 6$ .

$$f'' f'' f'$$

$$x = -3 \dots + - + -3 \text{ vari.}$$

$$(-2 \dots + \tilde{0} - + 2 \text{ vari.}$$

$$0 \dots + \tilde{0} - + 2 \text{ vari.}$$

$$+ 1 \dots + + - - 1 \text{ vari.}$$

$$+ 2 \dots + + + + 0 \text{ vari.}$$

Les trois racines de la proposée sont réelles, entre - 3 et - 2, 0 et + 1, 1 et 2. La courbe est représentée fig. 11.

II. 
$$fx = x^3 - 2x - 5$$
,  $f' = 3x^3 - 2$ ,  $f'' = 6x$ ,  $f''' = 6$ 

$$f''' f' f$$

$$x = -1 \dots + - + - 3 \text{ vari.}$$

toutes quatre imaginaires, d'après la règle des doubles signes. La proposée équivant à  $(x^3 + 2)(x^4 + 1) = 0$ .

On présume qu'il y a deux racines entre 1 et 2; comme les f et f'' ont même signe +, et que les f' ont des signes contraires, on calcule les sous-tangentes. x=1 donne  $S_1=1$ , nombre égal à l'intervalle 2-1; ainsi ces deux racines manquent. Il en faut dire autant entre 0 et 1; car les deux variations sont perdues dès f'', et l'équ. f''x=0 a visiblement ses racines imaginaires.

V. 
$$fx = x^3 - x^5 + 2x - 3$$
,  $f' = 3x^3 - 2x + 2$ , etc.  
 $x = 0 \dots + - + - 3 \text{ vari.}$   
 $1 \dots + + + - 1 \text{ vari.}$   
 $2 \dots + + + + 0 \text{ vari.}$ 

La proposée a une racine entre 1 et 2; quant à celles qu'on doit chercher entre 0 et 1, elles sont imaginaires: on voit en effet que les deux variations sont perdues dès f', et que l'équ. f'x = 0 n'a pas de racines réelles. La courbe est celle de la fig. 12.

Outre la racine qui est entre -3 et -2, on en présume deux entre 2 et 3. On trouve

$$x = +2,5... + + - - 1 vari.$$

Ainsi il y a une racine entre 2 et 2,5, puis une autre entre 2,5

et 3. Comme la supposition x = 2,5 qui a mis ces racines en évidence, est due au hasard, voici comment on a dù opérer pour les reconnaître sûrement. Les f et f'' sont positifs pour x = 2, et les f' passent du — au +: il s'agit de distinguer quelle est celle des formes de la fig. 20 qui convient à la courbe. On prendra les sous-tangentes aux deux limites

$$z=2, f=1, f'=-4, S_1=\frac{1}{4}; x=3, f=1, f'=5, -S_2=-\frac{1}{5}.$$

On supposera donc  $x = 2\frac{1}{4}$ , et  $x = 2\frac{1}{5}$ . La 1<sup>re</sup> de ces valeurs donne  $f = 0, 2, f' = -2, 3, S_1 = 2\frac{1}{23} = 0, 09$ , et x = 2, 34: on tire de la 2<sup>e</sup>,  $f = 0, 23, f' = 2, 72, S_2 = 0, 08$  et x = 2, 72. On est donc conduit à prendre un nombre intermédiaire tel que x = 2, 5.

VII. 
$$fx = x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{4x^4 - 4x + 1}{4}$$

$$x = 0 \dots + \frac{1}{2} \dots + \frac{1$$

entre o et 1, et deux entre 1 et 2. Pour les 1<sup>res</sup>, comme les deux variations sont perdues à f', on pose f'x=0: or f' et f'' ont des signes contraires quand x=1; l'intervalle doit donc être diminué. On prend  $x=\frac{1}{2}$ , d'où f''=-21,  $f''=-1\frac{1}{2}$ ,  $f'=-5\frac{3}{16}$ , et la différence de signes de f' et f'' n'existe plus. On prend les sous-tangentes pour s'assurer s'il y a deux racines entre o et  $\frac{1}{4}$ ;  $S_2$  est  $> \frac{1}{2}$ , ce qui prouve que ces racines sont imaginaires. Celles de l'équ. fx=0 le sont donc aussi.

Quant aux racines entre 1 et 2, il faut aussi diminuer l'intervalle; on fait  $x=1\frac{1}{2}$ , et comme f=-1,g..., tandis que pour x=1 et 2, les résultats sont 1 et 3, on voit qu'il y a une racine entre 1 et  $\frac{1}{2}$ , puis une autre entre  $\frac{1}{2}$  et 2.

IX. 
$$fx = 3x^3 - 25x^3 + 90x - 127$$

$$x = -2 \dots + - + - + - 5 vari.$$

$$-1 \dots + - + + + - 3 vari.$$

$$+1 \dots + + + - + - 3 vari.$$

$$+2 \dots + + + + + + 1 vari.$$

$$+3 \dots + + + + + + 0 vari.$$

On reconnaît l'existence d'une racine entre 2 et 3; en faisant x=2,5, il vient f=0,34, f'=207,19, S=-0,002, d'où x=2,498...

Quant aux autres racines, elles sont imaginaires. En effet, les variations perdues de 1 à 2, le sont dès f', ce qui conduit à traiter d'abord l'équ. f'x = 0. On pose x = 1,5, ce qui ne laisse subsister dans f' qu'une scule variation (\*), et sépare les deux racines réelles. Il reste à savoir si celles de l'équ. fx = 0 sont aussi séparées. On a

<sup>(\*)</sup> L'équ.  $f'x = 15 (x^4 - 5x^5 + 6) = 0$ , se résout par le second degré et ravient à  $(x^3 - 3)(x^3 - 2) = 0$ ; sainsi  $x = \pm \sqrt{3} = \pm 1,732...$  et ...  $= \pm \sqrt{2} = \pm 1,614...$ 

Les conditions de signes étant remplies, on procède au calcul des sous-tangentes. On trouve  $f=53,59,f'=-2,81,S_1=\frac{5359}{181}>0,5$ , ainsi la proposée manque des deux racines entre 1 et 2.

Pour les racines qu'on croît exister entre -1 et -2, on est encore conduit à l'équ. f'x=o, qui a deux racines réelles séparées par x=-1,6: il vient

$$x = -2.... + - + - + - 5 \text{ vari.}$$
  
 $x = -1,6.. + - + - - - 3 \text{ vari.}$   
 $x = -1,5.. + - + + - - 3 \text{ vari.}$ 

les conditions de signes ayant lieu, on calcule la sous-tangente  $S_1 = \frac{200}{37} > 0.5$ . On remarque qué x = -1.5 donnent f et f'' de signes contraires, ce qui montre que l'intervalle de -1.5 à -2 est trop étendue.

Comme en omettant  $x = -\frac{1}{2}$ , il serait disparu 3 variations de -1 à 0, il a été nécessaire de prendre cet intermédiaire.

Les résultats zéro n'apprennent rien sur l'existence des imaginaires, parce qu'ils sont entre des signes contraires (p. 108). Il y a une racine entre —  $\frac{1}{2}$  et 0, et une entre 0 et 1; elles sont x = -0, 13... et +0, 12... Venons-en aux quatre autres qu'on présume entre —1 et  $-\frac{1}{2}$ ; et entre 2 et 3.

Les deux variations sont perdues dès f'', et il faut poser  $f^*x=0$ : mais on doit s'assurer avant tout si cette équ. a des racines égales, ce qui a lieu en effet, car

$$f' = 30 (x^2 - 2x - 2)^2$$
,  $f'' = 120(x - 1) (x^2 - 2x - 2)$ .

La vourbe dont l'équ, est y=f'x touche l'axe au point dont les abscisses sont les racines de l'équ,  $x^1-2x-2=0$ , savoir

 $x=1\pm\sqrt{3}$  (v. la fig. 22), à cause de ces racines doubles. Si donc on prenaît ces valeurs de x pour en déduire la suite de signes de nos fonctions, on trouverait deux zéros successifs, et par conséquent la règle des doubles signes montrerait qu'il disparaît deux variations, quelque voisines que les deux limites soient de ces racines, qui n'étant pas communes avec f'x=0, prouvent que cette dernière équ. n'a pas de racines réelles entre -1 et -0.5, ni entre 2 et 3: la proposée est donc aussi dans le mème cas.

XI. Pour 
$$x^4 - 4x^3 + x^3 + 6x + 2 = 0$$
,  $f' = 4x^3 - 12x^3$  etc.  
 $x = -1 \dots + - + - + 4 \text{ vari.}$   
 $0 \dots + - + + + 2 \text{ vari.}$   
 $1 \dots + 0 - 0 + 2 \text{ vari.}$   
 $2 \dots + + + - + 2 \text{ vari.}$   
 $3 \dots + + + + + + 0 \text{ vari.}$ 

On pense que les racines sont par couples entre 0 et -1, et entre 2 et 3. En cherchant ces dernières, on trouve  $S_1 = \frac{2}{6}$ ,  $S_2 = -\frac{2}{12}$ ; la somme est  $\frac{1}{2} < 1$ , et on reste dans l'incertitude s'il y a deux racines intermédiaires; on a les racines approchées x = 2, 4 et 2,8. On substitue, et on trouve

$$x = 2,4$$
 ....  $+$   $+$   $+$   $+$   $3,024$   $+$   $0,0416$   
 $2,8$  ....  $+$   $+$   $+$   $+$   $+$   $5,328$   $+$   $0,2976$ 

Ainsi  $S_1 = 0,01$ ,  $S_2 = -0,06$ , x = 2,41 et 2,74. Comme les sous-tangentes décroissent, loin d'augmenter, en approchant du minimum, on reconnaît que les racines sont réelles. On les sépare en prenant une moyenne, telle que

$$x = 2,5....+++--$$

ainsi deux racines réelles sont mises en évidence, et on peut procéder à l'approximation. On voit de même que les racines sont aussi réelles entre o et —1. La proposée a pour racines

$$x=1\pm \sqrt{2}=1\pm 1,41421...$$
, et  $x=1\pm \sqrt{3}=1\pm 1,73205...$   
Elle équivant à  $(x^3-2x-1)(x^3-2x-2)=0$   
la courbe  $y=fx$  a à peu près, la forme de la fig. 13.

130

561. Théorème de M. Sturm. On procède par la méthode du commun diviseur, à la recherche des facteurs égaux de fx (n° 520), avec l'attention de changer chaque reste de signe avant de le prendre pour diviseur. Ainsi on divisera fx par fx, puis fx par le reste change de signe, etc. On obtiendra de la sorte une suite de polynomes de degrés décroissants, dont chacun est tour à tour dividende et diviseur, tels que (\*)

$$fx, fx, \ldots Fx, \varphi x, \psi x, \ldots V, \ldots (M).$$

Chaque terme est le reste, changé de signe, de la division des deux termes qui sont à sa gauche, et P est un nombre.

Qu'on substitue dans tous ces polynomes un nombre a quelconque pour x; et qu'on écrive sur une ligne les signes successifs des résultats obtenus; qu'on en fasse autant pour un autre
nombre b, et qu'on place les signes des résultats en correspondance avec les premiers. Il s'agit de démontrer que, si b > a,
la seconde suite de signes a perdu autant de variations qu'il ya de racines de l'équ. fx = 0 entre a et b. Quand les deux séries ont un égal nombre de variations, il n'existe aucune racine
entre ces deux nombres.

Or si l'on suppose que x=s, donne  $\varphi z=\downarrow z=o$ , on a aussi  $F_x=o$  c.-i-d. que le polynome Fx qui précède  $\varphi x$  devient aussi nul; et ainsi de proche en proche jusqu'à f'x et fx: ainsi fx aurait des facteurs égaux contre l'hypothèse. On voit de même que  $F_x=\varphi z=o$ , donnerait  $\psi z=o$ , et par suite toutes les fonctions seraient nulles, ainsi que F: si fx=o est supposé dégagée de racines égales, F doit être un nombre constant.

3°. Tout polynome qui devient nul est placé entre deux résultats de signes contraires; car si  $\varphi a = 0$ , on a  $Fa = -\frac{1}{4}a$ , d'où l'on voit que les trois polynomes deviennent +0, ou -0+. Ainsi lorsqu'on fait croître x de a vers b par valeurs continues, le passage de l'un quelconque de nos polynomes par zéro, ne change pas le nombre des variations, puisque comparant les deux suites avant et après x = a, elles sont +--, et ++-.

Mais examinons ce qui arrive pour le dernier et le 1'r polynome, car ils ne sont pas placés entre deux signes, comme les autres.  $\mathcal{F}$  est un nombre qui conserve toujours le même signe aux résultats. Quant à fx, nous savons que si  $f\alpha = 0$ , le signe, qui était contraire à celui de  $f'\alpha$  placé à sa droite, devient celui de  $f'\alpha$ ; ainsi une variation s'est changée en permanence.

En continuant de faire croître x par degrés continus, f'x pourra à son tour passer par zéro, et changer de signe, sans pour cela, altérer le nombre des variations, comme on l'a démontré : et dès que fx et f'x se retrouveront avoir des signes contraires, fx pourra de nouveau passer par zéro, reprendre le signe qu'avait d'abord f'x, et perdre une nouvelle variation. Et ainsi de suite.

Cela démontre notre théorème, puisque le passage de fix par zéro produit une diminution, chaque sois, dans le nombre des variations, et que c'est le seul de nos polynomes qui amène ce résultat.

Il est d'ailleurs évident qu'on peut, sans changer ces conséquences, multiplier ou diviser l'un de nos polynomes par un nombre positif; ces facteurs numériques permettent d'éviter

les coefficiens fonctionnaires, comme dans la méthode du com-

Voici l'usage de ce théorème. Dans tous les polynomes (M), on fera x=0, ce qui donne pour chaque fonction le signe de son dernier terme; puis x =la limite supérieure l des racines positives; cette limite donne les signes successifs du 1er terme de chaque polynome; attendu qu'elle revient à faire x = 0. On pose ensuite x=- l', limite des racines négatives, laquelle donne les mêmes signes que x=- co. On comptera les variations de chacune de ces trois suites; si quelque résultat est zéro, on le remplacera par un +, ou un -, à volonté, ou on n'en tiendra pas compte ; ce qui est indifférent, puisque ce zéro doit se trouver entre deux signes contraires. On conclura de là que la proposée fx = o a autant de racines négatives qu'on a perdu de variations en passant de - l à o, et autant de positives qu'on a perdu de variations de o à + l. Pour séparer ces racines les unes des autres, on substituera des nombres intermédiaires, qu'on rapprochera jusqu'à ce que les variations disparaissent une à une; et même pour opérer avec plus d'ordre, on substituera d'abord zéro pour x, puis des nombres croissans, tant positifs que négatifs, jusqu'à ce qu'on obtienne les suites de signes que produisent + co, et - ∞, car on aura alors atteint les deux limites, qui se présenteront ainsi d'elles-mêmes.

Prenons pour ex. 
$$fx = x^4 - x^3 + 2x^3 - 6x + 5 = 0$$
, d'où  $f' = 4x^3 - 3x^3 + 4x - 6$ ,  $-13x^5 + 68x - 74$ ,  $-792x + 1141$ ,  $+1892293$ 

$$x = 0 \dots + - - + 2 \text{ vari.}$$

$$1 \dots + - - + 2 \text{ vari.}$$

$$2 \dots + + + - + 2 \text{ vari.}$$

aucune racine n'est donc ni négative, ni > 4 : et comme dans cet intervalle on ne perd aucune variation, les quatre racines sont imaginaires.

4 .... + + - - + 2 vari.

Pour 
$$x^{3}+x^{3}+2x^{3}+2=0$$
, on a  $5x^{4}+3x^{4}+4x$ ,  $-x^{4}-3x^{4}-5$ ,  $-16x^{3}+7x-25$ ,  $-3x-19$ ,  $+6400$ .

$$x = -4.... -++-++3 \text{ vari.}$$

$$-3..... -+---+3 \text{ vari.}$$

$$-1..... ++---+2 \text{ vari.}$$

$$-0....+0---+2 \text{ vari.}$$

$$+1....++---+2 \text{ vari.}$$

Il ne peut y avoir de racines qu'entre — 4 et +1, et comme on ne perd qu'une seule variation, il n'y a qu'une seule racine réelle, qui est entre — 1 et —2.

Soit 
$$fx = x^5 - 6x^3 + 7x^4 + 8x + 7$$
, d'où

 $5x^4 - 18x^4 + 14x - 8$ ,  $12x^3 - 21x^4 + 32x - 35$ ,  $769x^4 - 7$ , etc.

 $x = -4 \dots - + - + + - 4$  vari.
 $-3 \dots + + - + + - 3$  vari.
 $-3 \dots + - - - + - 3$  vari.
 $+1 \dots + - - - + - 3$  vari.
 $+2 \dots + + + + - - 1$  vari.

11 y a donc une racine entre - 3 et - 4, deux entre 1 et 2; les autres sont imaginaires.

Pour 
$$fx = x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 4x^4 - 4x + 1$$
, on a  
 $5x^3 - x^4 + 2x - 1$ ,  $-5x^4 + 7x - 2$ ,  $-54x + 29$ ,  $-925$   
 $x = 0 \dots + - - + - 3 \text{ vari.}$   
 $\frac{1}{3} \dots + - - + - 3 \text{ vari.}$   
 $\frac{1}{3} \dots + - - + - 2 \text{ vari.}$   
 $1 \dots + + 0 - - 1 \text{ vart.}$ 

On a une racine entre  $\frac{1}{3}$  et  $\frac{2}{3}$ , et une entre  $\frac{2}{3}$  et 1; les deux autres sont imaginaires.

Enfin 
$$x^4 - 4^3 + x^2 + 6x + 2$$
 donne  
 $2x^3 - 6x^2 + x + 3$ ,  $5x^2 - 10x - 7$ ,  $x - 1$ ,  $+ 12$   
 $x = -1 \dots + - + - + 4$  vari.  
 $0 \dots + + - - + 2$  vari.  
 $1 \dots + 0 - 0 + 2$  vari.  
 $2 \dots + - - + + 2$  vari.  
 $3 \dots + + + + + 0$  vari.

on a deux racines entre o et -1, et deux entre 2 et 3.

Le théorème de M. Sturm est très remarquable, et doit faire partie des élémens d'algèbre. L'analogie qu'il a avec celui de Fourier est évidente, et les aveux de l'auteur montrent qu'il s'en est servi pour diriger ses recherches. Il reste encore à séparer les unes des autres, celles des racines qui ne sont pas isolées entre les nombres substitués, ce qui exige de nouvelles substitutions intermédiaires. Au reste, cette méthode ne donne ancune ressource pour proceder à cette séparation, ni pour approcher de plus en plus des racines.

562. Méthode de M. Budan, Soit fait x = a + y dans l'équ. fx = 0; l'inconnue de cette transformée sera y = x - a: nous avons donné p. 46 un procédé propre à obtenir facilement cette équ. Soit de même composé des transformées en x - b,  $x-c,\ldots,a,b,c$  étant des nombres quelconques croissans. Observez que ces équ. se déduisent successivement les unes des autres; car soient b = a + z,  $c = b + \beta$ ..., vous tirerez de la 1" transformée en y ou x-a, celle dont l'inconnue est z=y-a=x-(a+a)=x-b. De même, de cette dernière, vous tirerez celle dont l'inconnue est  $t=z-\beta=x-c$ , etc.

Admettons d'abord que toutes les racines de fx = 0 soient réelles; le nombre des positives est égal à celui des variations (nº 545); il en faut dire autant de chacune de nos transformées. Mais si des racines sont entre o et a, elles rendent négatif y = x - a; ainsi le nombre des variations de la transformée en x - a sera moindre d'autant d'unités qu'il y a de racines entre o et a. Donc si la proposée et sa transformée en x-a ont un égal nombre de variations, il n'y a aucune racine entre o et a; il y en a une seule, si cette transformée perd une variation; 2,3,4.... racines font disparaître 2,3,4..... variations. De même pour l'équ. en z=y-a, autant on aura perdu de variations de l'équ. en y, à celle en z, autant il y aura de racines de y entre o et a, c .- à-d. autant de racines de x entre a et b, puisque b=a+z; et ainsi de suite. Quant aux racines négatives, on change x en -x dans fx = 0, et on cherche de nouveau les positives.

Cette conséquence n'est plus vraie quand la proposée a des racines imaginaires; et lorsqu'on perd à la fois deux variations, on ignore si cette perte est due à l'existence de deux racines intermédiaires, ou si ces racines manquent et sont remplacées par deux imaginaires. La perte de trois variations laisse douter s'il y a trois racines ou une seule, etc.

Selon M. Budan, il faudrait alors fractionner l'intervalle pour le resserrer, afin que, s'il existe en effet deux racines intermédiaires, on puisse les séparer; ce qu'on reconnaîtra par la perte des variations une à une. Si ces racines sont très rapprochées, qu'elles ne différent par ex. que dans les 2º décimales, ce n'est que lorsque l'intervalle entre les nombres 0, a, b, c, ... sera d'un centième, qu'on sera certain de les avoir séparées. Non-seulement ces calculs sont pénibles; mais si les racines qu'on cherche manquent en effet, comme la séparation est impossible, on pousserait fort loin l'approximation, sans avoir jamais la preuve que ces racines n'existent pas, parce qu'elles pourraient être plus rapprochées que le degré d'approximation qu'on a obtenu. Cette objection contre la méthode est insurmontable, si ce n'est dans des cas particuliers pour lesquels M. Budan donne une solution de la difficulté, qui reste d'ailleurs entière dans tous les autres cas. Ainsi cette méthode ne peut être regardée comme satisfaisante.

Voyons maintenant comment l'auteur la fait servir à approcher les racines. De l'équ. fx = 0, il tire successivement toutes les transformées en x-1, x-2, x-3..., par le procédé de la p. 46, jusqu'à ce qu'il arrive à une équ. qui n'ait que des +: d'après le nombre de variations perdues, il apprend combien il peut exister de racines entre les nombres 0,1,2,..., ce qui donne l'entier contenu dans chacune: Si la transformée en x-a a zéro pour dernier terme, x-a est facteur de fx (n° 500); et quand plusieurs derniers termes de cette transformée sont nuls à la fois, la racine a est multiple: ce qui fait connaître toutes les racines entières inégales ou égales. Il reste ensuite à traiter à part le quotient de fx divisé par x-a.

## ALGÈBRE.

Nous désignerons par (0), (1), (2),.... les transformées en x = 0, x = 1, x = 2, etc.

Ainsi pour l'équ. 
$$x^1-6x^3+16x^3-24x+16=0$$
, on a

(0)....  $1-6+16-24+16$ 

(1)....  $1-2+4-6+3$ 

(2)....  $1+2+4$ 

ainsi $(x-2)^2$  divise  $\int x$ , et comme  $(x-1)^2+2(x-1)+4=0$  est le quotient, et que cette équ. a ses racines imaginaires, l'équ. proposée est résolue.

Prenons  $x^i - 8x^i - 16x - 12 = 0$ ; en nous bornant aux transformées qui perdent des variations et qu'il suffit de traiter, nous avons

On voit qu'il existe une racine entre 3 et 4, et qu'entre — 1 et — 2 il peut y en avoir trois, ou peut-être une seule, sans

composera la transformée en x', qui consiste, d'après l'équ.  $x-a=\frac{1}{10}x'$ , à multiplier par 10°, 10¹, 10²... les coefficiens respectifs de l'équ. en x-a. De cette équ. en x', on tirera les transformées en x'-1, x'-2,...; celle en x'-a' qui perd une variation (a' étant < 10) donnera le chiffre a' des dixièmes. Multipliant de nouveau les coefficiens successifs de l'équ. en x'-a' par 10°, 10¹, 10²... on aura l'équ. en x'', d'où l'on déduira les transformées en x''-1, x''-2,... x''-a''; celle-ci perdant une variation, a''< 10 sera le chiffre des centièmes de la racine : ainsi des autres chiffres.

Observez que si, au lieu d'arrêter le calcul des transformées à celle qui a une variation de moins, on le poussait jusqu'à l'équ. en x'-10, comme x'-10=10 [x-(a+1)], les coefficiens de cette transformée seraient les produits par  $10^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$ , .... de ceux de l'équ. en x-(a+1); ce qui donne un moyen de vérifier l'exactitude des calculs.

Ainsi dans l'ex. précédent, si l'on supprime les transformées inutiles, on a pour la racine entre 3 et 4

equ. en =, (o)... 
$$1 + 120 + 4600 + 44000 - 510000$$
  
(6)...  $1 + 144 + 6976 + 113024 - 53184$   
(7)...  $1 + 148 + 7414 + 127412 + 66961$   
(10)...  $1 + 160 + 8800 + 126000 + 520000$ 

On en conclut que x' est entre 6 et 7, d'où x=3,6. L'équ. (10) étant la même que l'équ. (4) ci-dessus, dont les coefficiens sont multipliés par  $1,10,100,1000,\ldots$  sert à vérifier les calculs. Pour trouver les centièmes de la racine, on reprendrait l'équ. (6), dont on multiplierait les coefficiens par les mêmes facteurs, et on aurait l'équ. en x'', etc. C'est ainsi qu'on trouverait x=3,64575...

De même, pour la racine comprise entre —: et—2, qui est — 1, 64575... Les deux autres racines sont imaginaires.

Ce mode d'approximation est général; mais il est long, et moins commode que d'autres, auxquels, pour cette raison, on donne la préférence. C'est aussi celui qu'on emploie pour séparer les racines, quand il s'en trouve plusieurs comprises entre deux entiers successifs : car alors les variations qu'on perdait à la fois dans le passage d'une transformée à la suivante, se trouvent ne disparaître que l'une après l'autre, lorsqu'on atteint au premier des chiffres décimaux qui n'est pas commun à ces racines. C'est ce qu'on voit sur cet exemple:

$$x^{4} - 4x^{3} + x^{2} + 6x + 2 = 0.$$

$$(0) \dots \quad 1 - 4 + 1 + 6 + 2 \quad 2 \quad vari.$$

$$(1) \dots \quad 1 \quad 0 - 5 \quad 0 + 6 \quad 2 \quad vari.$$

$$(2) \dots \quad 1 + 4 + 1 - 6 + 2 \quad 2 \quad vari.$$

$$(3) \dots \quad 1 + 8 + 19 + 12 + 2 \quad 0 \quad vari.$$

$$(1) \dots \quad 1 + 8 + 19 + 12 + 2 \quad 0 \quad vari.$$

11 peut exister deux racines entre 2 et 3, et deux entre 0 et -1. Pour s'en assurer et approcher de leurs valeurs, on fera  $x-2=\frac{1}{10}x'$ , pour trouver les racines entre 2 et 3: il vient

- (o) .... 1 + 40 + 100 6000 + 20000 2 var.
- $(4) \dots 1 + (6 + 676 3024 + 416 2 var.$
- (5) .... 1 + 60 + 850 1500 1875 1 var.
- (7) .... 1 + 68 + 1234 2152 979 + var
- (8) .... 1 + 72 + 1444 + 5328 + 2976 o var.

Il y a donc deux racines de x entre 2 et 3, savoir x=2,4...

1°. L'addition donne (a + a') + (b + b')V - 1. La sous-traction se fait en changeant a' et b' de signe.

2°. Le produit est 
$$(aa' - bb') + (ab + a'b)V - 1$$
.

3°. Le quotient 
$$\frac{a+b}{a'+b'}\frac{\sqrt{-1}}{\sqrt{-1}} = \frac{(aa'+bb')+(a'b-ab')\sqrt{-1}}{a'^2+b'^2}$$
,

en multipliant les deux termes par a'-b' /- 1.

4°. Le développement de  $(a+b\sqrt{-1})^m$  s'obtient en faisant  $(a+h)^m$ , se servant de la formule 6, p. 11, et remplaçant ensuite h par  $b\sqrt{-1}$ . Or il est évident que les termes alternatifs où h est affect de puissances impaires sont seuls imaginaires, et tous les autres réels; car en formant les puissances 1,2,3,4... de  $\sqrt{-1}$ , on trouve une période composée des seuls termes  $[\sqrt{-1},-1,-\sqrt{-1},+1]$  qui se reproduisent indéfiniment. Ainsi le développement a la forme  $p+q\sqrt{-1}$ .

5°. Observez que si m est entier et positif, la série est limitée, et p et q sont des quantités finies : le même calcul est applicable aux cas où m est négatif ou fractionnaire: seulement p et q sont des développemens illimités. Toujours b est facteur de q.

6°. Ce cas comprend celui des extractions de racines de tous les degrés : comme celui des racines carrées revient fréquemment, nous l'examinerous à part. Pour avoir  $V(a+b \vee -1)$ , posons

$$k = V(a + bV - 1) + V(a - bV - 1)$$

$$l = V(a + bV - 1) - V(a - bV - 1)$$

d'où 
$$k^2 = 2a + 2\sqrt{(a^2 + b^2)}, l^2 = 2a - 2\sqrt{(a^2 + b^2)}$$

comme  $V(a^2+b^3) > a$ , on voit que  $k^a$  est un nombre positif, et  $l^a$  un négatif  $-g^a$ ; ainsi k est réel, et l a la forme gV-1. Ainsi en ajoutant ou retranchant les expressions cidessus, on a

$$V(a \pm b V - 1) = \frac{1}{2} (k \pm l) = \frac{1}{2} k \pm \frac{1}{2} g V - 1$$

La forme du binome n'a donc pas changé. En faisant a = 0, T. 11. et b = 1, on trouve k' = 2, l' = -2, d'où

$$VV-1=\frac{1}{2}V2+\frac{1}{2}V2.V-1=\frac{1}{2}V2(1+V-1)$$

 $\gamma^o$ . Lorsqu'on fait  $x=a+b\sqrt{-1}$  dans un polynome rationnel et entier  $kx^n+px^{n-1}...$ , comme chaque terme se développe et a la forme  $k+l\sqrt{-1}$ , il s'ensuit que le polynome a aussi cette même forme (\*).

8°. Les mêmes opérations faites sur 3,4,... binomes imaginaires conduisent à une conséquence semblable.

II. Soit x=a+b /— 1 une racine de l'équ. f=0: si l'on effectue les calculs, le polynome fx prenant la for +QV-1, et le résultat étant =0, il est clair qu'on a F=0 et Q=0, puisque la partie réelle ne peut détruire l'imaginaire. Or si l'on fait x=a-b /—1 dans fx, comme Q contient toutes les puissances impaires de b, et qu'il suffit de changer ci-dessus b en -b, le résultat sera P-QV-1, et par consequent =0; ainsi a-b /—1 est aussi racine de l'équ., et fx est divisible par  $(x-a)^2+b^2$ , produit des deux facteurs du 1° degré. Donc

(\*) Pour développer (a+b V-1)h, posez

$$a = r \cos t$$
,  $b = r \sin t$ , d'où  $r^3 = a^3 + b^3$ , tangt  $= \frac{b}{a}$ 

relations qui, dans tous les cas, donnent des valeurs réelles pour r et l'angle t; r, ou  $\sqrt{(a^2+b^2)}$  est ce qu'on appelle le module de l'imaginaire  $a+b\sqrt{-1}$ . Par un théorème qui sera démontré n° 572, on en tire

$$a \pm b \sqrt{-1} = r (\cos t \pm \sin t. \sqrt{-1}),$$
  

$$(a \pm b \sqrt{-1})^b = r^b (\cos ht \pm \sinh t. \sqrt{-1}).$$

Ainsi  $fx = kx^n + px^{n-1} + qx^{n-2}$ ..... se développe sons la forme  $P + Q \sqrt{-1}$ , et on 2

 $P = kr^n \cos nt + pr^{n-1} \cos (n-1)t + qr^{n-1} \cos (n-n)t \dots$ 

$$Q = kr^n \sin nt + pr^{n-1} \sin (n-1)t + qr^{n-n} \sin (n-2)t...$$

Si  $x=a\pm b\sqrt{-1}$  est racine de l'équ. fx=0, on a les èqu. l'=0 et Q=0, qui sont équivalentes, sous une autre forme, à celles du paragraphe suivant III. Les facteurs du 2<sup>e</sup> degré de fx sont  $x^*-2rx\cos t+r^*$ .

Lorsque  $h = \frac{1}{i}$ , on a pour la racine  $i^{\circ}$ 

$$\sqrt[r]{a \pm b \sqrt[r]{-1}} = \sqrt[r]{\left(\cos\frac{t}{i} \pm \sin\frac{t}{i}, \sqrt{-1}\right)}$$

si une équ. fx = 0 a pour racine a + bV - t, elle a aussi a - bV - t et le polynome fx a le facteur du second degré  $x^2 - 2ax + a^2 + b^3$ .

III. Pour former les polynomes P et Q, il suffit de changer i en bV-1 dans l'équ. p. 46; et supprimant le facteur b qui est commun à tous les termes de Q, les équ. P=0, Q=0, deviennent

$$fa - \frac{b^4}{2} \cdot f''a + \frac{b^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot f'''a - \text{etc.} = 0.$$
  
 $f'a - \frac{b^4}{2 \cdot 3} \cdot f''a + \frac{b^4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot f'a - \text{etc.} = 0;$ 

et même ces équ. feront connaître les racines imaginaires de l'équ. quand a et b<sup>2</sup> seront commensurables; éliminant b<sup>2</sup>, il suffira de traiter l'équ. finale en a par le procédé de la p. 57. Soit, par ex., l'équ.

$$x^{1}-3x^{2}-12x+40=0;$$

$$d'où a^{1}-3a^{2}-12a+40-(6a^{2}-3)b^{2}+b^{4}=0,$$

$$4a^{3}-6a-12-4ab^{2}=0.$$

Éliminant  $b^*$ , on a  $16a^6-24a^4-151a^2-36=0$  pour équ. finale: on obtient les racines commensurables  $a=\pm 2$  et -2, d'où  $b^*=1$  et 4, puis  $x=2\pm \sqrt{-1}$  et  $-2\pm 2\sqrt{-1}$ : la proposée

$$=[(x-2)^2+1] [(x+2)^2+4] = (x^2-4x-5) (x^2+4x+8).$$
Soit encore  $x^4-4x^3+10x^2-8x+16=0$ , d'où

$$a^{4} - 4a^{3} + 10a^{4} - 8a + 16 - b^{2}(6a^{2} - 12a + 10) + b^{4} = 0$$

$$4a^{3} - 12a^{2} + 20a - 8 - b^{2}(4a - 4) = 0$$

éliminant  $b^3$ ; —  $4a^6 + 24a^5 - 68a^4 + 112a^3 - 97a^7 + 34a = 0$ , ainsi a = 0 et 2, d'où  $b^3 = 2$  et 4; ainsi la proposée revient à  $(x^2 + 2)$   $(x^2 - 4x + 8) = 0$ .

Quand l'équ. finale en a n'a pas de racine commensurable, cette théorie ne fait connaître a et b que par approximation.

564. Mais il reste à démontrer que toutes les raciner imaginaires ont la forme x = a ± b V - 1, et même que toute équ. a une racine. C'est à peu près ainsi qu'il suit que Legendre prouve ces théorèmes (Théorie des nombres, I, p. 175).

I. Si l'on change x en x + h dans un polynome fx, le développement est  $fx + hf'x + \frac{1}{4}h^3f''x$ ...; posant ensuite x=a+b V-1, fx prend la forme c+d V-1, expression qui n'est pas nulle, parce que nous ne supposons pas que a+b V-1 soit racine de l'équ. fx=0. De même f'x, f''x,... prennent la forme c'+d V-1, etc.: seulement quelques-unes de ces dernières expressions peuvent être nulles. Admettons que i soit la plus basse des puissances de h dont le coefficient n'est pas nul, en sorte que fx devienne, pour x=a+b V-1+h,  $(c+dV-1)+h^4(c'+d'V-1)+h^{1+1}(c''+d''V-1)...=P+QV-1$  d'où  $P=c+c'a^{\dagger}z^{\dagger}+c''a^{\dagger}+\frac{1}{2}z^{\dagger}+1$ ... = 0,  $Q=d+d'a^{\dagger}z^{\dagger}+d''a^{\dagger}+\frac{1}{2}z^{\dagger}+1$ ... = 0.

Nous remplaçons ici h par az, et nous supposons que....  $x=a+b\sqrt{-1+az}$ , soit racine de l'équ. fx=0. Il est évident que ces deux équ. P=0, Q=0, qui expriment cette condition, reviennent à  $P^2+Q^2=0$ , puisque cette équ. ne peut subsister sans reproduire les précédentes. Développant les carrés de P et Q, il vient

$$P^2 + Q^2 = (c^2 + d^2) + 2(cc' + dd')a^2z^2 + etc.$$

Comme on peut prendre a aussi petit qu'on veut, le terme en  $a^iz^i$  donne son signe (n°513) à la somme de tous les termes qui suivent  $c^a + d^a$ ; et prenant  $z^i = +1$ , ou -1, selon les cas, pour donner au  $z^e$  terme un signe contraire à celui du  $1^{er}$ , la somme  $P^a + Q^a$  est  $< c^a + d^a$ .

Il est vrai que cc'+dd' pourrait être nul; mais alors on ferait  $z^i = \pm V - 1$ ; car P + QV - 1 deviendrait alors

$$c + d V - 1 \pm (c' + d' V - 1) e^{t} V - 1 + \text{etc.}$$
d'où
$$P = c \mp d' e^{t} \text{etc.}, Q = d \pm c' e^{t} \text{etc.},$$

$$P' + Q' = c' + d' \mp 2(cd' - c'd) e^{t} + \dots$$

ainsi on a encore  $P^2 + Q^2 < c^2 + d^2$ , pour de petites valeurs de  $a_1$ , en prepant ici le signe contraire à celui de cd' - c'd.

On ne pourrait d'ailleurs avoir cd'-c'd=0, et cc'+dd'=0; car la somme des carrès de ces équ. revient à (c'+d')(c''+d'')=0, ce qui supposerait, contre l'hypothèse, que c et d, on c' et d sont nuls ensemble.

- II. Quant à l'équ.  $z^1 = \pm 1$ , ou  $\pm V 1$ , il est aisé de la résoudre.
  - 1°. Pour z'= 1, on a z= 1.
  - 2°. Pour  $z^i = -1$ , on a z = -1, quand i est impair.

Si i = 2k est double d'un nombre impair  $k, z^{2k} = -1$ ; on pose  $z^2 = t$ , d'où  $t^k = -1$ , et  $t = -1 = z^2$ , puis  $z = \pm \sqrt{-1}$ .

Si  $i = 4k, z^{1k} = -1$ , donne  $t^{1k} = -1$ , puis  $t = \pm \sqrt{-1} = z^2$ ; donc  $z = \pm \sqrt{(\pm \sqrt{-1})}$  expression qu'on sait mettre sous la forme  $\alpha + \beta \sqrt{-1}$  (n° 563, 6°).

Pour  $i = 8k, z^{8k} = -1$  donne  $t = \alpha + \beta \sqrt{-1} = z^2$ , et extrayant la racine, z prend la forme  $\alpha' + \beta' \sqrt{-1}$ , et ainsi de suite.

- 3°. Quant'aux équ.  $z' = \pm V 1$ , soit v l'une des racines, v' le sera de z'' = -1, équ. qu'on sait résoudre, et qui donne  $z = a + \beta V 1 = v'$ ; ainsi v a encore la forme  $a' + \beta' V 1$ .
- III. Il est donc démontré, dans toute équ. fx = 0, même quand les coefficiens sont imaginaires, que si l'on pose x = a + bV 1, ce qui donne c + dV 1, on sait corriger l'hypothèse en faisant x = a + bV 1 + az, de manière à obtenir un développement P + QV 1, dans lequel on a  $P^2 + Q^2 < c^2 + d^2$ . Partant ensuite de cette valeur corrigée de x, on en formera une seconde, par le même procédé, où  $P^2 + Q^2$  aura diminué, et cela indéfiniment. Et comme ce binome est essentiellement positif et décroissant, on le rendra ainsi autant qu'on voudra voisin de zéro; c.-à-d. qu'on est assuré qu'il existe une valeur x = A + BV 1 qui donnera P + QV 1, et  $P^2 + Q^2 = 0$ , d'où P et Q = 0. 1°.  $P \neq QU$ . fx = 0 a donc toujours une racine de la forme a + bV 1,

et par suite une 2', a-b/-1, et un facteur réel du 2' degré (x - a) + b' : cependant si b = 0, la racine est réelle et n'a plus sa conjuguée.

- 2°. Toute équ. de degré pair est décomposable en facteurs réels du 2' degré; il en est de même des équ. de degré impair, mais il y a en outre un facteur binome du 1º degré.
- 3°. Les racines imaginaires des équ. sont toujours conjuguées sous la forme a  $\pm bV 1$ ; et toute fonction imaginaire est réductible à cette forme; car en égalant cette fonction à z, on pourra, par des transpositions et élévations de puissances, chasser de cette équ. tous les radicaux (n° 577), et arriver à une équ. fz = 0, qui a pour racines les valeurs de la fonction proposée, racines dont la forme est  $a \pm bV 1$ .
- 565. La théorie qu'on vient d'exposer, permet d'approcher des racines imaginaires de l'équ. fx=0; car posant x=a+bV-1 où a et b sont des nombres réels quelconques qu'il convient de prendre entre les limites connues des racines réelles, fx deviendra c+dV-1, etc. Soit y une quantité très petite par rapport à  $V(a^2+b^2)$ ; faisons x=a+bV-1+y; nous aurons, en négligeant les puissances de y supérieures à la plus basse i,

$$f(a+bV-1+y) = c+dV-1+y^{i}(c'+d'V-1) + \text{etc. (1)}$$
posons  $y^{i}(c'+d'V-1) = -m(c+dV-1)$ ,

$$d'oùy' = -m \cdot \frac{c|+dV-1}{c'+d'V-1} = -m \frac{cc'+dd'}{c'^2+d'} + mV - 1 \cdot \frac{cd'-c'd}{c'^2+d'^2}$$
(2)

et 
$$fx = (1 - m) (c + d\sqrt{-1}) + \text{etc.}$$
 (3)

m désigne ici une fraction positive dont la valeur arbitraire sera telle que y soit contenu plusieurs fois dans a+bV-1. Le  $1^m$  terme de la valeur (3) de fx étant ainsi rendu plus petit, la tendance de fx vers zéro est accrue, et la marche de l'approximation est évidente. Le choix du nombre m, laisse beaucoup de latitude, et quand la racine sera suffisamment approchée, on pourra faire m=1.

Soit par ex. l'équ. 
$$fx = x^3 + 2x^3 - 3x + 2 = 0$$
; prenons  $x = \frac{1}{2}(1 + V - 1)$ , d'où  $fx = \frac{1}{4}(1 - V - 1)$ ; on posera  $x = \frac{1}{4}(1 + V - 1)$ , avec  $m = 1$ , d'où  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}V - 1 - y(1 - \frac{1}{2}V - 1) = 0$ ,  $y = 0$ ,  $09 + 0$ ,  $05V - 1$  ainsi  $x = 0$ ,  $59 + 0$ ,  $55V - 1$ , 1" approximation. ensuite  $-0$ ,  $0009 + 0$ ,  $056V - 1 - y(-0$ ,  $5032 + 4$ ,  $047V - 1$ ) puis  $y = -\frac{0.2271 - 0.0245V - 1}{16,6302} = -0.0137 + 0.0015V - 1$  et  $x = 0.5763 + 0.5515V - 1$ , et ainsi de suite.

Ces calculs sont plus aisés en se servant de la transformation indiquée dans la note p. 130; d'où l'on tire les expressions (1) et (2) ret ensuite, quand i=1, ce qui est le cas le plus ordinaire, (2) est la valeur de la correction  $\gamma$ . Mais quand i>1, on doit extraire une racine de degré i, ce qu'on fait, ainsi qu'il est expliqué dans la note citée.

## III. RÉSOLUTION D'ÉQUATIONS PARTICULIÈRES.

## Abaissement des Équations.

566. On peut abaisser le degré d'une équ. fx=0, quand on connaît une relation  $\phi(a,b)$ =0 entre deux de ses racines a et b. Car mettons a et b pour x dans fx, nous aurons ces trois équ.  $\phi(a,b) = a$ , fa = 0, fb = 0; éliminant b entre la  $t^m$  et la  $3^n$ , on a un dernier diviseur F(a,b), et une équ. finale en a seul, qui doit coexister avec fa = 0, et avoir avec elle un commun diviseur en a; égalant ce diviseur à zéro, on trouve a; ensuite F(a,b) = 0 donne b. Si ce diviseur n'existait pas, la relation donnée  $\phi(a,b) = 0$  n'existerait pas.

Si l'on sait, par ex. que deux des racines x et a de l'équ.  $x^3 - 3\gamma x = 84$ , sont telles qu'on a t = a + 2x; éliminant a

de  $a^3 - 3\gamma a = 84$ , on trouve  $2x^3 - 3x^4 - 1\gamma x + 3\alpha = 0$ , qui doit avoir un commun diviseur avec la proposée. En effet, ce facteur est x + 3, d'où x = -3, puis  $a = 1 - 2x = \gamma$ ; ce sont les deux racines; la 3° est x = -4.

Soit  $x^3 - \gamma x + 6 = 0$ ; si l'on donne encore 1 = a + 2x, on elimine a de  $a^3 - \gamma a + 6 = 0$ , et on a  $(2x^3 - 3x - 2)4x = 0$ , dont x - 2 est le commun diviseur avec la proposée; donc x = 2, a = -3; enfin x = 1.

Supposons qu'on sache que 2 est la somme de deux des racines de l'équ.  $x^1 - 2x^3 - 9x^2 + 22x = 22$ ; comme d'ailleurs +2 est la somme des quatre racines, les deux autres ont zéro pour somme, a = -x; substituant dans  $a^1 - 2a^1 \dots = 0$ , on tombe sur la proposée où les signes alternatifs sont changés  $x^1 + 2x^3 - 9x^2 \dots$  ajoutant et retranchant ces deux équ. en x, il vient

$$x^4 - 9x^2 - 22 = 0$$
,  $2x^3 - 22x = 0$ ;

 $x^2 - 11$  est facteur commun; ainsi  $x = \pm V + 11$ , et par suite  $x = 1 \pm V - 1$ .

567. Les équ. réciproques sont celles dont les termes à égale distance des extrêmes, ont même coefficient;

$$fx = kx^n + px^{n-1} + qx^{n-2} + qx^2 + px + k = 0...$$
 (1)

si a est l'une des racines, i l'est aussi, parce qu'en substituant

ces deux valeurs et chassant les dénominateurs, on obtient des résultats identiques. Les racines s'accouplent deux à deux par valeurs réciproques; de là, le nom qu'on donne à ces équ. On exprime analytiquement cette propriété par l'équ.

$$fx = x^n f\left(\frac{1}{x}\right)$$

1° Cas. Degré impair, n+1 qui est le nombre des termes de l'équ. (1) est pair, et le coefficient P du terme moyen se répète : il est visible que x=-1 satisfait à l'équ. Ainsi -1 est la seule racine qui ne s'accouple pas avec une réciproque, parce qu'elle est elle-même sa réciproque. On divisera fx=0

par x+1 (procédé p. 41), et désignant le quotient par Fx=0, cette équ. d'ordre pair sera réciproque, puisque ses racines sont reciproques. C'est au reste ce qu'on démontre directement; car si l'on change x en  $\frac{1}{x}$  dans l'équ. identique fx=(x+1) Fx, et si l'on multiplie par  $x^0$ , on sait que le 1<sup>er</sup> membre restera fx; ainsi

$$x = \left(\frac{1}{x} + 1\right) x^{a} F\left(\frac{1}{x}\right) = (x + 1) x^{a-1} F\left(\frac{1}{x}\right)$$

egalant ces deux valeurs de fx, on a  $Fx=x^{n-1}F(\frac{1}{x})$ , ce qui est le coractère propre aux équ. réciproques. Soit

$$3x^9 - 10x^6 + 2x^7 + 13x^6 - 8x^5 - 8x^4 + 13x^3$$
 etc.  $+3 = 0$   
on a  $3x^9 - 13x^7 + 15x^5 - 2x^5 - 6x^4 - 2x^3$  etc.  $+3 = 0$ .

2° CAS, degré pair. Le coefficient moyen P ne se répète pas. Changeons n en 2m dans l'équ. (1), et divisons par  $x^m$ ; puis réunissons les termes à coefficiens égaux.

$$k(x^{m}+x^{-m})+p(x^{m-1}+x^{-(m-1)})+q(x^{m-2}...+P=0..$$
 (2)  
posons  $z=x+x^{-1}$ ; une fois qu'on aura forme et resolu la transformée en  $z$ , you aura  $x$  par

$$x = \frac{1}{2}z \pm \bigvee (\frac{1}{2}z^2 - 1)...(3).$$

Or, pour éliminer x, nous avons visiblement

$$(x^{l-1}+x^{-(l-1)})(x+x^{-1}) = x^{l}+x^{-l}+x^{l-1}+x^{-(l-1)};$$
  
$$x^{l}+x^{-l} = (x^{l-1}+x^{-(l-1)})z-(x^{l-1}+x^{-(l-1)}).$$

Faisons successivement i=2,3,4..., il vient

$$x^{2}+x^{-1}=z^{2}-2$$
,  $x^{3}+x^{-3}=z^{3}-3z$ ,  
 $x^{4}+x^{-4}=z^{3}-4z^{2}+2$ ,  $x^{5}+x^{-5}=z^{5}-5z^{3}+5z$ ,  
 $x^{6}+x^{-6}=z^{6}-6z^{4}+9z^{4}-2$ , etc

En général, chacune de ces expressions est la somme des deux

précèdentes multipliées par s et par — 1. On peut en déduire l'équ. générale.

$$x + x^{-i} = x^{i-i}x^{i-x+} + \frac{i(i-3)}{2}x^{i-1} - \frac{i(i-4)(i-5)}{2 \cdot 3}x^{i-6} + \frac{i(i-5)(i-6)(i-7)}{2 \cdot 3 \cdot 5}x^{i-8}, \text{ etc.} \dots (4).$$

Un terme quelconque T se tire de celui S qui le précède par

la relation 
$$T = -\frac{(i-2h+1)(i-2h+2)}{h(i-h)z^2} S$$
, h désignant le

nombre de termes antérieurs à T. Nous ne démontrons pas cette théorie qui repose sur les mêmes principes que les séries de sin. et cos. d'arcs multiples (Voy. n° 634).

Notre ex ci-devant traité 3x8 - 13x7 ... devient

3 
$$(x^{i}+x^{-i})$$
 -13  $(x^{3}+x^{-3})$ +15  $(x^{3}+x^{-i})$ -2  $(x+x^{-i})$ -6=0;  
d'où 3 $x^{i}$  - 13 $x^{3}$  + 3 $x^{2}$  + 37 $x$  - 30 = 0  
et  $x$ =1,2,3 et  $-\frac{5}{3}$ ; puis  $x$ =1±0,  $\frac{1}{3}$ (3± $\sqrt{5}$ ) et  $-\frac{1}{6}$ (5± $\sqrt{-11}$ ).  
L'èqu. proposée du 9° degré revient donc à

$$(x+1)(x-1)^{2}(x^{2}-x+1)(3x^{2}+5x+3)=0.$$

L'équ, 
$$2x^{9} - 11x^{7} + 2\gamma x^{6} - 43x^{5} + 50x^{1} - 43x^{3} ... + 2 = 0$$
,  
donne  $2x^{4} - 11x^{7} + 19x^{6} - 10x = 0$ 

et 
$$x=0$$
,  $\frac{5}{3}$ ,  $2$  et  $1$ ; puis  $x=\pm \sqrt{-1}$ ,  $1\pm 0$ ,  $\frac{1}{1}(1\pm \sqrt{-3})$ ,  $2$  et  $\frac{1}{2}$ ; done on a  $(x^2+1)(x-1)^2(x^2-x+1)(x-2)(2x-1)=0$ .

De même l'équ.

$$x^{9} + x^{4} - 9x^{7} + 3x^{5} - 8x^{5} - 8x^{4} + 3x^{3} \dots + 1 = 0$$
donne  $x^{3} - 9x^{5} + 12x^{5} - 20x^{4} + 12x^{3} - 9x^{5} + 1 = 0$ ,
d'où  $(x^{4} + x^{-1}) - 9(x^{5} + x^{-2}) + 12(x + x^{-1}) = 20$ ;
d'où  $x^{4} - 13x^{5} + 12x = 0$ , et  $x = 0, 1, 3$  et  $-4$ , ainsi  $x = \pm 1, -1$ ,
$$\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{-3}), \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{5})$$
 et  $-2 \pm \sqrt{3}$ . L'équ. du  $y^{4}$  degre revient donc à

$$(x+1)(x^2+1)(x^3-x+1)(x^3-3x+1)(x^2+6x+1)=0$$

Équations à deux termes, Racines de l'unité.

568. Résolvons l'équ.  $Ax^n = B$ ; A et B étant positifs. Soit k la racine  $n^n$  de  $\frac{B}{A}$ ,  $k^n = \frac{B}{A}$ ; mettant  $Ak^n$  pour B, on a

 $x^n-k^n=0$ : faisant x=ky, il reste à résoudre l'équ.  $y^n-1=0$ , et à multiplier par k toutes les valeurs de y. Tout nombre a donc n valeurs différentes pour sa racine  $n^e$ ; on les obtient en multipliant sa racine arithmétique par les n racines de l'unité.

L'équ  $Ax^n + B = 0$ , par le même calcul se ramène à  $x^n + k^n = 0$ , puis à  $y^n + t = 0$ .

Comme l'équ. y''-1=0 est satisfaite par y=1, divisons-la par y-1; nous trouvons cette équ. réciproque, susceptible d'être abaissée (n° 567),

$$y^{n-1} + y^{n-s} + y^{n-3} + y + 1 = 0 \dots (1)$$

Si n est impair comme y" — 1 = 0 ne peut avoir de racines négatives, et que l'équ. (1) n'en a pas de positives, la proposée n'a qu'une racine réelle.

Si n est pair,  $y^n-1=0$  est satisfaite par  $y=\pm 1$ , et divisible par  $y^2-1$ ; d'où  $y^{n-2}+y^{n-1}...+y^n+1=0$  (n° 567). Comme il n'y a dans cette équation que des exposans pairs et des termes positifs, il n'y a ni racines positives, ni négatives; la proposée n'a donc d'autres racines réelles que  $y=\pm 1$ . Soit n=2m; on a  $y^{2m}-1=(y^m-1)$   $(y^m+1)$ ; et l'équ. proposée se partage en deux autres.

Par ex., 
$$y^3 - 1 = 0$$
 downe  $y^4 + y + 1 = 0$ ; d'où  $y = 1$ ,  $y = -\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{-3})$ .

De même  $x^i - k! = 0$  donne  $y^i - 1 = 0$ ; divisant par  $y^2 - 1$ , on trouve  $y^2 + 1 = 0$ ; de là  $y = \pm 1$ , et  $\pm \sqrt{-1}$ ; enfin  $x = \pm k$ , et  $\pm k \sqrt{-1}$ .

569 Soit . l'une des racines de l'équ. y" - 1 = 0; comme

 $a^n = 1$ , on a  $a^n t = 1$ , quel que soit l'entier p, positif ou négatif. L'équ.  $y^n - 1 = 0$  est donc satisfaite par  $y = a^p$ ; c.-à d. que si a est racine,  $a^p$  l'est aussi. De là cette suite infinie de nombres qui sont tous racines :

$$\dots, x^{-1}, x^{-3}, x^{-2}, x^{-1}, x^0, x^1, x^2, x^3, \dots$$
 (2).

1°. Si l'on prend p > n, en divisant par n, p a la forme nq + i, i étant < n;  $\omega^p = \omega^{nq+i} = \alpha^{nq} \times \alpha^i = \omega^i$ , à cause de  $\omega^{nq} = 1$ . Ainsi des que p dépasse n, on retombe sur les mêmes valeurs, dans le même ordre : de là cette période

$$(a^1, a^2, a^3, \dots a^n), \dots$$
 (3).

2°. Si p est négatif, on a a<sup>-p</sup> = a<sup>n-p</sup> = a<sup>-n-p</sup> = ... à cause de a<sup>n</sup>=1; l'exposant - p peut donc être remplacé par nk - p. D'où l'on voit que les exposans négatifs reproduisent encore les mêmes nombres que les positifs, et dans le même ordre.

Les valeurs (2) sont donc telles, que si l'on en prend une quelconque, et les n — i qui la suivent ou la précèdent, on a une période qui se reproduit indéfiniment dans les deux sens. En outre, l'équ.  $\alpha^p = \omega^q$  est satisfaite non-seulement par p = q,
mais encore par des valeurs de « qui supposent p et q inégaux;
car, divisons par  $\omega^q$ , il vient  $\omega^{p-q} - 1 = 0$ . Il suffit donc, pour
que  $\omega^p = \omega^q$ , que  $\omega$  soit racine de l'équ.  $y^{p-q} - 1 = 0$ .

570. Il reste à savoir si les n termes de la période (3) sont en effet inégaux. Examinons s'il se peut que  $\alpha^p = \alpha^t$ , p et q étant < n; il faut que  $\alpha$ , déjà racine de l'équ.  $y^n - 1 = 0$ , le soit aussi de  $y^m - 1 = 0$ , en faisant p - q = m; ce qui suppose que ces équ. ont un commun diviseur qui, égalé à zéro, donnera  $\alpha$ . Cherchons ce facteur par la méthode accoutumée (n° 102). On divise d'abord  $y^n - 1$  par  $y^m - 1$ , ce qui conduit aux restes,  $y^{n-m} - 1$ .  $y^{n-2m} - 1$ ..., enfin  $y^1 - 1$ , i étant l'excès de n sur les multiples de m, qui y sont contenus. Ensuite on divise  $y^m - 1$  par ce reste  $y^1 - 1$ , qui donne le reste  $y^1 - 1$ , l étant l'excès de m sur le plus grand multiple de l, etc. en un mot, on procède comme pour trouver le facteur commun entre n et m.

1°. Si n est un nombre premier, le commun diviseur entre n et m est 1, et relui de  $y^n - 1$  et  $y^m - 1$  est y - 1; donc il n'y a que a = 1 qui puisse rendre  $a^p = a^q$ ; tous les termes de la période sont inégaux; une seule racine imaginaire a donne, par ses puissances,  $a^q, a^{\bar{q}} \dots a^m$  ou 1, toutes les autres racines.

2°. Si n est le produit de deux facteurs premiers l'et h, n=lh; posons les equ.  $y^l-1=0$ ,  $y^k-1=0$ , et soient  $\beta$  et  $\gamma$  des racines autres que +1, savoir,  $\beta^l=1$ ,  $\gamma^k=r$ ; d'où  $\beta^{lk}=\gamma^{lk}=(\beta\gamma)^{lk}=1$ . Puisque  $\beta^n$ ,  $\gamma^n$  et  $(\beta\gamma)^n$  sont =1,  $\beta$ ,  $\gamma$ , et  $(\beta\gamma)$  sont racines de  $y^n-1=0$ ;  $(\beta,\beta^1...\beta^l)$  forment l nombres différens, qui se reproduisent périodiquement  $(n^0$  569); ainsi les n puissances de  $\beta$  ne forment que l nombres distincts, qui, dans  $(\beta,\beta^1...\beta^n)$ , reviennent h fois. De même  $(\gamma,\gamma^2...\gamma^n)$  forment l periodes de h termes.

Mais  $(\beta\gamma, \beta^2\gamma^3, \beta^3\gamma^3...\beta^n\gamma^n)$  sont differens et constituent la période des n racines cherchées. En effet, pour qu'on ent  $(\beta\gamma)^p = (\beta\gamma)^q$ , ou  $(\beta\gamma)^{p-q} - 1 = 0$ , il faudrait que  $\beta\gamma$  fût racine commune à  $\gamma^{p-q} - 1 = 0$  et  $\gamma^n - 1 = 0$ , équ. qui ne peuvent avoir pour facteurs que  $\gamma^l - 1$  ou  $\gamma^h - 1$ , puisque n = lh. Donc on aurait  $\beta^l\gamma^l = 1$ ; d'où  $\gamma^l = 1$ , à cause de  $\beta^l = 1$ ; et comme aussi  $\gamma^h = 1$ , l et h auraient un facteur autre que un, contre l'hypothèse. Concluons de là que si l'on prend  $\alpha = \beta\gamma$ , la période sera  $(\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \ldots \alpha^n)$ , formée de n termes différens.

On peut abaisser l'exposant p de  $\beta^p \gamma^p$  au-dessous de l pour  $\beta$ , de h pour  $\gamma$ , puisque  $\beta^l = \gamma^h = 1$ , et l'on peut ôter de p tous les multiples de l ou h. Ainsi,  $\beta^h \gamma^c$  représente tous les termes de la période, b et c étant les restes de la division de p par l et h. Donc, pour obtenir toutes les racines de  $\gamma^n - 1 = 0$ , on cherchera  $\beta$  et  $\gamma$ , c- $\lambda$ -d. l'une des racines, autre que +1, des équ.  $\gamma^l - 1 = 0$ ,  $\gamma^h - 1 = 0$ ; puis on formera  $\beta^h \gamma^l$ , en prenant pour b et c toutes les combinaisons des nombres de 1 à l pour b, de 1 à l pour c.

Lorsque I=2, on fait \$=-1.

Quand n est le produit *lhi* de trois nombres premiers, on prouve de même qu'il faut poser  $y^1 - 1 = 0$ ,  $y^2 - 1 = 0$ ,  $y^3 - 1 = 0$ ,  $y^4 - 1 = 0$ .

le produit de ces racines  $\theta \gamma \delta$ ; cofin, en prendre les puissances, toutes comprises dans la forme  $\theta^{i} \gamma^{c} \delta^{d}, b, c$  et d étant les combinaisons des nombres  $1, 2, 3, \ldots$ , jusqu'à l, h et i; et ainsi des autres cas.

3°. Lorsque l'exposant n est de la forme h', h étant un nombre premier, on raisonnera comme dans l'ex. suivant.

 $y^{5} - 1 = 0$ , où  $81 = 3^{5}$ . Posez  $y^{3} - 1 = 0$ , et soit  $\theta$  une racine imaginaire de cette équ.; extrayez-en les racines 1, 3, 9 et 27, savoir,  $\theta$ ,  $\sqrt{\theta}$ ,  $\sqrt{\theta}$ ,  $\sqrt{\theta}$ ; ce seront autant de solutions de la proposée, puisque les puissances  $81^{e_{3}}$  sont des puissances de  $\theta^{3}$ , qui =1; le produit  $\theta$ .  $\sqrt{\theta}$ .  $\sqrt{\theta}$  =  $\alpha$  est aussi racine de y, par la même raison. Or,  $\alpha$ ,  $\alpha^{3}$ ,  $\alpha^{3}$ .  $\alpha^{3}$  sont des quantités toutes différentes, puisque sans cela  $\alpha$  serait une racine commune à  $y^{81} - 1 = 0$  et  $y^{4} - 1 = 0$ , ce qui suppose entre ces équ. un facteur commun, qui ne peut être que  $y^{3} - 1 = 0$ ; ainsi  $\alpha$  serait racine de celle-ci,  $\alpha^{3} = 1$ , ou  $\theta^{3}$ .  $\theta$ .  $\sqrt[3]{\theta}$  = 1; elevant à la puissance  $\theta$ , il vient  $\theta = 1$  contre l'hypothèse. Ainsi  $\alpha$ ,  $\alpha^{3}$ ,  $\alpha^{3}$ , ...  $\alpha^{81}$  sont les  $\theta$ 1 racines de la proposée.

En général, pour résoudre  $y^n-1=0$  lorsque  $n=h^k$ , posez  $y^h-1=0$ ; é étant l'une des racines autre que +1, extrayez de é diverses racines dont les degrés i sont marques par  $i=h^0h^1h^2\dots h^{k-1}$ , en sorte que vous formiez les k résultats  $\beta$ ,  $\gamma$ ... désignés par  $\sqrt{\ell}$ ; ils seront tous des racines de  $y^n-1=0$ , aussi bien que leur produit  $\alpha=\beta\gamma\delta$ .... et les termes  $\alpha$ ,  $\alpha^n$ ...  $\alpha^n$ , tous différens, constitueront les n racines cherchées.

On voit de même que si  $n=h^kl^l$ , il faut résoudre  $y^k-1=0$  et  $y^l-1=0$ , multiplier entre elles toutes les racines de ces équ., et faire ce produit =z. Soient  $\beta$  et  $\gamma$  des racines, autres que +1, de chaque équ.; qu'on fasse

$$\beta' = \stackrel{\downarrow}{V}\beta$$
.  $\beta' = \stackrel{\downarrow}{V}\beta'$ ,  $\beta' = V\beta' \dots \gamma' = \stackrel{\downarrow}{V}\gamma$ ,  $\gamma' = \stackrel{\downarrow}{V}\gamma' \dots$ , on nurs  $\bullet = \beta \beta'\beta' \dots \times \gamma\gamma'\gamma''$ ...

Soit, par ex.,  $y^6 - 1 = 0$ ; on traite  $y^4 - 1 = 0$  et  $y^3 - 1 = 0$ ; d'où  $\beta = -1$ ,  $\gamma = -\frac{1}{2}(1 + V - 3)$ ; puis  $a = \frac{1}{2}(1 + V - 3)$ ,  $a^3 = -1$ , etc., et  $y = \pm 1$ ,  $\frac{1}{2}(1 \pm V - 3)$ ,  $-\frac{1}{2}(1 \pm V - 3)$ .

Pour  $y^{1i} - 1 = 0$ , faites  $y^4 - 1 = 0$  et  $y^3 - 1 = 0$ ; pour la 1<sup>th</sup> équ., prenez - 1 et V - 1, leur produit  $-V - 1 = \beta$ ; y est le même que ci-dessus, et l'on a

$$a = \frac{1}{3}(V - 1 - V3), \ a^{3} = \frac{1}{3}(1 - V - 3), \ a^{3} = V - 1, \ \text{etc.};$$
  
d'où  $y = \pm 1, \ \pm V - 1, \ \pm \frac{1}{3}(1 \pm V - 3), \ \pm \frac{1}{3}(V - 1 \pm V3).$ 

571. Puisque  $y = \alpha_1 \alpha_1^3, \alpha_2^3, \dots$ , l'équ. (1) (n° 568) donne  $1 + \alpha_1^4 + \alpha_2^3 + \alpha_2^4 + \alpha_3^4 + \alpha_4^5 + \alpha_4^5 + \alpha_4^5 + \alpha_4^5 + \alpha_5^6 + \alpha_5^6$ 

en désignant par S<sub>1</sub> la somme des puissances k de toutes les racines, k étant entier et non divisible par n.

572. Nous avons réduit la résolution de l'équ.  $y^n - r = 0$ , au cas où n est un nombre premier. Nous nous servirons maintenant des lignes trigonométriques, en renvoyant pour le reste à la note XIV de la Résol. numér. des équ.

En faisant  $\cos x = p$ , on a vu, n° 361, que chacun des cosinus successifs des arcs 2x, 3x, 4x... s'obtient en multipliant les deux précédens par 2p et -1, puis ajoutant. Pour mettre en évidence la loi que les résultats observent, faisons usage d'un artifice d'analyse. Soit  $2\cos x = y + y^{-1}$ ; il suit de la loi indiquée, que pour avoir  $\cos 2x$ , il faut multiplier  $\cos x$  ou  $\frac{\pi}{2}(y+y^{-1})$  par  $y+y^{-1}$ , qui est  $2\cos x$ , et retrancher  $\cos x$  ou 1. On trouve  $2\cos 2x = y^2 + y^{-2}$ ; on obtient de même

$$2\cos 3x = y^3 + y^{-1}$$
,  $2\cos 4x = y^4 + y^{-1}$ , etc.

Démontrons que les résultats suivent toujours la même loi. Supposons que cette loi soit vérifiée pour deux degrés consécutifs n-2 et n-1, ou

$$2\cos(n-2)x=y^{n-1}+y^{-(n-1)}$$
,  $2\cos(n-1)x=y^{n-1}+y^{-(n-1)}$ ,

multiplions la deuxième équation par  $y+y^{-1}$ , et retranchous la  $1^{re}$ ; il viendra 2 cos  $nx=y^n+y^{-n}$ ; ce qui prouve la proposition.

On a 
$$2\cos x = y + \frac{1}{y}$$
,  $2\cos nx = y^2 + \frac{1}{y^2}$ ;

d'où (\*)  $y^{2}-2y\cos x+1=0$ ,  $y^{2}-2y^{2}\cos nx+1=0$ ...(1).

Si l'on a  $\cos x$ , ces équ. donneront y puis  $\cos nx$ ; ainsi on pourra trouver  $\cos nx$  sans chercher successivement  $\cos 3x$ ,  $\cos 4x$ ...; c'est le terme général de la série des cosinus, et l'on pourrait employer ces équ. à la composition des tables; mais le calcul serait complique d'imaginaires.

Si les tables de sinus sont formées, qu'on y prenne les valeurs de cos x et cos nx, nos deux équ. ne contenant plus que y, devront avoir une racine commune a; mais si l'on ay = a, on a aussi  $y = \frac{1}{a}$ , ainsi qu'on peut le reconnaître (les équ. (1) sont réciproques), donc elles ont deux racines communes, ou plutôt la  $1^m$  divise la  $2^n$ . Posons  $nx = \phi$ ; quel que soit l'arc  $\phi$ , il faut donc que

$$y^2 - 2y \cos\left(\frac{\varphi}{n}\right) + 1$$
 divise  $y^{2n} - 2y^n \cos\varphi + 1 \dots$  (2).

k étant un entier quelconque, pair pour y<sup>2</sup>—1, impair lorsqu'il s'agit de y<sup>2</sup> + 1. Si le 1<sup>er</sup> trinome est un carré, on ne prendra pour diviseur que sa racine; ce cas exige que le cosinus soit  $\pm$  1; alors k est 0, n, 2n..., et le facteur se réduit à  $y \pm 1$ .

Les racines de y ± 1 = 0 sont donc comprises dans

$$y = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) \pm \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \cdot \sqrt{-1} \cdots (4).$$

Tant que l'entier k ne passe pas n, l'arc  $\frac{k\pi}{n}$  est une fraction

croissante de la demi-circonf.; ces arcs ont des cosinus inégaux, et l'on obtient des facteurs différens du 2° degré, que nous représenterons par  $A, B, C \dots L, M$ . Comme n+i et n-i ont 2n pour somme, ces nombres sont ensemble pairs ou impairs,

soit 
$$k = n \pm i, i$$
 étant  $< n$ ; l'arc devient  $\frac{k\pi}{n} = \pi \pm \frac{i\pi}{n}$ , arcs dont

le cosinus est le même : d'où résulte que le facteur trinome est le même pour k=n-i et n+i. Après avoir donc pris pour k tous les nombres (pairs ou impairs) jusqu'à n, au-delà on retrouve les mêmes facteurs de 2° degré en ordre rétrograde M, L... C, B, A.

Passé 2n, k a la forme 2qn + i, et l'arc devient  $2q\pi + \frac{i\pi}{n}$ ,

dont le cosinus est encore le même; ainsi, on retombe sur les mêmes facteurs dans le même ordre  $A, B, \ldots, L, M, \ldots, B, A$ . Il est, comme on voit, inutile de donner à k des valeurs > n.

1°. Si n est pair,  $\frac{1}{i}$   $n \pm i$  sont ensemble pairs ou impairs;  $k = \frac{1}{2}n \pm i$  donne les arcs  $\frac{k\pi}{n} = \frac{1}{2}\pi \pm \frac{i\pi}{n}$ , dont les cosinus

sont égaux en signes contraires, savoir,  $= \mp \sin\left(\frac{i\pi}{n}\right)$ ; ainsi,

lorsque n est pair, on ne fera pas  $k > \frac{1}{2}$  n, mais on prendra les cosinus avec le signe  $\pm$ .

2°. Si n est impair, l'un de ses nombres n—i et i est pair T. II. et l'autre impair, puisque leur somme est impaire : ainsi, on n'est en droit de prendre que l'un d'eux p ur valeur de k. Soit

$$k = n - i$$
,  $i \in \text{tant} < \frac{1}{n}$ ; on a  $\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \cos\left(\pi - \frac{i\pi}{n}\right) = -\cos\left(\frac{i\pi}{n}\right)$ ;

c.-à-d. que quand k dépasse ½ n, les cos. de notre facteur trinome (3), sont, en signe contraire, les mêmes que si l'on eût pris k=i, valeur exclue et < ½ n. Donc on fera k=0,1,2,3... sans aller au-delà de ½ n, et on obtiendra des arcs < ½ #, dont les cos. conviendront au théorème (3), mais en changeant de deux en deux le signe du cosinus.

Enfin,  $y = \frac{x}{a}$  donne  $x^3 - 2ax \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) + a^2$ , pour la formule générale des facteurs de  $x^n = a^n$ .

Pour  $j^4 + i$ , k doit être impair; k = i donne l'arc  $\frac{1}{2}\pi$  ou  $45^\circ$ , dont le cos est  $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ ; pris en  $\pm$ , on a les deux facteurs  $j^2 \pm j \sqrt{2} + i$ ; ainsi

$$x^4 + a^4 = (x^2 + ax\sqrt{2 + a^4}) (x^2 - ax\sqrt{2 + a^4})$$

Pour  $y^6 + 1$ , k = 1 donne l'arc  $\frac{1}{6}\pi$ , dont le cos. est  $\frac{1}{4}\sqrt{3}$ , qu'on prendra en  $\pm$ ; k=3 donne le cos. zéro ; donc

$$y^{5}+1=(y^{2}+y\sqrt{3}+1)(y^{3}-y\sqrt{3}+1)(y^{2}+1).$$

Soit  $y^5 - 1$ ; faisons k = 0 et 2; les cos. de zéro et  $\frac{1}{4}$   $\pi$  sont 1 et  $\frac{1}{4}$ , qui, pris en  $\pm$ , donnent

$$y^{5}-1=(y+1)(y^{5}+y+1)(y^{5}-y+1)(y-1).$$

$$y^4-1=(y^2-1)(y^4+1)=(y+1)(y-1)(y^2+1)$$

 $y^8 - 1 = (y^4 + 1)(y^4 - 1)$  Ces facteurs viennent d'être décomposés.

Pour  $y^9 = 1$  il faut faire k = 0, 1, 2, 3, et 4, et prendre les cos. de range dirs en signes contraires, savoir  $1, -\cos 20^\circ$ ,  $+\cos 40^\circ$ ,  $-\cos 60^\circ$  et  $+\cos 80$ , les facteurs sont, outre y=1 et  $y^2+y+1$ ,  $(y^2+1,879...y+1)(-1,532...y+1)$   $(y^2-0,347...y+1)$ 

$$y^9-1=(y-1)(y^9+y+1)(y^8+y^3+1).$$

Quant à yo + 1, on opérera de même, en propant avec un si-

gne contraire les cos, de rangs impairs, ce qui revient à changer ci-dessus les signes de tous les 20 termes des facteurs, savoir :

$$y^{2}-1=(y+1)(y^{2}-y+1)(y^{5}-y^{3}+1),$$

et en effet, il est clair qu'il suffit de changer y en -y.

Il est facile de résoudre par rapport à l'arc t, l'équ.

 $k \cos mt + p \cos (m-1)t + q \cos (m-2)t \dots + P = 0.$ Car en posant 2 cos  $t = x + x^{-1}$ , on a  $(n^{\circ} 572)$ 

$$k(x^{m} + x^{-m}) + p(x^{m-1} + x^{-(m-1)}) + q(x^{m-2}...) + P = 0$$

équ. traitée p. 137. On pourrait aussi développer les cos. d'arcs multiples selon les puissances ascendantes des cos d'arcs simples, par les formules que nous ferons connaître plus tard.

574. La proposition (3) est ce qu'on nomme le Théorème de Côtes: ce savant l'avait présentée sous une forme géométrique. Du rayon AR = a (fig. 24,24 bis) soit décrit le prele ACHL, et le diamètre AH, passant en un point arbier O; à partir de A partagez la circonférence en 2n arcs égalis  $(x, aB, Bb, ..., chacun est le <math>n^e$  de  $\pi$ ; menez des rayons vecteurs du point O aux points de division. Celui qui va au point quelconque C forme le triangle COP, duquel, en faisant l'angle CRA = a, OR = x, on tire

 $CP = a \sin a$ ,  $RP = a \cos a$ ,  $OP = a \cos a - x$ ; done  $OC^* = x^2 - 2ax \cos a + a^2 = OC$ . OL; et si l'arc AC contient k divisions, on a  $a = \frac{k\pi}{n}$ . Ce trinome étant facteur de  $x^* = a^*$ , selon que k est pair ou impair, les rayons vecteurs, menés aux points de divisions alternatifs, constituent tous ces facteurs. OA = a - x, OH = a + x, réponde in a facteurs réels du 1et degré.

Designous par Z, Z', Z'... les rayons menés a x divisions paires, et par z, z'..... ceux qui vont aux impaires; on aura

z.z'.z'...=a"+x", que O soit intérieur ou extérieur.

Z.Z'.Z'...=a"-x", si O est intérieur (fig. 24).

Z.Z'.Z"...=x\*\* a", si O est extérieur (fig. 24 bis).

# Équations à trois termes.

575. Prenons l'équ.  $Ax^{2} + Bx^{2} + C = 0$ , où l'un des exposans de x est double de l'autre; en faisant  $x^{2} = z$ , il vient

$$Az + Bz + C = 0$$
.

1°. Si les racines de z sont réelles, telle que f et g, on doit résoudre ces équ. à deux termes  $x^2 = f$ ,  $x^2 = g$ .

Par exemple, trouver deux nombres tels, que leur produit soit 10, et la somme des cubes 133?

$$x^3 + \left(\frac{10}{x}\right)^3 = 133$$
,  $x^6 - 133x^3 + 1000 = 0$ .

Faisant  $x^3 = z$ ,  $z^4 = 133z + 1000 = 0$ ; d'où z = 8 et 125; posant ensuit<sup>CA</sup>  $x^3 = 8$  et 125, il vient x = 2 et 5, et en outre (n° 569) 2s, '-1;5 $a^2$ , puis 5s et  $2s^2$ , s'etant une racine cubique imaginaire d'=unité. Telles sont les trois solutions du problème.

2°. Si les racines sont égales, on a  $B^2 - 4AC = 0$ , la proposée est un carré exact,  $(ax^n + b)^n = 0$ , et l'on retombe sur

à cause de  $B^{\circ} < 4$  AC. Il y a donc un arc  $\varphi$  qui a la moitié de ce facteur pour cosinus, arc qu'on déterminera par log. d'après la relation

 $\cos \phi = -\frac{B}{2V(AC)} \dots (5).$ 

Notre transformée est donc divisible par  $y^*-2y\cos\left(\frac{\phi}{n}\right)+1=0$ , en prenant pour  $\phi$  tous les arcs dont le cos. est donné par l'equ. (5), et qui sont non-seulement l'arc $\phi<180^\circ$ , donné par la table, mais encore  $\phi+2\pi$ ,  $\phi+4\pi\ldots$ , en général,  $\phi+2k\pi$ ,

& étant un entier quelconque: soit  $\psi = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$ , tous les facteurs cherchés sont compris dans la forme

$$x^{2}VA - 2xV(AC).\cos\psi + VC = 0...(6).$$

Il est d'ailleurs inutile de prendre k > n, puisque k = qn + i donne l'arc  $2q\pi + \frac{\phi + 2i\pi}{n}$ ; et supprimant les circonf.  $2q\pi$ , il reste à prendre le cos. de l'arc qu'on a eu pour k = i < n; on retomberait donc sur les mêmes facteurs.

Observez qu'ici le rayon est = 1, et que si l'on fait usage des tables de log., il faut soustraire 10 de tous les log. des cos. qu'on emploie dans le calcul. (Vor. t. I, p. 377.)

Par ex., soit l'équ.  $x^6 - 2x^3 + 1 = 0$ : A = C = 1, B = -2, a = 3; on trouve  $\cos \varphi = 1$ , les arcs  $\psi = 0^\circ$ ,  $120^\circ$  et  $240^\circ$ ; partant la proposée à ses trois facteurs de la forme  $x^2 - 2x \cos \psi + 1$ ; et comme  $\cos \psi$  a pour valeurs 1,  $-\sin 30^\circ = -\frac{1}{3}$  et . . . . .  $-\cos 60^\circ = -\frac{1}{3}$ , on trouve  $x^2 - 2x + 1$ , et  $x^2 + x + 1$ , ce dernier facteur étant double. Ainsi la proposée est le carré de  $(x-1)(x^2 + x + 1)$ , ou de  $x^3 - 1$ .

Soit encore  $x^4 + x^5 + 25 = 0$ : A = B = 1, C = 25, n = 2, et cos  $\varphi = -\frac{1}{10}$ ; les tables donnent, à cause du signe -,  $\varphi = 95^{\circ}$  (4' 20", dont la moitié  $\varphi$  est 47° 52' 10"; ajoutons 180°, et nous formerons un arc dont le cosinus est le même que le précédent en signe contraire.

On trouve  $\varphi = 61^{\circ}$  41', ou plutôt 118° 19', en prenant le supplément, à cause du signe —. Le tiers est  $\psi = 39^{\circ}$  26' 20"; ajoutant 120° deux fois successives, et prenant les cos  $\psi$ , on a cos 39° 26' 20", — sin 69° 26' 20", et sin 9° 26' 20". Donc

Soit fait  $\alpha = -2,2672 + 2,7486 - 0,48143$ , et nos trois facteurs sont de la forme  $x^2\sqrt{2+xx} + \sqrt[3]{5}$ .

Racines des expressions compliquées de Radicaux.

576. Admettons que a + Vb soit un carré, et cherchons-en la racine, qui doit avoir la forme Vx + Vy; si elle était f + Vy, on aurait  $x = f^2$ . Posons donc

$$V(a+Vb) = Vx + Vy, \text{ d'où } x+y+2V(xy) = a+Vb,$$
puis 
$$x+y=a, 2V(xy) = Vb,$$

en séparant l'équ. en deux, comme p. 129. Pour tirer x et y de ces équ., formez les carrés et retranchez, vous aurez

$$x^3 - 2xy + y^3 = (x - y^2)^2 = a^3 - b$$
.

Comme x et y sont supposés rationnels, a - b doit être un

carré exact connu, que nous ferons  $=k^*$ ; x-y=k, et x+y=a donnent la solution cherchée

$$x = \frac{1}{2}(a+k), y = \frac{1}{2}(a-k), k = \sqrt{(a^2-b)}.$$

Soit  $V(4+2\sqrt{3})$ ; on a a=4, b=12; d'où a'  $-b=k^2=4$ ,

puis k=2, x=3 et y=1; la racine demandée est  $\pm (1+\sqrt{3})$ . Celle de  $4-2\sqrt{3}$  est  $\pm (1-\sqrt{3})$ .

Pour V(-1+2V-2),  $a^{5}-b=9$ , k=3, x=1, y=-2, et l'on a  $\pm (1+V-2)$  pour racines.

Si a + Vb est un cube exact, on pose

$$\sqrt[3]{(a+Vb)} = (x+Vy)\sqrt[3]{z},$$

z étant une indéterminée dont on dispose à volonté pour faciliter le calcul. En élevant au cube et comparant les termes rationnels, on trouve

$$a=z(x^3+3xy), \ Vb=z\ Vy\ (3x^2+y);$$

carrant ces équ. et retranchant, on a

$$a^3-b=z^3[(x^3+3xy)^3-(3x^3\sqrt{y}+y\sqrt{y})^3].$$

Or, le facteur de  $x^2$  est la différence de deux carrés, et revient visiblement à  $(x+Vy)^3 \times (x-Vy)^3$ , ou  $(x^2-y)^3$ ; donc

$$\frac{a^2-b}{x^2} = (x^2-y)^3$$
. Mais  $x$  et  $y$  sont supposés rationnels; ainsi

le 1° membre doit être un cube exact; et il sera toujours facile de déterminer z de manière à remplir cette condition, ne fût-ce qu'en posant  $z=(a^2-b)^2$ : si  $a^2-b$  est un cube, on fera z=1. En général, on décomposera  $a^2-b$  en facteurs premiers, et l'on distinguera bientôt quels facteurs doivent être introduits ou supprimés, pour avoir un cube exact. Ainsi, z et k seront connus dans les relations

$$k = \sqrt[3]{\left(\frac{a^3-b}{z^3}\right)}, \quad x^3-y=k, \quad a=zx(x^3+3y);$$

d'où  $y=x^{n}-k$ ,  $4zx^{3}-3kxz=a$ .

Cette dernière équ. donne x, en se contentant des seules racines

rationnelles; la précédente fait connaître y, et l'on a la racine, demandée.

Pour 10 +6 $\sqrt{3}$  on a a = 10, b = 108,  $a^2 - b = -8$ ; ainsi z = 1, et k = -2. Donc  $4x^3 + 6x = 10$ , d'où x = 1, puis y = 3; enfin,  $\sqrt[3]{(10 + 6\sqrt{3})} = 1 + \sqrt{3}$ .

Soit encore  $8 + 4\sqrt{5}$ ; on a  $a^2 - b = -16$ ; on fera z = 4, k = -1; d'où  $4x^3 + 3x = 2$ , et  $x = \frac{1}{2}$ ,  $y = \frac{5}{4}$ ; enfin,  $\frac{3}{4}\sqrt{4}$ .  $(1 + \sqrt{5})$  est racine cubique de  $8 + 4\sqrt{5}$ .

En posant  $\sqrt[n]{(a+\sqrt{b})} = (x+\sqrt{y})\sqrt[n]{z}$ ,

et raisonnant de même, on déterminerait x, y et z, dans le cas où  $a + \sqrt{b}$  est une puissance  $n^e$  exacte.

577. Dans toute autre formule, il ne suffit pas de substituer, pour les radicaux qui s'y trouvent, leur valeur approchée, parce qu'on néglige ainsi toutes valeurs imaginaires dont ces radi-

caux sont susceptibles. On doit remplacer V A, par av A,

«VA... (n° 569), en prenant 1, α, α'... pour les racines de

r-frim'y, d'où x-7, 2-27 200 : Effminant y, il vient

$$4x+4=x^2-2xx+5^2$$
, evec  $x^3-x=0$ 

Enfin éliminant s, on obtient l'équ. finale

÷

$$x^4 - 12x^5 + 34x^4 + 8x^3 - 167x^3 - 192x - 64 = 0$$
;

on trouve d'abord x = 8 et -1, qui sont les solutions réelles demandées; quant aux quatre autres racines, elles se rapportent aux combinaisons des valeurs des racines imaginaires des radicaux carré et enhique de la proposée.

# Équations du troisième degré.

578. Pour résondre l'équ.  $kx^3 + ax^4 + bx + c = 0$ , chassons le 2° terme et le coefficient du premier, en posant (page 48)

$$x=\frac{x'-a}{3k},$$

d'où  $x'^3 + 3x'(3kb - a^2) + 2a^3 - 9abk + 27ck^2 = 0$ . Ainsi toute équ. du 3° degré est réductible à

$$x^3+px+q=0....(1).$$

Posons x = y + z; d'où  $x^3 = 3yz (y + z) + y^3 + z^3$ ; ainsi la proposée devient

$$(3yz+p)(y+z)+y^3+z^3+q=0$$

Or, le partage de x en deux nombres y et z peut se faire d'une infinité de manières, et l'on a le droit de se donner leur produit, ou leur différence, ou leur rapport, etc..... Posons denc que le 1<sup>er</sup> facteur est nul, ou

$$yz = -\frac{1}{3}p, \quad y^3 + z^3 = -q.$$

Le cube de la 1<sup>re</sup> équ.  $y^3z^3 = -(\frac{1}{3}p)^3$  montre que  $y^3$  et  $z^3$  ont -q pour somme, et  $-(\frac{1}{3}p)^3$  pour produit, c.-à-d. que les inconnues  $y^3$  et  $z^3$  sont les racines t et t de l'équ. du  $z^4$  degré ( $n^2$  137,5°)

$$t^1 + qt = (\frac{1}{4}p)^3 \dots (2),$$

on a

qu'on nomme la Réduite. Connaissant t et t', on a  $r^3 = t, z^3 = t'$ ; i, s, s', étant les trois racines cubiques de l'unité (n° 569), on a donc

$$y = \sqrt[3]{t}, \alpha \sqrt[3]{t}, \alpha^2 \sqrt[3]{t}, z = \sqrt[3]{t}, \alpha^3 \sqrt[3]{t}, \alpha^2 \sqrt[3]{t}.$$

Mais il ne faut pas, pour obtenir x = y + z, ajouter toutes ces valeurs deux à deux, puisqu'on aurait 9 racines au lieu de 3. Comme, au lieu de l'équ  $yz = -\frac{1}{3}p$ , on en a employé le cube, on a triplé le nombre des racines; il ne faut donc ajouter que celles de ces valeurs de y et de z dont le produit est  $-\frac{1}{3}p$ , ou  $\sqrt[3]{(t')}$ , puisque le  $z^e$  membre de l'équ. (2) étant  $= -t \cdot t'$ , la racine cubique est  $= \frac{1}{3}p$ . Il est facile de voir, à cause de  $z^3 = 1$ , que des 9 combinaisons, on ne doit admettre, avec  $x = \sqrt[3]{t + \sqrt[3]{t'}}$ , que

$$x = a\sqrt[3]{t + a^2}\sqrt[3]{t'}$$
, et  $a^2\sqrt[3]{t + a}\sqrt[3]{t'}$ .

Substituant pour  $\alpha$  et  $\alpha$  leurs valeurs  $-\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{-3})$ , n° 568, et faisant, pour abréger,

$$s = \sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{t}, \quad d = \sqrt[3]{t} - \sqrt[3]{t}, x = s, \quad x = -\frac{1}{2}(s \pm d\sqrt{-3})$$
 (3).

la racine cultique est (p. 152)  $\frac{1}{4} \pm \frac{1}{5} \sqrt{5}$ ; ainsi s = 3,  $d = \sqrt{5}$ ; enfin, s = 3, et— $\frac{1}{5}$  ( $3 \pm \sqrt{-15}$ ).

$$x^3 - 27x + 54 = 0$$
, donne  $t^2 + 54t + 729 = 0$ , ou....  
 $(t + 27)^2 = 0$ ,  $t = -27$ : ainsi  $x = -6$  et 3 (racine double).

On peut résoudre l'équ. du 3° degré à l'aide des tables de log., en se servant du procédé décrit t. 1, p. 390, pour obtenir les racines t et t' de la réduite.

Si p est positif, on pose 
$$\tan \varphi = \frac{2V(\frac{1}{3}p)^3}{q},$$

$$d'où t = V(\frac{1}{3}p)^3 \tan \frac{1}{3}\varphi, \qquad t' = -\frac{V(\frac{1}{3}p)^3}{\tan \frac{1}{3}\varphi},$$
puis  $\sqrt[3]{t} = \sqrt{(\frac{1}{3}p)} \times \sqrt[3]{t} \tan \frac{1}{3}\varphi,$ 

$$Si p est négatif, on pose 
$$\sin \varphi = \frac{2V(\frac{1}{3}p)}{q};$$

$$d'où \sqrt[3]{t} = -V(\frac{1}{3}p) \times \sqrt[3]{t} \tan \frac{1}{3}\varphi, \sqrt[3]{t} = -\frac{V(\frac{1}{3}p)}{q};$$

$$d'où \sqrt[3]{t} = -V(\frac{1}{3}p) \times \sqrt[3]{t} \tan \frac{1}{3}\varphi, \sqrt[3]{t} = -\frac{V(\frac{1}{3}p)}{q};$$$$

Une fois qu'on a trouvé les racines cubiqu'es de t et t', on en tire les valeurs de s et de d, et par suite celles de x.

Per ex., pour l'équ.  $x^3 + 9x + 6 = 0$  de la p. 154, on a p = 9, q = +6; c'est le 1<sup>er</sup> cas ci-dessus

2..... 0.3010300
3..... 0.4771213
$$\sqrt{3}$$
.... 0.2385606 ..... 0.2385606 .... 0.23856.6—
6..... -0.7781513  $\sqrt[3]{\tan g}$ ... T.9204798 ..... -T.9204798

Tang  $\phi$ ... 0.2385606  $1^{\circ r}$ ... 0.1590404  $2^{\circ}$ ... 0.3180808—
 $\phi$ =60°,  $\frac{1}{1}\phi$  = 30° log tang = T.7614394
 $1^{\circ r}$  torme... 1,442350
 $2^{\circ}$ ..... -2,080083
 $s = x = -0.637833$ ,  $d = 3.522333$ 
 $s = +0.318916 \pm 1.751166$ .  $\sqrt{-3}$ 

on doit préférer ici le signe négatif. En divisant par  $\sqrt{p^3}$ , la transformée est  $z^3-z-\frac{q}{\sqrt{p^3}}=0$ .

Or le supposition que  $4p^3 > 27q^2$ , ou  $\frac{4}{27} > \frac{q^2}{p^3}$ , ou enfin  $\frac{2}{V^2 7} > \frac{q}{V p^3}$ , prouve que si l'on fait  $z = V \frac{4}{3}$  le résultatest positif : il a le signe —, pour z = 1; il y a donc une racine de z entre 1 et  $V \frac{4}{3} = 1,1547$ . Faisons z = 1 + v, v sera < 0, 1547, et on pourra négliger  $v^3$ , pour une  $1^{10}$  approximation; savoir  $2v + 3v^3 = \frac{q}{V p^3}$ ; résolvant cette équ. on a z et par suite

$$x = \pm \frac{1}{3} \sqrt{p} \left( 2 + \sqrt{1 + \frac{3q}{p\sqrt{p}}} \right)$$
 (6).

On donne à cette valeur approchée de x un signe contraire à celui du dernier terme q; on procède ensuite à une approximation ultérieure par les procédés ordinaires (n° 538); l'expression (5), qui revient à  $x = -\frac{1}{2}a \pm \sqrt{s}$ , donne ensuite les deux autres racines.

d'où  $m^{\frac{1}{2}}(y^{3}+y^{-3})+(3m^{3}-pm)(y+y^{-1})+q=0$ . On chasse le 2° terme en posant  $3m^{2}=p$ ; d'où  $m=V^{\frac{1}{3}}p$ . Donc  $y^{5}+\frac{qy^{3}}{V(\frac{1}{3}p)^{3}}+1=0$ . Mais dans le cas que nous traitons, test imaginaire dans l'équ. (2), ou  $(\frac{1}{3}q)^{2}<(\frac{1}{3}p)^{3}$ ; on peut donc trouver un arc  $\varphi$  dont le cos. soit la moitié du facteur de  $y^{3}$ , puisque cette moitié est <1;

$$\cos \varphi = \frac{-q}{2 \cdot \frac{1}{3} p \, \nu \, \left(\frac{1}{3} p\right)} \dots \, (7);$$

alors la proposée, se trouvant réduite à notre 2° trinome, est divisible par  $y^2 - 2y \cos \frac{1}{3} \varphi + 1 = 0$ ; divisant par y, on a  $y + y^{-1} = 2 \cos \frac{1}{3} \varphi$ ; et comme  $x = m(y + y^{-1})$ , on a

$$x = 2V(\frac{1}{3}p).\cos \frac{1}{3}\varphi....(8).$$

L'arc  $\varphi$  sera donné par un calcul logarithmique : on en prendra le tiers, auquel on ajoutera 120° et 240°, parce qu'on peut prendre, outre l'arc trouvé dans la table, les arcs  $\varphi + 2\pi$ ,  $\varphi + 4\pi$ , qui ont le même cosinus. L'équ. (8), où  $\cos \frac{1}{3} \varphi$  prend trois valeurs, déterminera les trois racines réelles.

Soit, par ex.,  $x^3 - 5x - 3 = 0$ ; on p = 5, q = -3,  $\cos \phi = \frac{3}{2 \cdot \frac{3}{4} V \frac{5}{3}}$ . Le calcul ci-contre donne  $\phi = 45^{\circ}48'9''$ , dont le tiers est  $15^{\circ}16'3''$ . On y ajoutera  $120^{\circ}$  et  $240^{\circ}$ , et l'on prendra les cosinus, qui sont

cos 150 16' 3" - sin 430 16' 3", - cos 750 16' 3".

On prend ci-contre ,

$$2\sqrt{1}$$
 ...  $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,4119543$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,411954$   $0,41$ 

Pour l'équ.  $x^3 - 5x + 3 = 0$ , il suffit de changer x en -x, et l'on retom be sur l'équ. précédente : on a donc les mêmes

#### ALGÈBRE.

racines en signes contraires. Au reste, en traitant directement cet ex., l'équ. (5) donnant cos  $\varphi$  négatif, l'arc  $\varphi$  est  $> 90^\circ$ , et le supplément du précédent : le calcul se continue de même.

# Équations du quatrième degré.

581. Soit proposée l'équ.  $x^4 + px^5 + qx + r = 0$ ; pour la résoudre, employons la même marche que pour le 3<sup>e</sup> degré; regardons x comme formé de deux parties y et z, x = y + z; d'où

$$y^{4} + (6z^{3} + p)y^{4} + (z^{4} + pz^{3} + qz + r) + 4zy^{3} + (4z^{3} + 2pz + q)y = 0.$$

Mais nous pouvons poser une relation à volonté entre y et z : égalant à zéro la 2<sup>e</sup> ligne qui renferme les puissances impaires de y, nous avons

Substituant dans x=y+z et dans (1), il vient

$$x=y\pm \frac{1}{2}Vt$$
,  $y^{2}=\frac{1}{4}(-t-2p\mp \frac{2q}{Vt})$ .... (2).

On trouve enfin, en ayant égard à la correspondance des signes, et éliminant y,

$$x = \frac{1}{3} V t \pm \frac{1}{3} V \left( -t - 2p - \frac{2q}{V} \right)$$

$$x = -\frac{1}{3} V t \pm \frac{1}{3} V \left( -t - 2p + \frac{2q}{V} t \right)$$
 ... (B).

Ainsi l'on résoudra la réduite (A); et prenant une racine positive t, on la substituera dans les formules (B), qui donneront les quatre valeurs de x.

Soit, par ex.,  $2x^4 - 19x^3 + 24x = \frac{23}{8}$ ;  $p = -\frac{19}{8}$ , q = 12, etc.; la réduite est  $t^3 - 19t^3 + 96t = 144$ . L'une des racines t = 3 donne

$$x = \frac{1}{4}V^3 \pm V(4-2V^3)$$
, et  $-\frac{1}{4}V^3 \pm V(4+2V^3)$ ;  
et coinme (p. 151)  $V(4\pm 2V^3) = 1 \pm V^3$ ,  
on a  $x = 1 \pm \frac{1}{4}V^3$ ,  $x = -1 \pm \frac{1}{4}V^3$ .

L'équation  $x^4 - 25x^2 + 60x - 36 = 0$  a pour réduite,  $t^2 - 50t^2 + 769t = 3600$ ; prenons t = 9, et nous aurons x = 3, 2, 1 et -6.

Pour  $x^{4}-x+1=0$ , on a  $t^{3}-4t=1$ ; d'où t=2, 114907... (ver. p. 160); on en tire

$$x=-0.7271360\pm0.934099 V-1,$$
  
 $x=+0.727136\pm0.4300139 V-1.$ 

Enfin, l'équation  $x^4 - 3x^3 - 42x = 40$  donne

$$t^3 - 6t^4 + 169t = 1764;$$

d'où 
$$t=9$$
; puis  $x=4,-1$  et  $\frac{1}{2}(3\pm \sqrt{-31})$ .

582. Si l'on mettait pour t, dans les équ. B, toute autre racine de la réduite, on n'obtiendrait pas des valeurs différentes pour x, et l'on ne préfère la racine positive t aux deux autres

T. II.

t' et t'', que pour la commodité des calculs. En effet, exprimons ces valeurs B en fonction des trois racines. On a

$$t + t' + t'' = -2p, \ t \cdot t' \cdot t'' = q^{*}$$
la t'' donne
$$t' + t'' = -2p - t$$
la 2'
$$V(t't'') = \frac{q}{Vt} \dots (3)$$
d'où
$$x = \frac{1}{2}Vt \pm V(\frac{1}{4}t' + \frac{1}{4}t'' - \frac{1}{2}V\overline{t't''})$$
ou bien
$$x = \frac{1}{4}(Vt \pm Vt' \pm Vt'')$$
de même
$$x = \frac{1}{4}(-Vt \pm Vt' \pm Vt'')$$

Ces équ. ne conviennent qu'autant que q est positif; car il faut observer que la réduite ne contenant pas q, mais  $q^2$ , convient à la proposée quel que soit le signe de q, bien que les racines x soient différentes pour +q et pour -q. Mais dans les équ. B, comme on doit substituer la valeur de q avec son signe, cette circonstance rétablit les données telles qu'elles sont. Il n'en est pas de même dans les équ. (4) où q n'entre plus; aussi faut-il avoir égard au signe de q dans l'équ. (3), et prendre  $\sqrt{t}$  en -, quand q est négatif, pour que les deux membres y aient le même signe; les radicaux des deux parts, devant recevoir le  $\pm$ . Ainsi quand q sera négatif, il faudra

poser 
$$V(t't'') = -\frac{q}{Vt}$$
, ce qui donne aux valeurs  $B$  la forme
$$x = \frac{1}{2} \left( V t \pm V (t \pm V t'') \right)$$

$$x = \frac{1}{2} \left( -V t \pm V (t \mp V t'') \right) \dots (5)$$

Or remarquons que, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les équ. 4 et 5 sout symétriques en t, t' et t', c.-à-d. que les expressions donnent les quatre mêmes valeurs, lorsqu'on change l'une de ces lettres en l'autre. Ainsi ces équ. 4 et 5 étant les mêmes que B sous une autre forme, les équ. B ne donnent que 4 racines.

Les formes 4 et 5 sont d'ailleurs propres à faire reconnsitre. La nature des racines de x: car 1°. Si la réduite a ses trois racines réelles, il ne peut arriver que deux cas; comme leur produit  $t.t'.t'' = q^2$  est positif, ou deux sont négatives, ou aucune ne l'est. Dans ce dernier cas, Vt, Vt', Vt' sont réels, et nos quatre racines de x sont réelles. Dans l'autre cas, au contraire, Vt' et Vt'' sont imaginaires, et les quatre valeurs de x le sont aussi. Donc, quand la réduite tombe dans le cas irréductible, la proposée a ses quatre racines ensemble réelles ou imaginaires, selon que t a trois valeurs positives ou une seule. On en a vu des exemples ci-dessus.

Cependant s'il arrive, dans ce  $2^*$  cas, que t' = t'', comme deux de nos valeurs de z contiennent la différence des radicaux Vt', Vt'', les imaginaires s'entre-détruisent, et la proposée a deux racines réelles et égales, et deux imaginaires.

2°. Si la réduite n'a qu'une seule racine réelle t, comme t est alors positif,  $\sqrt{t}$  est réelle. D'ailleurs, désignons t' et t'' par  $a \pm b \sqrt{-1}$ , d'où

$$V t' \pm V t'' = V (a + b V - 1) \pm V (a - b V - 1);$$
  
le carré est  $(V t' \pm V t'')^2 = 2a \pm 2V (a^2 + b^2).$ 

Ce dernier radical est visiblement réel et >a; ainsi, notre carré a deux valeurs réelles, l'une positive, l'autre négative : en extrayant la racine, qui est  $\lor t' \pm \lor t''$ , on a donc une quantité réelle  $\lor A$  d'une part, et une imaginaire  $\lor -B$  de l'autre. Remontant aux valeurs précédentes de x, on voit clairement que si la réduite n'a qu'une seule racine réelle t, celle-ci est positive, et la proposée a deux racines réelles et deux imaginaires.

### IV. FONCTIONS SYMÉTRIQUES.

# Puissances des racines des Équations.

583. On dit qu'une fonction est symétrique ou invariable, quand elle n'éprouve aucune altération, en y échangeant toutes les lettres qui s'y trouvent l'une en l'autre : telles sont

 $a^{5}+b^{5}$ ,  $\sqrt{a+\sqrt{b}}$ ,  $a+b+\sin a$ .  $\sin b$ , etc., qui demeurent les mêmes lorsqu'on met b pour a, et a pour b. Les coefficiens des divers termes d'une équ. fx=o sont des fonctions symétriques des racines a, b, c... (n° 502).

Nous représenterons à l'avenir, par  $[a^ab^\beta c^\gamma \dots]$ , la fonction symétrique dont  $a^ab^\beta c^\gamma \dots$  est un terme, et dont on obtient les autres termes en échangeant chaque lettre  $a, b, c \dots$  en toutes les autres successivement: par  $S_m$  la somme des puissances m de ces racines, ou  $S_m = a^m + b^m + c^m \dots$  Or, sans connaître ces racines, prouvons qu'on peut toujours trouver les quantités  $S_m$  et  $[a^ab^\beta c^\gamma \dots]$ , quels que soient les entiers  $m, a, \beta, \gamma \dots$ , en fonction des coefficiens  $p, q \dots$  de la proposée,

$$fx = x^m + px^{m-1} + qx^{m-1} \dots + tx + u = 0$$

fx est identique avec (x-a).(x-b).(x-c)..., et l'on a vu  $(n^{\circ} 520, 2^{\circ})$  que la dérivée f'x est

$$mx^{m-t} + (m-t) px^{m-s} \dots + t = (x-b)(x-c) \dots + (x-a)(x-c) \dots \text{ etc.}$$

En divisant par fx, on trouve

$$\frac{mx^{m-1} + (m-1)px^{m-1} \dots + t}{x^m + px^{m-1} + qx^{m-1} \dots + u} = \frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} + \frac{1}{x-c} \dots$$

En développant  $(x-a)^{-1}$ , on a (page 17, I)

$$\frac{1}{x-a} = \frac{1}{x} + \frac{a}{x^3} + \frac{a^3}{x^3} + \frac{a^3}{x^4} + \dots$$

Changeaut a en b, c...; et prenant la somme de tous ces résultats, notre second membre est

$$= \frac{m}{x} + \frac{S_1}{x^3} + \frac{S_2}{x^3} + \frac{S_3}{x^4} + \text{etc.}$$

Multipliant donc l'équ. par  $x^m + px^{m-1} + qx^{m-1} + rx^{m-2}$ ...  $mx^{m-1} + (m-1)px^{m-1} + (m-2)qx^{m-1} + \cdots + t = 0$ 

Le 1<sup>er</sup> membre a m termes; le second va à l'infini, chaque ligne ayant son 1<sup>er</sup> terme reculé d'un rang de plus à droite que dans la ligne qui précède; il y a m+1 lignes. En comparant les coefficiens des mêmes puissances de x dans cette identité, on obtient une infinité d'équ. Les m 1<sup>res</sup> équ. ont chacune un terme de plus que la précédente; elles sont (en supprimant mp, mq..., aux deux membres)

$$S_1+p=0$$
,  $S_2+pS_1+2q=0$ ,  $S_3+pS_2+qS_1+3r=0$ ...,  
 $S_k+pS_{k-1}+qS_{k-2}+rS_{k-3}$ ...  $+kv=0$ .... (A).

k étant un entier < m, et v le coefficient de  $x^{m-k}$  dans fx. Audelà de ces m équ., le  $t^{ex}$  membre ne donne plus de terme à comparer avec ceux du  $2^e$ , et l'on trouve

$$S_{l} + pS_{l-1} + qS_{l-2} + rS_{l-3} \dots + uS_{l-m} = 0 \dots (B),$$
  
 $l \text{ étant un entier } > \text{ou} = m. \text{ On a } S_{o} = a^{o} + b^{o} \dots = m.$ 

584. Ces équ. sont dues à Newton : en voici l'usage.

La 1<sup>re</sup> donne  $S_1 = -p$ , valeur qui, introduite dans la 2°, donne  $S_2$ ; on a ensuite  $S_3$ ...

 $S_1 = -p$ ,  $S_2 = -pS_1 - 2q$ ,  $S_3 = -pS_2 - qS_1 - 3r$ ...; et ainsi de proche en proche. En général, la valeur de  $S_1$  conduit à cette règle. Sous les m termes qui, dans la série des  $S_1$ , précèdent celui  $S_1$  qu'on veut calculer, écrivez les coefficiens de fx en ordre inverse, avec des signes contraires; multipliez chaque terme par celui qui est au-dessous, ajoutez, et vous aurez le terme suivant  $S_1$ :

$$S_{l-m}$$
,  $S_{l-m-1}$ ...  $S_{l-3}$ ,  $S_{l-2}$ ,  $S_{l-1}$ ,  $-u$ ,  $-t$ ...  $-r$ ,  $-q$ ,  $-p$ .

Soit, par ex., l'équ.  $x^3-3x^2+2x-1=0$ , où p=-3, q=2, r=-1; les facteurs seront 1, -2 et 3. Ainsi, on trouve d'abord  $S_0=3$ ,  $S_1=3$ ,  $S_2=5$ ; la série des S se continue comme il suit, chaque terme étant formé du produit des trois qui le précèdent, multipliés respectivement par 1, -2 et 3,

3,3,5,12,29,68,158,367,853,1983,4610,10717,24914,57918.

#### ALGÈBRE.

Pour  $x^3-3x^2+12x=4$ , les facteurs sont 4, -12 et 3, et l'on obtient

Enfin, pour  $x^3-2x=5$ , les multiplicateurs sont 5, 2 et 0; on trouve 3, 0, 4, 15, 8, 50, 91, 140, 432...

En appliquant ce théorème à  $x^{-}-1=0$ , on trouve, comme page 143,

$$S_1 = S_2 = S_3 = \dots = 0, \quad S_m = S_{2m} = \dots = m.$$

Il est donc facile d'obtenir la somme de toutes les puissances entières des racines d'une équ. sans connaître ces racines. S'il

s'agissait des puissances négatives, on changerait x en  $\frac{1}{x}$ , et

l'on appliquerait nos formules à la transformée en y; on aurait les sommes demandées. Pour l'équ.  $x^3 - 3x^2 + 2x = 1$ , on aurait les facteurs 1, -3 et 2 de la transformée; d'où les sommes des puissances positives, qui sont les négatives demandées.

tiennent que deux des m racines, opérons les permutations, comme n° 492, en multipliant

$$S_a = a^a + b^a + c^a \dots \text{ par } S_\beta = a^\beta + b^\beta + c^\beta \dots$$

Si les facteurs partiels contiennent la même racine, le produit partiel a la forme  $a=+\beta$ ; sinon ce produit est tel que  $a=b\beta$ .

Ainsi le résultat sera  $S_{a+\beta} + [a^ab^{\beta}]$ ; donc

$$[a^{a}b^{\beta}] = S_{a} \times S_{\beta} - S_{a+\beta} \dots (C).$$

De même, pour la fonction  $[a^ab^\beta c^\gamma]$ , multiplions  $[a^ab^\beta]$  par  $S_\gamma$ ; (C) deviendra  $= S_a \times S_\beta \times S_\gamma - S_{a+\beta} \times S_\gamma$ . Formons le produit

$$(a^ab^\beta+a^ac^\beta+b^ac^\beta+\dots)\times(a^\gamma+b^\gamma+c^\gamma\dots).$$

- 1°. Si les facteurs partiels n'ont pas de racine commune, le produit partiel est tel que  $a^ab^\beta c^\gamma$ ; ces résultats réunis forment la fonction  $\begin{bmatrix} a^ab^\beta c^\gamma \end{bmatrix}$  dont on cherche la valeur.
- 2°. Si les facteurs partiels comprennent une racine commune, le terme est tel, que  $a^{\alpha+\gamma}b^{\beta}$ , ou  $a^{\alpha}b^{\beta+\gamma}$ , suivant que cette racine est le 1<sup>er</sup> facteur ou le 2°. De là résultent les fonctions  $[a^{\alpha+\gamma}b^{\beta}]$ ,  $[a^{\alpha}b^{\beta+\gamma}]$ , dont l'equ. C donne les valeurs:

$$S_{a+\gamma} \times S_{\beta} - S_{a+\beta+\gamma}, \quad S_a \times S_{\beta+\gamma} - S_{a+\beta+\gamma};$$
 on a donc..... (D)

$$\begin{bmatrix} a^{a}b^{\beta}c^{\gamma} \end{bmatrix} = S_{a} \cdot S_{\beta}S_{\gamma} - S_{a+\beta}S_{\gamma} - S_{a+\gamma}S_{\beta} - S_{\beta+\gamma}S_{a} + 2S_{a+\beta+\gamma};$$

L'esprit de ce genre de calcul est facile à saisir, et l'on peut l'appliquer aux fonctions symétriques formées de quatre facteurs et au-delà. On sait donc évaluer ces fonctions à l'aide

des seuls coefficiens de la proposée, puisque les S sont connues par ce qu'on a exposé précédemment.

Observez que si la fonction symétrique proposée était fractionnaire, en la réduisant au même dénominateur, elle formerait une fraction dont chaque terme serait une fonction invariable. C'est ainsi que

$$\begin{bmatrix} \frac{a}{b} \end{bmatrix}$$
, ou  $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{b}$ ...:  $\frac{a}{b} = \frac{[a,b]}{abc}$ .

Appliquons ces préceptes généraux.

# Résolution numérique des Équations.

586. Plus a sera grand par rapport aux autres racines b, ..., plus  $S_k$  approchera d'être égal à son  $1^{er}$  terme  $a^k$ , et  $S_{k-1}$  à  $a^{k-1}$ : ces S sont d'ailleurs connues d'avance. Donc, en divisant, on trouve  $a = S_k : S_{k-1}$ . Ainsi, après avoir formé la série des nombres  $S_*, S_1, S_2, \ldots$ , le quotient de chaque terme par celui qui le précède, approchera de plus en plus de la racine supérieure a, à mesure que l'indice de S sera plus élevé. On pourrait de même obtenir la moindre racine ( $n^0$  507,  $n^0$ )

Les imaginaires peuvent modifier notre proposition; car soit  $x = a \pm \beta \bigvee - 1$ : faisons  $a = \lambda \cos \varphi$ ,  $\beta = \lambda \sin \varphi$ , ce qui est toujours permis, puisqu'il en résulte

$$\lambda^{\alpha} = \alpha^{\alpha} + \beta^{\alpha}$$
, tang  $\varphi = \frac{\beta}{\alpha}$ ,

équ. d'où l'on peut conclure  $\lambda$  et l'arc  $\varphi$  dans tous les cas: On a  $x = \lambda$  (cos  $\varphi \pm \sin \varphi$ .  $\nu - 1$ ); d'où (note, page 144)

$$(u \pm \beta \vee - 1)^k = \lambda^k (\cos k\phi \pm \sin k\phi, \nu - 1).$$

Nos deux racines imaginaires supposées, introduisent dans  $S_k$  le terme  $2\lambda^k \cos k\varphi$ . Il faut donc que  $\lambda$ , ou  $\sqrt{(\epsilon^2 + \beta^2)}$  soit moindre que la plus grande racine a, pour que le théorème précédent soit vérifié.

Pour le 1" ex. de la p. 165, on a S.2=57918, S.=24914; le quotient \$5533=2,3247177 est une valeur approchée de x.

587. Cherchons l'équation au carré des différences,

$$Fz = z^n + Pz^{n-1} + Qz^{n-1} + U = 0$$

où les inconnnes sont P, Q... U. Nous avons

$$(x-a)^l = x^l - lax^{l-1} + A'a^nx^{l-2} - A''a^3x^{l-3} ... \pm a^l,$$

$$(x-b)^{l} = x^{l} - lbx^{l-1} + A'b^{2}x^{l-2} - A'b^{3}x^{l-3} \dots \pm b^{l},$$

$$(x-c)^l = x^l - lcx^{l-1} + A'$$
 etc.

Ces équ. sont en nombre m; l, A', A'', ... sont les coefficiens du binome pour la puissance l. Ajoutons, le 2° membre sera

$$mx^{i} - iS_{i}x^{i-1} + A'S_{2}x^{i-2} - A''S_{3}x^{i-3} \dots \pm S_{t}$$

Changeons successivement x en a, b, c ...,

$$(a-b)^{l}+(a-c)^{l}...=ma^{l}-lS_{i}a^{l-1}+...\pm S_{l},$$

$$(b-a)^l + (b-c)^l \dots = mb^l - lS_ib^{l-1} + \dots \pm S_l,$$

$$(c-a)^{1}$$
 + etc.

En ajoutant toutes ces équ., le 1er membre est la somme des puissances 1 des différences de toutes les racines, retranchées deux à deux. Le 2e membre est

$$mS_1 - lS_1S_{l-1} + A'S_2S_{l-2} - A''S_3S_{l-3} + \dots \pm mS_l$$

Or, si l'est impair, on ne peut rien tirer de cette formule, car les différences sont égales deux à deux en signes contraires, et leurs puissances l's'entre-détruisent. Le 2<sup>e</sup> membre est formé de termes dont ceux qui sont à égale distance des extrêmes ont même coefficient, mêmes indices pour S, avec des signes contraires; ces termes se détruisent donc aussi : de là 0 = 0.

Mais si I est pair,  $(a-b)^l$ ,  $(b-a)^l$ ...., sont égaux deux à deux, et chaque terme du 1" membre est double; d'ailleurs, les parties du 2" sont encore égales deux à deux, mais ont même signe : elles se doublent donc aussi, excepté le terme moyen, qui ne s'accouple avec aucun autre. Prenant la moitié des deux membres, chaque terme redevient simple, et il faut réduire le terme moyen à moitié. Ainsi, d'une part, faisant

l=2i, le 1er membre devient la somme des puissances 2i, des diff. des racines, ou celle des puissances i des carrés de ces diff., somme que nous représenterons par fi. D'une autre part 2i, A', A'... désignant les coefficiens du binome, pour l'exposant 2i il vient (p. 6)

$$f_{i} = m S_{2i} - 2iS_{21} \cdot S_{2i-1} + A' S_{2}S_{(2i-2)} - A'' S_{3}S_{(2i-3)} \cdot ...$$

$$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{2i (2i-1) (2i-2) \dots (i+1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 2i} \times (S_{i})^{2} \dots (N).$$

Les coefficiens 2i, A' A"... ont pour valeurs les nombres de la ligne 2i dans le tableau, p. 8; on doit s'arrêter au terme du milieu dont on prend la moitié. Ces facteurs sont pour

$$i = 1 \dots 1, 1$$

$$i = 2 \dots 1, \lambda, \vdots$$

$$i = 3...$$
 1, 6, 15, 10

$$i = 4 \dots 1, 8, 28, 56, 35$$

$$i = 5...$$
 1, 10, 45, 120, 210, 126

$$i = 6...$$
 1, 12, 66, 220, 495, 792, 462. etc.

Pour 
$$x^3 + qx + r = 0$$
, les  $S_0 S_1 \dots$  sont  
3, 0,  $-2q$ ,  $-3r$ ,  $2q^3$ ,  $5qr$ ,  $-2q^3 + 3r^3$ ;  
d'où  $\int_1 = -6q$ ,  $\int_2 = 18q^2$ ,  $\int_3 = -66q^3 - 81r^3$ ;  
 $P = 6q$ ,  $Q = 9q^2$ ,  $R = 27r^2 + 4q^3$ ;

Ce sont les coefficiens de l'équ. au carré des différences pour le 3° degré. On trouvera les formules pour le 4° et le 5° degré dans la Résolution numér. de Lagrange, n° 38, 39 et note III.

### Équations du second degré.

588. L'équ.  $x^a + px + q = 0$  ayant a et b pour racines inconnues, cherchons la valeur z = c + mb, m étant un nombre arbitraire. Comme a + b = -p, ces deux équ. feront connaître a et b, quand z sera obtenu. Mais on ne peut trouver cette valeur de a + mb, sans obtenir aussi celle de b + ma; z ayant ces deux racines, est donné par cette autre équ. du  $2^a$  degré

$$[z-(a+mb)] \times [z-(b+ma)] = 0.$$

ll est donc impossible de tirer parti de ce calcul, tant que m demeure quelconque. Mais si cette équ. en z est privée du z terme, ce qui arrive quand m = -1, on a

$$z^{2} = (a-b)^{2} = a^{2} + b^{2} - 2ab = S_{2} - 2q$$
;

et comme (p. 165)  $S_2 = p^2 - 2q$ , on trouve

$$z = a - b = \pm \sqrt{(p^2 - 4q)}, \quad a + b = -p,$$

d'où l'on tire ensin les deux racines a et b.

# Équations du troisième degré.

589. Les racines de  $x^3 + px + q = 0$  étant a,b,c, la quantité z = a + mb + nc est susceptible de 6 valeurs (équ. 2 ci-après), quand m et n sont quelconques : et comme on ne peut trouver l'une de ces valeurs, sans que le calcul donne en même temps les 5 autres, z doit être racine d'une équ. du

6° degré: il est donc inutile d'espèrer qu'on trouvera z avant z. Cependant si l'on admet que m et n peuvent recevoir de valeurs telles, que cette équ. en z soit  $z^6 + Az^3 + B = 0$ , résoluble par le 2° degré (n° 575), on en tire bientôt z, et ensuite x. En effet, posant  $z^3 = u$ , on a

$$u = -\frac{1}{2} A \pm V (\frac{1}{4} A^2 - B) = z^3 \dots (1).$$

Désignant par z' et z'' les deux racines cubiques de u, et par  $1, a, a^*$  celles de l'unité ( $n^*$  569), les six valeurs de z doivent résulter de tous les changemens de place entre a, b, c, dans le trinome a + mb + nc: posons

$$z' = a + mb + nc$$
  $z'' = a + nb + mc...(2),$   
 $az' = b + mc + na$   $a'z'' = b + nc + ma,$   
 $a'z' = c + ma + nb$   $az'' = c + na + mb.$ 

Chaque lettre passe ici d'un rang à celui qui est à gauche, et le 1<sup>st</sup> terme à la dernière place. Il reste donc à déterminer les arbitraires m et n, de manière à ce que ces six équ. soient réalisées. Multiplions az' par s²; il vient, à cause de a³ = 1,

$$z'=a^{c}b+ma^{a}c+na^{a}a=a+mb+nc.$$

L'identité mine que les conflaires manastife de a h a spient

car une fois A et B connus en fonction des coefficiens p et q, l'equ. (1) donnera les valeurs de z<sup>3</sup>, dont les racines cubiques z' et z' seront connues. Les équ. (3) donneront ensuite a,b,c, comme nous le montrerons.

Développons le cube de z' = a + ac + ab, en mettant 1 pour  $a^3$  chaque fois qu'il se rencontre,

$$z'^3 = S_5 + 6abc + 3a(a^3c + b^3a + c^3b) + 3a^3(a^3b + c^3a + b^3c).$$

On obtient z°3 en changeant ici b en c; ajoutons ces deux résultats, il vient

$$-A = 2 S_3 - 12q + 3 (a + a^2) [a^2 b] = 5 S_3 - 12q$$

à cause de abc = -q,  $S_1 = 0$ ,  $a + a^2 = -1$ , et de la formule (C, p. 167) qui donne  $[a^3b] = S_1S_2 - S_3$ : et comme  $S_3 = -3q$ ; on a A = 27q.

D'un autre côté, z'z' = S, + (s + s') [ab] = -3p, à cause de  $S_1 = -2p$ , [ab] = p, a + a' = -1, le cube est  $B = -2\gamma p^3$ .

Ainsi, 
$$u = -27 \left( \frac{1}{2} q \pm \sqrt{\frac{1}{4} q^2 + \frac{1}{27} p^3} = z^3 \right)$$

Comme ici les facteurs de 27 sont les racines  $\ell'$  et  $\ell''$  de l'équ.  $\ell' + q\ell = (\frac{1}{2}p)^3$ , on a  $z^3 = 27\ell$ .

Éliminant a,b,c, entre les équ. (3) et a+b+c=0, qui provient de ce que la proposée n'a pas de 2° terme, on a

$$3a = z' + z''$$
,  $3b = az' + a^2z''$ ,  $3c = a^2z' + az''$ ;

et puisque  $z' = 3 \bigvee_{i}^{3} t', z'' = 3 \bigvee_{i}^{3} t''$ , on retrouve les valeurs du n° 578.

### Équations du quatrième degré.

590. Pour résoudre l'équ.  $x^1 + px^2 + qx + r = 0$ , nous ne chercherons pas à former les valeurs de z = a + lb + mc + nd, qui sont au nombre de 24; mais de z = a + b + m(c + d), qui n'en a que 6: et même faisant m = -1, nous poserons z = a + b - c - d, dont les six valeurs sont égales deux à deux avec des signes contraires. La racine z sera donc-donnée

par une équ. du 6° degré, telle que  $z^6 + Az^4 + Bz^5 + C = 0$ , qui n'a que des puissances paires, en sorte que ces 6 valeurs n'ont que trois carrés différens. Posant  $z^5 = t$ , on retombera sur une équ. du 3° degré, qui donnera t, par suite z, et enfin z.

En développant le carré on a,

$$(a+b-c-d)^{2} = (a+b+c+d)^{2}-4(ac+ad+bc+bd).$$

La 1<sup>re</sup> partie est nulle, puisque le 2<sup>e</sup> terme manque dans la proposée : ajoutant et ôtant 4(ab+cd), on a

$$(a+b-c-d)^2 = -4[ab] + 4(ab+cd).$$

Changeant b en c, puis en d, comme [ab] = p, on a

$$(a+c-b-d)^2 = -4p + 4(ac+bd),$$

$$(a+d-c-b)^2 = -4p+4(ad+bc);$$

telles sont les valeurs de nos trois carrés  $z^s$ . Il est clair que les calculs seront plus simples, si l'on prend pour inconnue...  $u = \frac{1}{A} z^2 + p$ , puisque les valeurs de u seront

$$ab + cd$$
,  $ac + bd$ ,  $ad + bc$ :

formons l'équ. qui a ces trois racines. Comme on a

de  $s^{\epsilon}$ , puis leurs racines  $\pm (z, z'$  et s''), il faudra tirer a, b, c, d des équ.

$$-S_1 = a + b + c + d = 0$$
,  $a + c - b - d = z'$ ,  $a + b - c - d = z$ ,  $a + d - b - c = z'$ .

Ajoutées 2 à 2, ces équ. donnent

$$a+b=\frac{1}{2}z$$
,  $a+c=\frac{1}{2}z'$ ,  $a+d=\frac{1}{2}z''$ 

dont la somme  $a = \frac{1}{4}(z+z'+z'')$ : par suite, on a b,c et d. Or z,z',z'' étant prises en  $\pm$ , on a 8 racines au lieu de 4z et en effet, l'équ. en z dépendant de q° et non de q, notre calcul laisse le signe de q arbitraire. Le produit des trois dernières équ. est

$$\frac{1}{6}zz'z'' = a^3 + a^4(b+c+d) + [abc] = -q$$

à cause de -a = b + c + d. Le produit zz'z'' a donc un signe contraire à q, d'où suivent ces deux systèmes, comme p. 161,

q positif, 
$$x = \frac{1}{4} (z \pm z' \mp z'')$$
, et  $\frac{1}{4} (-z \pm z' \pm z'')$ ;  
q négatif,  $x = \frac{1}{4} (z \pm z' \pm z'')$ , et  $\frac{1}{4} (-z \mp z' \pm z'')$ .

#### Élimination.

591. Soient 
$$Z = 0$$
, ou  $kx^{n} + px^{n-1} + \text{etc.} + u = 0$ ,  
 $T = 0$ , ou  $k'x^{n} + p'x^{n-1} + \dots + u' = 0$ ;

deux équ. en x et  $\gamma$ . Si la  $2^{\circ}$  équ. est supposée résolue par rapport à x, savoir, x = a, b, c, ... on pourra substituer ces valeurs, qui sont en fonction de  $\gamma$  dans Z = 0; il en résultera autant d'équ. A = 0, B = 0, C = 0..., en  $\gamma$  seul. Si la  $1^{re}$  est résolue, les valeurs  $\gamma = a, a', a''$ ... étant mises dans x = a, donneront les valeurs correspondantes  $x = \beta, \beta', \beta''$ ...; de là les couples  $(a, \beta), (a', \beta')$ ..., qui rendront Z et T nuls. On en dira autant pour B = 0 et x = b, C = 0 et x = c....

En posant le produit  $A \times B \times C \dots = 0$ , cette équ. aura pour racines toutes les valeurs de y ainsi obtenues; ce sera

donc l'équation finale en y, dégagée de toute racine étrangère. Il s'agit de composer le produit ABC...

Mais comme ce produit ne doit pas varier quand on change a en b, en c..., les coefficiens sont fonctions symétriques de ces lettres, qu'on suppose être racines de l'équ. T=0, résolue par rapport à x. On saura donc exprimer ces coefficiens en  $S_1, S_2, S_3$ . . tirés de T=0, c'est-à-dire, en fonction des coefficiens de T, qui sont en T. Dès lors le produit T0 se trouvant dégagé, d'abord de T1, et ensuite de T2, ne contiendra que l'inconnue T3.

Donc, mettez successivement pour x dans Z = 0, les lettres a, b, c... en nombre n égal au degré de x dans T; multipliez les polynomes résultans, les coefficiens du produit seront des fonctions symétriques de a, b, c...; tirez ensuite de T = 0 les valeurs de  $S_1, S_2...$  en y, et exprimez vos fonctions symétriques en  $S_1, S_2...$ : vous aurez l'équ, finale demandée.

Soient 
$$x^3y - 3x + 1 = 0$$
,  $x^4(y - 1) + x - 2 = 0$ ;  
d'où  $(a^3y - 3a + 1)$   $(b^3y - 3b + 1) = 0$ ,  
 $a^3b^3y^2 + yS_3 - 3abyS_2 + gab - 3S_1 + 1 = 0$ .  
Mais on tire de la deuxième équation proposée

$$S_1 = \frac{-1}{y-1}$$
,  $ab = \frac{-2}{y-1}$ ,  $S_2 = \frac{1}{(y-1)^2} + \frac{4}{y-1}$ ....;

enfin, on obtient la même équation finale que p. 71.

Ajoutant les exposans qui, dans chaque terme de Z, affectent x et y, désignons par m la plus grande de ces sommes; m est ce qu'on nomme le degré de l'équ. Z = 0; y ne doit entrer qu'au premier degré au plus dans le coefficient p de  $x^{m-1}$ ; au  $x^{n}$  dans celui q de  $x^{m-1}$ , etc. Soit n le degré de T = 0; prouvons que le degré de l'équ. finale ne peut excéder le produit mn des degrés des équ. proposées.

On sait que la valeur de  $S_1$  ne contient d'autre coefficient que p'; celle de  $S_2$ , contient q', etc...  $S_1, S_2, S_3$ ... ont donc leur degré en p', exprimé par leurs indices respectifs. D'un autre côté, un terme du produit ABC..., tel que p'  $\left[\alpha^{ab}\delta^{a}\epsilon^{2},...\right]$ , a

son degré  $i + a + \beta + \gamma$ ... = mn au plus, puisque chaque terme de A est au plus du degré m, et qu'il y a n facteurs A, B, C... Il suit d'ailleurs des formules du n° 585, qui expriment des fonctions invariables, que  $\begin{bmatrix} a^{\alpha}b^{\beta}c^{\gamma}...\end{bmatrix}$  sera en  $\gamma$  du degré  $a + \beta + \gamma$ ... Donc, le terme sera lui-même du degre mn au plus : c. q. f. d.

Voyez un Mémoire de M. Poisson, 11º Journal polytechnique.

#### V. FRACTIONS CONTINUES.

### Génération et Propriétés.

592. Pour approcher d'une racine de l'équ. fx = 0, soit y l'entier immédiatement moindre, et x' une nouvelle inconnue > 1, d'où  $x = y + \frac{1}{x'}$ : substituant dans fx = 0, on a une transformée Fx' = 0. Soit y' l'entier au-dessous de x', on fera  $x' = y' + \frac{1}{x''}$ ; puis  $x'' = y'' + \frac{1}{x''}$ ... x'', x''' étant > 1; on obtiendra ainsi les équ. (A) et, par substitution, la valeur de x sous la forme (B) qu'on appelle une fraction continue.

$$x = y + \frac{1}{y'}, \qquad x = y + \frac{1}{y''} + \frac{1}{y'''} + \frac{1}{y''''} + \frac{1}{y''''} + \text{etc.}$$

$$x' = y'' + \frac{1}{x''} \quad (A)$$

$$x'' = y'' + \frac{1}{y'''} \quad \text{etc.}$$

Les entiers  $\gamma$ ,  $\gamma'$ ,  $\gamma''$ ,  $\gamma'''$ , ... sont les termes de la fraction continue, que, pour abréger, nous écrirons ainsi :

$$x=y,y',y'',y''',y'''',\dots$$

L'évaluation de x en fraction ordinaire se fait par le procédé suivant. Soit, par exemple,

$$= 2,1,3,2,4 = 2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

T II.

Prenant d'abord la portion terminale 2 + 1, je la réduis à 2 : l'unité divisée par 2 donne 5 et x devient

$$x = 2 + \frac{1}{1} + \frac{1}{5} + \frac{4}{9}$$

de même  $3 + \frac{4}{9} = \frac{31}{9}$ ; puis un  $1 : \frac{31}{9} = \frac{9}{31}$ , et  $x = 2 + \frac{1}{1 + \frac{9}{31}}$ ; qui revient à  $2 + 1 : \frac{40}{31} = 2 + \frac{31}{40}$ ; enfin  $x = \frac{111}{40}$ . La marche du calcul revient visiblement à celle de la p. 37, t. I. Dans les ex. suivans, la  $1^{10}$  ligne contient les termes de la fraction continue, et l'opération se fait ainsi : Multiplies chaque terme par le nombre inscrit au-dessous, et ajoutez celui qui est à la droite de ce dernier ; places la somme au rang à gauche.

$$x = 2, 1, 3, 2, 4$$
 |  $x = 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4$  |  $x = 3, 2, 3, 4, 4$  |  $x = 3, 3, 2, 4, 4$  |  $x = 3, 3, 4, 4$  |  $x = 3, 4, 4, 4, 4$  |  $x$ 

On a donc  $x = \frac{11}{40}$  d'une part, et  $x = \frac{617}{162}$  de l'autre.

Lorsque la fraction continue va à l'infini, on l'arrête à l'un

on voit que  $\frac{c}{c'}$   $\frac{by'+a}{b'y'+a'}$ . Pour avoir  $\frac{d}{d'}$ , remplaçons ici y''

par  $y'' + \frac{1}{y''}$ , et x = y, y', y'' deviendra x = y, y', y'', y'''.

Or le numérateur c devient

$$by'' + a + \frac{b}{y''} = c + \frac{b}{y''} = \frac{cy'' + b}{y''},$$

le dénominateur d'devient  $\frac{c'y''+b'}{y''}$ ; d'où  $\frac{d}{d'} = \frac{cy''+b}{c'y''+b'}$ .

Et comparant ces valeurs de  $\frac{c}{c'}$ ,  $\frac{d}{d'}$ , on voit que le numérateur d'une convergente se déduit des deux précédens multipliés respectivement par 1 et par l'entier terminal, puis prenant la somme des produits : le dénominateur suit la même loi. Cette loi appartient d'ailleurs à toutes les convergentes (C), puisqu'elle résulte d'un calcul semblable, aux accens près, pour chacune en particulier. Donc

$$p = ny^i + m, \quad p^i = n'y^i + m' \dots (D)$$

$$\frac{p}{p'} = \frac{ny' + m}{n'y' + m'} \cdot \dots \cdot (E).$$

Il sustit donc de former les deux 1<sup>res</sup> convergentes, pour en déduire consécutivement toutes les autres, par ex.

$$x = 2, 1, 3, 2, 4, donne \frac{2}{1}, \frac{3}{4}, \frac{11}{4}, \frac{25}{9}, \frac{111}{40},$$

fractions tour- $\lambda$ -tour < et >x dont  $\frac{111}{40}$  est la valeur exacte. Ce procédé offre un second moyen d'obtenir cette valeur.

593. En éliminant y' entre les équ. (D), il vient

$$pn'-p'n=-(nm'-n'm)$$

c-à-d. que la différence des produits en croix des termes de deux convergentes consécutives, est constamment la même en

signes contraires : et comme pour les deux 1<sup>es</sup>,  $\frac{a}{a'} = \frac{\mathcal{F}}{1}$ ,  $\frac{b}{b'} = \frac{\mathcal{F}\mathcal{F}+1}{\mathcal{F}}$ , cette différence est 1, on en conclut que

$$pn' - p'n = \pm t, \frac{p}{p'} - \frac{n}{n'} = \pm \frac{t}{p'n'} \dots (F);$$

on prend + quand  $\mathcal{J}^i$  et  $\frac{p}{p'}$  sont de rangs pairs,  $\frac{p}{p'} > \frac{n}{n'}$ , et — quand les rangs sont impairs (\*). Donc

1°. Comme tout diviseur de p et p' devrait aussi diviser 1, p et p' sont premiers entre eux; il en est de même de p et n, de p' et n'. Les convergentes sont irréductibles;

2°. Si dans l'équ. (E), on remplace  $y^i$  par la valeur totale z de la fraction continue, prise depuis le terme  $y^i$  jusqu'à la fin,  $z = y^i$ ,  $y^{i+1}$ ,  $y^{i+1}$ , ... il est clair qu'au lieu d'avoir une convergente, on aura la valeur exacte de x, savoir :

$$x = \frac{nz+m}{n'z+m'}...(G),$$

nous appellerons (G) une fraction complète;

3°. Retranchons  $\frac{m}{m'}$  et  $\frac{n}{n'}$  de x, pour obtenir les erreurs  $\ell'$  et

(\*) Les différences entre les convergentes successives sont

$$\frac{b}{b'} - \frac{a}{a'} = \frac{1}{a'b'}, \frac{c}{c'} - \frac{b}{b'} = -\frac{1}{b'c'}, \dots, \frac{p}{p'} - \frac{n}{n'} = \pm \frac{1}{p'n'}$$

la somme de toutes ces équ, se réduit à

$$\frac{p}{p'} = \frac{a}{a'} + \frac{1}{a'b'} - \frac{1}{b'c'} + \frac{1}{c'd'} + \dots \pm \frac{1}{p'n'}$$

on obtient ainsi le développement de la valeur exacte de x, quand \( \frac{p}{p'} \) est la dernière convergente, et une expression approchée de z lorsque la fraction continue va à l'infini. Dans notre ex.,

$$\frac{111}{4a} = x = \frac{a}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}$$

de chacune de ces convergentes :

$$\delta' = \frac{\pm z}{m'(n'z+m')}, \ \delta = \frac{\pm z}{n'(n'z+m')}... (H).$$

Les signes sont contraires, parce que x est compris entre les deux convergentes. Cette 2° différ. est moindre que la 1<sup>re</sup>, puisque m' < n' et z > 1, z contenant la partie entière et positive  $y^i$ : ainsi x est plus près de  $\frac{n}{n'}$  que de  $\frac{m}{m'}$ : les convergentes (C) sont de plus en plus approchées de x, alternativement par défaut et par excès, d'où résulte leur dénomination;

4°. Lorsqu'on limite la fraction continue pour en tirer deux convergentes consécutives  $\frac{m}{m'}, \frac{n}{n'}$ , les erreurs  $\mathcal{S}'$ ,  $\mathcal{S}$  ont les valeurs (H); et comme z > 1, si l'on pose z = 1 dans la 2°, on augmente la fraction, d'où

$$\delta = x - \frac{n}{n'} < \frac{\pm i}{n'(n' + m')} \dots (K).$$

L'erreur de toute convergente  $\frac{n}{n'}$ , est moindre que l'unité divisée par le produit de son dénominateur n' multiplié par la somme n' + m' de ce dénominateur et de celui de la fraction précédente. Dans l'ex. cité, on a les fractions  $\frac{11}{4}$  et  $\frac{25}{9}$ ; celle-ci n'est pas fautive de  $\frac{1}{117}$ , 117 étant = 9(9+4).

Souvent aussi on néglige le terme m', ce qui accroît encore la fraction (K), et on a  $\delta < \frac{1}{n'}$ ; toute convergente est approchée de x à moins de 1 divisé par le carré de son dénominateur :  $\frac{25}{9}$  n'est pas en erreur de  $\frac{1}{11}$ .

594. Soient  $\frac{h}{h'}$ ,  $\frac{k}{k'}$ ,  $\frac{l}{l'}$  des fractions croissantes quelconques: la différ. entre les extrêmes surpasse celle de chacune avec l'intermédiaire. Supposons en outre que h, h', l, l' soient tels qu'on

ait lh' - l'h = 1; on trouve que

$$\frac{l}{l} - \frac{h}{h'} = \frac{1}{l'h'} > \frac{kh' - k'h}{k'h'} \text{ et } > \frac{lk' - kl'}{k'l'}.$$

Ces numérateurs étant entiers et positifs, sont au moins r; remplaçons—les par i; il vient l'h' < h'k' et < k'l'; donc k' > l' et h', en supprimant les facteurs communs. k' est le plus grand des trois dénominateurs. De même, en renversant les trois fractions, on voit que k > h et l. Ainsi la fraction intermédiaire est plus compliquée que les deux extrêmes.

Or x est entre  $\frac{m}{m'}$  et  $\frac{n}{n'}$ ; pour que la fraction  $\frac{k}{k'}$  fût plus voisine de x que ces convergentes, il faudrait qu'elle tombât entre elles, et par conséquent fût plus composée. Donc chaque convergente approche de x plus que toute autre fraction conque en termes plus simples.

A l'aide de  $\frac{m}{m'}$ ,  $\frac{n}{n'}$ , composons les deux fractions

$$\frac{h}{h'} = \frac{m + (t - 1)n}{m' + (t - 1)n'}, \quad \frac{l}{l'} = \frac{m + tn}{m' + tn'}.$$

t désigne ici 1,2,3... jusqu'à j' qui est l'entier contenu dans la convergente suivante; d'où

$$\frac{m}{m'}, \frac{m+n}{m'+n'}, \frac{m+2n}{m'+2n'} \dots \frac{m+y^{l}n}{m'+y^{l}n'} = \frac{p}{p'} \dots (L).$$

Or  $\frac{l}{l'} - \frac{h}{h'} = \frac{\pm i}{h'l'}$ , quel que soit l'entier l: donc les fractions

(L) sont irréductibles (1°); elles approchent de x plus que toute autre moins composée; leurs différ. consécutives ayant même signe, ces fractions croissent de la 1°e à la dernière, et toutes sont < x, si les extrêmes sont de rangs impairs; dans le cas contraire, elles descendent vers x; enfin l'erreur è de

`me d'elles  $rac{l}{l'}$  est  $<rac{1}{h'l'}$  , puisque x est entre les deux

fractions  $\frac{l}{l}$  et  $\frac{h}{k'}$ ,

On peut donc insérer entre nos convergentes principales (C),  $y^i - 1$  fractions qui jouissent des mêmes propriétés qu'elles. Ces convergentes intermédiaires se partagent en deux séries; les unes, insérées entre les rangs impairs, montent vers x, et les autres sont ascendantes vers x: on les forme en ajoutant terme  $y^i$  fois successives, les convergentes  $\frac{m}{m^i}$ , et  $\frac{n}{n^i}$ .

Dans notre ex. on a..... x = 2, 1, 3, 2, 4 convergentes principales....  $\frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{1}{4}, \frac{15}{2}, \frac{11}{40}$ .

Prenant  $\frac{1}{1}$  et  $\frac{3}{1}$ , on en déduit  $\frac{5}{2}, \frac{3}{3}$  et  $\frac{1}{4}$ , celle-ci est la 3° convergente principale, et on a fait 3 additions, à cause du terme

vergente principale, et on a fait 3 additions, à cause du terme 3. Partant de  $\frac{11}{4}$  et  $\frac{25}{9}$ , je trouve  $\frac{36}{13}$ ,  $\frac{61}{22}$ ,  $\frac{86}{31}$ ,  $\frac{117}{40}$ : les fractions de rangs pairs se traitent de même (cette série ne se limite pas), et on a

$$\binom{2}{7}$$
,  $\frac{5}{5}$ ,  $\frac{9}{3}$ ,  $\binom{11}{4}$ ,  $\frac{36}{13}$ ,  $\frac{61}{32}$ ,  $\frac{95}{34}$ ,  $< x = (\frac{111}{40})$   
 $\binom{3}{4}$ ,  $\frac{14}{4}$ ,  $\binom{15}{20}$ ,  $\frac{136}{40}$ ,  $\frac{247}{310}$ ,  $\frac{358}{100}$ ,  $\frac{458}{100}$ ...  $> x$ .

Observons qu'on peut commencer la série des convergentes principales (C) par et et , qui remplissent toutes les mêmes conditions qu'elles.

## Équations déterminées du premier degré.

595. Pour réduire en fraction continue la valeur de x dans l'équ. Ax = B, il faut, selon ce qu'on a dit n° 592, extraire l'entier y contenu dans  $x = \frac{B}{A} = y + \frac{R}{A} = y + \frac{1}{x'}$ , R étant le reste de la division de B par A:

Cette opération donne pour termes de la fraction continue, les quotiens successifs du calcul du commun diviseur entre A et B4 cette fraction est toujours finic.

Par ex., pour l'équ. 2645 x = 9752; on a

$$9752 \left| \frac{2645}{5} \frac{|x_1|^2}{|x_2|} \frac{|x_3|^2}{|x_3|^2} \frac{|x_3|^2}{|x_3|^2} \right| = \frac{424}{115} = 3,1,2,5,7.$$

On en tire les convergentes principales et intermédiaires par les calculs (E) et (L), savoir :

$$\binom{6}{7}$$
,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{2}{1}$ ,  $\binom{5}{1}$ ,  $\frac{7}{2}$ ,  $\binom{11}{3}$ ,  $\frac{70}{19}$ ,  $\frac{199}{35}$ ,  $\frac{199}{51}$ ....  $< x = \frac{424}{115}$ 

$$\binom{1}{0}$$
,  $\binom{4}{1}$ ,  $\frac{15}{4}$ ,  $\frac{26}{7}$ ,  $\frac{37}{10}$ ,  $\frac{48}{13}$ ,  $\binom{59}{10}$ ,  $\frac{483}{131}$ ,  $\frac{907}{246}$ ....  $> 2$ 

la fraction  $\frac{25}{7}$  est plus approchée de x que toute autre plus simple; elle l'est à moins de  $\frac{1}{2x}$ .

Cn trouve de même pour  $x = \frac{409}{119} = 3,2,3,2,7,$ 

$$(\frac{7}{1}), \frac{10}{3}, \frac{17}{5}, (\frac{24}{7}), \frac{29}{23}, \frac{134}{39}... < x, (\frac{7}{3}), \frac{21}{8}, (\frac{55}{16}), \frac{464}{135}... > x$$
 on sait donc résoudre cette question: Étant donnée une fraction, en trouver d'autres plus simples, et qui en approchent plus que toute fraction moins composée qu'elles.

596. Voici quelques applications de cette doctrine.

- I. On a trouvé  $\pi = 3$ , 14:5926... pour le rapport de la circonférence au diamètre; la fraction continue équivalente à la partie décimale donne
- $\pi = 3,7,15,1,292,1,1,1,2,1,3,1,14...$  (Voy. Compl. d'algèbre de M. Lacroix, p. 288, 6° édit.): on en tire les conver-

en partie corrigée dans le calendrier grégorien, qui supprime trois bissextiles séculaires sur quatre, c.-à-d., n'intercale que 97 jours en 400 ans. Pour apprécier ce système, traitons par notre théorie la fraction 14121 1810 qui se développe en

$$x=0,4,7,1,3,1,1,2,...,\frac{1}{4},\frac{7}{69},\frac{8}{33},\frac{31}{138},\frac{39}{161},\frac{70}{289},...$$

Prenons, par ex., la fraction \$\frac{81}{33}\$, c.-à-d. supposons l'année solaire de 365 \$\frac{8}{33}\$ jours : il faudrait pour que l'année civile s'accordàt avec cette durée, intercaler 8 jours en 33 ans; on ferait chaque 4° année de 366 jours, en ne faisant revenir la 8° bissextile qu'au bout de cinq ans; puis on recommencerait une période semblable de 33 ans. Telle était le système des anciens Perses.

On remarquera que les fractions \( \frac{1}{4} \) et \( \frac{97}{4 \cdot 0} \) ne se trouvent pas parmi les convergentes soit principales, soit intermédiaires, et que l'on aurait pu adopter un mode d'intercalation plus approché que celles qu'on suit dans les calendriers Julien et Grégorien. Mais cet inconvénient est sans importance réelle (Voy. mon Uranographie).

III. Le mois lunaire synodique est de 29',5305887; le mois solaire de 30',4368515; le rapport æ de ces nombres étant converti en fraction continue, on en tire les convergentes

$$\binom{1}{1}$$
,  $\binom{34}{33}$ ,  $\frac{101}{28}$ ,  $\binom{168}{103}$ ...  $\langle x, \binom{31}{33}, \binom{67}{69}, \frac{215}{228}$ ...  $\rangle x$ ;

si l'on regarde, par ex.; 2.5 comme valeur de x, ce sera supposer que 235 mois lunaires s'écoulent en 228, ou 19 fois 12 mois solaires; la différence est 7; ainsi en 19 ans, il faudrait intercaler 7 mois lunaires de plus, pour que le soleil et la lune se retrouvent dans les mêmes positions relatives. Cela posé, qu'on forme 19 tables indiquant les phases de la lune à leurs dates, et ces tables en annonceront les retours pendant toutes les périodes de 19 années, en prenant ces tables dans leur ordre de succession. C'est ce que Méthon avait appris aux Grecs, dont le calendrier était luni-solaire, et qui avaient nommé crele solaire cette période, et nombre d'or le numéro qui désignait celui des 19 calendriers qui s'appliquait à chaque année.

# Équations indéterminées du premier degré.

597. Nous savons (n° 118) qu'il suffit de connaître une solution x = a,  $y = \beta$ , en nombres entiers de l'équ. ax + by = c, pour en conclure toute autre; les valeurs de x et de y forment des équi-différences dont la raison est b pour x, et -a pour y, x = a + bt,  $y = \beta - at$ . La théorie des fractions continues donne un moyen très simple de trouver les nombres a et  $\beta$ .

Résolvons en convergentes  $\frac{a}{b}$ , et soit  $\frac{p}{p'}$  l'avant - dernière, celle qui précède la proposée : on a vu ( $D_2$  n° 592) que

$$ap'-bp=\pm i$$
, d'où  $ap'c-bpc=\pm c$ ,

le signe est + ou -selon que la fraction continue, prise en totalité, est formée d'un nombre pair ou impair de termes. Comparant avec ax + by = c, on voit que celle-ci est satisfaite en posant a = p'c,  $\beta = -pc$ , dans le cas où les deux membres ont même signe, et a = -p'c, b = pc dans le cas contraire.

Rien n'est donc plus facile que d'obtenir une solution en nombres entiers de l'équ, ax+by=e: On résout en continue

la fraction  $\frac{a}{b}$ ; on forme la convergente  $\frac{p}{p'}$  qui en résulte quand

on néglige le dernier terme; on retranche ces deux fractions, et on a ap'-pb = ±1; on multiplie par c, et on compare terme à terme avec ax + by = c.

Soit par ex. l'équ. 105x-43y=17; 105  $\begin{vmatrix} 43 & 19 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$  la méthode du commun diviseur donne  $\begin{vmatrix} 105 & 2 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 1 \end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix} 105 & 2 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 43 & 2 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ ,  $\begin{vmatrix} 105 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 

Cette dernière fraction s'obtient en supprimant le terme 4, et à l'aide du procédé exposé p. 37, T. I. De \(\frac{10}{43}\), \(\phi\) tant \(\frac{80}{2}\), on trouve 105.9 \(-43.22 = -1\) (la fraction continue ayant 5 termes, on doit prendre le signé \(-\); d'ailleurs les produits des chiffres des unités, prouvent que la différ, est négative). On multiplie

ÉQU. INDÉTERM. DU PREMIER DEGRÉ.

187

cette equ. par -17, et comparant à la proposée, on trouve x = -9.17, y = 22.17, d'où

$$x = -153 + 43\iota$$
,  $y = -374 + 105\iota$ .

De même pour l'équ. 424x + 115y = 539, on a  $\frac{415}{15} = 3,1,2,5,7$ ; supprimant 7, il vient  $\frac{59}{16}$ ; retranchant ces fractions, on trouve 424.16 - 115.59 = -1; multipliant par -539 et comparant à la proposée, il vient x = -16.539; y = 59.539; donc x = -8624 + 115t, y = 31801 - 424t. On simplifie ces equ. en observant que 424 est contenu 95 fois dans 31801; on change t et t + 95, et on trouve

$$x = 1 + 115t, \quad y = 1 - 424t.$$

L'équ. 19x + 7y = 117 donne  $\frac{19}{7} = 2, 1, 2, 2; \frac{5}{3} = 2, 1, 2;$  retranchant, 19.3 - 8.7 = 1; multipliant par 117, on a x = 351 - 7t, y = -936 + 19t, ou x = 1 - 7t, y = 14 + 19t. On peut s'exercer sur les ex. cités p. 178 du t. 1<sup>ex</sup>.

Le problème de chronologie qui consiste à trouver l'année x dont le cycle solaire est c, et le nombre d'orin, revient à chercher l'entier x qui divisé par 28 et 19, donne pour restes c — 9 et n—1. Le procédé du n° 121 donne pour cette année

$$x = 56(c-n)+c+75+532.t.$$

C'est tous les 532 ans que les mêmes nombres c et n reviennent périodiquement ensemble : cette durée est ce qu'on appelle la période dyonisienne ( Foy. l'Uranographie).

Et si l'on veut que l'année x ait en outre i pour indiction, c.à-d. que x divisé par 15 donne le reste i —3, on a la période julienne de 7980 ans, imaginée par Scaliger. On trouve

$$x = 4845c + 4200n - 1064i + 3267 + 7980t.$$

## Équations déterminées du second degré.

508. Résolvons en fractions continues les racines de l'équ.

$$Ax^2 - 2ax = k$$

A, a et k sont entiers, A est positif; on suppose la racine irrationnelle et positive: car si x est négatif, il suffit de changer a en—a pour donner à cette racine le signe +. Quand le coefficient du 2° terme n'est pas un nombre pair, on doit multiplier toute l'équ. par 2. On a

$$x = \frac{\pm \sqrt{t+a}}{A} \dots (1) \text{ en faisant } t = a^* + Ak \dots (2),$$

t est supposé positif et non carré. Prenons d'abord  $\sqrt{t}$  avec le signe +, et désignons par y le plus grand entier contenu dans x, d'où

$$x=y+\frac{1}{x'}=\frac{\sqrt{t+a}}{A}, x'=\frac{A}{\sqrt{t+a-Ay}}.$$

Soit fait

$$\beta = Ay - a \dots (3);$$

Multiplions haut et bas la valeur de x' par  $\sqrt{t+\beta}$ , nous aurons  $x' = \frac{A(\sqrt{t+\beta})}{t-\beta^2}$ . Mais il suit des équ. (2) ct (3) que

 $t - \beta^2 = A(k - Ay^2 + 2\pi y)$ , en sorte que A est facteur commun; posant

$$k - Ay^2 + 2ay = B \dots (4),$$

les quotiens entiers y, y', y", . . . et les restes r, r', r", ... donc

$$m + a = Ay + r,$$
  

$$m + \beta = By' + r',$$
  

$$m + \gamma = Cy'' + r'', \text{ etc.}$$

Or les équ. (c) donnent  $Ay = a+\beta$ ,  $By' = \beta + \gamma$ , etc. Done, en substituant,

$$\beta = m - r$$

$$\gamma = m - r'$$

$$\delta = m - r'', \text{ etc.}$$

$$\begin{cases} \dots (d). \end{cases}$$

Il faut en outre connaître les diviseurs B, C,... Les équ. (a) donnent

$$AB = a^{2} - \beta^{2} + Ak = (a+\beta)(a-\beta) + Ak = Ay(a-\beta) + Ak,$$

$$donc, \text{ à cause de } (d) \dots B = k + y (r + a - m);$$

$$de \text{ même } BC = \beta^{2} - \gamma^{2} + AB = By'(\beta - \gamma) + AB,$$

$$C = A + y'(r' - r)$$

$$D = B + \gamma''(r' - r'), \text{ etc.}$$

Le tableau suivant offre un algorithme pour les opérations:

| DIVIDENDES.                                | DIVISEURS. | QUOTIENS.                             | RESTES.                           | différ.                                          |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| m + a 2m - r 2m - r' 2m - r' 2m - r'' etc. |            | y<br>y'<br>y''<br>y''<br>y'''<br>elc. | R = m-a r r' r' r'' r'' r''' etc. | r — R r' — r r'' — r' r''' — r'' r''' — r'' etc. |

Ainsi, après avoir formé R = m - s, le quotient y et le reste r de la division  $\frac{m+s}{A}$ , on prendra les différ. r-R, 2m-r, et l'on calculera B; la fraction  $\frac{2m-r}{B}$  donnera y' et r'; puis on

formera r'-r, et 2m-r' et C, et la fraction  $\frac{2m-r'}{C}$  donnera r' et r'', etc.

Lorsqu'on sera conduit à retrouver l'une des fractions complètes précédentes, comme on en tire le quotient et le reste déjà trouvés, puis la même fraction subséquente, etc.; il est clair que la fraction continue est périodique.

Soit par ex., l'équ.  $9x^2 - 39x + 41 = 0$ ; on doublera pour que le 2° terme ait un coefficient pair : il vient A = 18, a = 39,

$$k=-82$$
, et  $x=\frac{39\pm\sqrt{45}}{18}$ . L'entier de  $\sqrt{45}$  est  $m=6$ , d'où

m-a=R=-33. On ne doit pas supprimer le facteur 3 qui est commun aux deux termes de la fraction. Prenons le radical en +, et nous aurons

$$k = -82$$
,  $R = m - a = -33$ 
 $m + a = 45$ ,  $A = 18$ ,  $\frac{45}{18}$ ,  $y = 2$ ,  $r = 9$  diff.  $\frac{42}{2m - r} = 3$ ,  $B = 2$ ,  $\frac{1}{1}$ ,  $y' = 1$ ,  $r' = 1$  0

 $2m - r' = 11$ ,  $C = 10$ ,  $\frac{11}{16}$ \*,  $y'' = 1$ ,  $r'' = 1$  0

 $2m - r'' = 11$ ,  $D = 2$ ,  $\frac{11}{14}$ ,  $y''' = 5$ ,  $r''' = 1$  0

 $2m - r''' = 11$ ,  $E = 10$ ,  $\frac{11}{16}$ \*, fraction dejà obtenue.

Donc x=2,1[1,5], en renfermant entre deux crochets la

Dans le 1<sup>4</sup> de nos ex. ces fractions sont  $\frac{39+\sqrt{45}}{18}=2+$ ,  $\frac{\sqrt{45}-3}{2}=1+$ ,  $\frac{\sqrt{45}+5}{10}=1+$ ,  $\frac{\sqrt{45}+5}{2}=5+$ , etc.

600. Quant à la racine qui répond au signe — du radical, lorsqu'elle est négative, on l'écrit  $x = -\frac{\sqrt{t-s}}{A}$ , et on traite cette fraction comme il a été dit, et si cette racine est positive, on a  $x = \frac{s-\sqrt{t}}{A} = v + \frac{1}{x}$ , v étant l'entier contenu, ou le 1<sup>er</sup> terme de la fraction continue; on en tire

$$x = \frac{A}{a - Av - Vi} = \frac{A(a - Av + Vi)}{(a - Av)^{a} - i} = \frac{Vi + \beta'}{B'},$$

attendu que A est encore facteur commun haut et bas, ce qu'il est aisé de voir, comme précédemment. Vi a ici le signe +, et on retombe sur le cas déjà traité.

Ainsi dans notre 1<sup>er</sup> ex. 
$$x = \frac{39 - \sqrt{45}}{18} = 1 + \frac{1}{x'}$$
,

 $x' = \frac{21 + \sqrt{45}}{22}$ ; or cette fraction est la plus grande racine de l'équ. 22x', -42x' + 18 = 0, qui donne a = 21, m = 6

$$k = -18$$
  $m - a = R = -15$ , diff. 20  
 $m + a = 27$ ,  $A = 22$ ,  $\frac{37}{16}$ ,  $r = 1$ ,  $r = 5$ ,  $-4$   
 $2m - r' = 7$ ,  $B = 2$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $r' = 3$ ,  $r' = 1$ , 0  
 $2m - r' = 11$ ,  $C = 10$ ,  $\frac{11}{16}$ \*,  $\frac{17}{16}$ \*,  $\frac{17}{16}$ \*= 1,  $\frac{17}{16}$ \*= 0  
 $2m - r'' = 11$ ,  $D = 2$ ,  $\frac{11}{16}$ ,  $\frac{17}{16}$ \*= 5,  $\frac{17}{16}$ \*= 1, 0  
 $2m - r'' = 11$ ,  $E = 10$ ,  $\frac{11}{16}$ \*, fraction déjà trouvée.

donc la 2º racine est x = 1, 1, 3 [1, 5].

Une fois que les deux racines sont réduites en fractions, on peut former les convergentes qui en sont des valeurs approchées à des degrés connus. Tout ce qu'on a dit p. 1.79 s'applique ici.

601. Soit pris une fraction complète quelconque  $z = \frac{Vt + \pi}{P}$ ,

dont  $y^i$  est l'entier approché; la convergente correspondante  $\frac{p}{p'} = y, y', \dots y^i, \frac{m}{m'}, \frac{n}{n'}$  les deux convergentes précédentes : on sait (p. 180) que  $x = \frac{nz + m}{n'z + m'}$ .

Substituant pour z et x les fractions complètes qui les expriment, il vient  $\frac{\sqrt{t+a}}{A} = \frac{n(\sqrt{t+a}) + Pm}{n'(\sqrt{t+a}) + Pm'}$ : Réduisons au même dénominateur, et égalons séparément entre eux les termes irrationnels,

 $\pi n' = An - an' - Pm', \pi(An - an') = Pam' - APm + n't;$  éliminant  $\pi$ , il vient, à cause de  $m'n - mn' = \pm 1$ ,

$$(\Lambda n - \alpha n')^2 = \pm P\Lambda + n'^2 t$$

$$\Lambda \left(\frac{n}{n'}\right)^2 - 2\alpha \left(\frac{n}{n'}\right) - k = \pm \frac{P}{n'^2} \dots (f).$$

ou

Ce calcul revient à éliminer m et m' entre les trois équ. cidessus, en sorte que l'équ. (f) exprime que la fraction  $\frac{n}{n'}$ , est une des convergentes vers x: le signe est + ou - selon que tifs, selon que les convergentes de rangs impairs correspondantes sont entre les deux racines plus petites qu'elles.

Ces dénominateurs ne sont donc négatifs que dans les rangs pairs, et encore faut-il que les deux racines de x soient assez rapprochées l'une de l'autre pour tomber ensemble entre les deux convergentes successives correspondantes: alors les termes initiaux des deux fractions continues sont les mêmes. Mais l'approximation devenant de plus en plus serrée, on arrive bientôt à une convergente de rang pair qui tombe entre les racines; dès-lors, on ne peut plus trouver de dénominateurs négatifs jusqu'à l'infini. Comme chaque fraction complète est > 1, si le dénominateur P est négatif, le numérateur doit aussi l'être : donc  $\pi$  est négatif et  $> \sqrt{t}$ , en sorte que cette complète a la forme  $\frac{\sqrt{t} - \pi}{D}$ .

602. Soient 
$$\frac{Vt+\delta}{D}$$
,  $\frac{Vt+\epsilon}{E}$ ,  $\frac{Vt+\phi}{F}$ , .... des fractions

prises parmi celles qui n'ont pas de dénominateurs négatifs, ce qui a lieu dès la 1<sup>re</sup> de toutes, quand les deux racines de x n'ont pas leur partie entière commune. Les équ. (a) donnent  $DE + \iota^* = \iota$ ; donc D, E,  $\iota^*$  sont  $< \iota$ ;

$$D, E, F, \ldots < \iota; \iota, \phi, \ldots < V\iota.$$

Supposons s'il se peut, que l'on ait  $\frac{\sqrt{t-\phi}}{F}$ , d'où  $EF = t-\phi$ .

 $E y^{ii} = i - \phi$ , d'après les équ. (a), etc.; la  $i^{re}$  donne

$$EF = (Vt + \varphi) (Vt - \varphi), \frac{Vt - \varphi}{F} = \frac{E}{Vt + \varphi};$$

par la  $2^e$ ,  $E f^{iv} < \iota$ , d'où  $E < V\iota$ , et notre complète  $< \iota$ , ce qui est impossible. Donc, tant qu'on aura des dénominateurs négatifs, les parties a,  $\beta$ ,.. peuvent bien être négatives aussi ; mais au-delà, elles auront toutes le signe +, et dès-lors  $E f^{iv} = i + \varphi$  donne  $E < \iota + \varphi$ , ou  $E < 2 \mathring{V}\iota$ : les dénominateurs ne peuvent donc atteindre le double de  $V\iota$ .

T. 11.

Et puisque ces constantes ι, φ,...D, E,... sont tontes positives, entières et en nombre infini; qu'elles ne peuvent dépasser les limites assignées, on devra tôt ou tard retrouver quelque fraction complète déjà obtenue, et par suite, les complètes subséquentes, avec les mêmes entiers contenus : les termes de la fraction continue reviendront dans le même ordre. Donc après un certain nombre de termes initiaux, la fraction continue sera périodique, ce qu'on a déjà remarqué dans les ex. cités.

Observez que si la période est [a,b,c...g,h], on peut lui donner la forme a[b,c...g,h,a], a,b[c...g,h,a,b], etc., en commençant par tel terme qu'on veut, pourvu qu'on rejette à la fin de la période les termes initiaux retranchés. La période se trouve, il est vrai, composée des mêmes termes; mais ces termes observent une disposition différente.

Suivons les détails de ces calculs sur l'équation. ... 59x2-319x+431=0, qu'on doublera pour que le 2 coefficient soit un nombre pair. On obtient les résultats successifs

$$=\frac{\sqrt{45+319}}{118}=2+,\frac{\sqrt{45-83}}{-58}=1+,\frac{\sqrt{45+25}}{10}=3+,$$

$$\frac{*V45+5}{2} = 5 + \frac{V45+5}{10} = 1 + \frac{V45+5}{2} = 5 + \text{, etc.}$$

Donc x = 2, 1, 3 [5, 1]. Pour l'autre racine

$$x = \frac{319 - \sqrt{45}}{118} = 2 + \frac{\sqrt{45 + 83}}{58} = 1 + \frac{\sqrt{45 - 25}}{-10} = 1 + \frac{1}{110}$$

$$\frac{\sqrt{45+15}}{18}$$
 = 1+,  $\frac{\sqrt{45+3}}{2}$  = 4+,  $\frac{\sqrt{45+5}}{10}$  ci-dessus;

on retrouve l'une des fractions complètes de la 1<sup>ex</sup> racine, et on a x=2, 1, 1, 1, 4 [1, 5]

L'équ. 1801  $x^2 - 3991 x + 2211 = 0$ , donne

$$x = \frac{\sqrt{37 + 3991}}{3602} = 1 + \frac{\sqrt{37 - 389}}{-42} = 9 + \frac{\sqrt{+11}}{2} = 8 + \frac{1}{2}$$

$$\frac{*V+5}{6} = 1+, \frac{V+1}{6} = 1+, \frac{V+5}{2} = 5+, \frac{*V+5}{6}$$

done x = 1,9,8[1,1,5]. L'autre racine s'obtient de même: elle est x = 1, 9, 2, 2[5, 1, 1].

603. Supposons que la période commence au 1er terme x = [a, b, c, d] ce qui revient à x = a, b, c, d, x, d'où l'ontire, en transposant

$$a-x=-\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{x}\right), \frac{1}{a-x}=-\left(b+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{x}\right)$$

$$b + \frac{1}{a - x} = -\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{x}\right), \frac{1}{b + \frac{1}{a - x}} = -\left(c + \frac{1}{d} + \frac{1}{x}\right),$$

$$d + \frac{1}{c} + \frac{1}{b} + \frac{1}{a - x} = -\frac{1}{x}, \quad -x = \frac{1}{d} + \frac{1}{c} + \frac{1}{b} + \frac{1}{a - x}$$

En substituant continuellement pour — x cette même valeur dans a - x, on trouve enfin -x = 0, d, c, b, a, d, c...= 0 [d, c, b, a]. Ainsi, lorsque la période de l'une des racines commence des le 1er terme, l'autre racine est comprise entre o et - 1, et sa période est formée des mêmes termes écrits en ordre rétrograde.

Réciproquement, si l'une des racines de x est > 1, et que ` l'autre soit entre o et - 1, ces racines ont les formes

$$x = [a, b, c...g, h], -x = o[h, g...c, b, a].$$

En effet,  $x = y + \frac{1}{x'}$ , avec x' > 1; d'où  $x' = \frac{1}{x - x'}$ ; l'une

des racines de x est supposée entre o et - 1; donc les deux valeurs de x' sont dans les mêmes conditions que celles de x. savoir l'une > 1, l'autre entre o et - 1. Il en faut dire au-

tant de 
$$x'', x''', \ldots$$
 dans  $x' = y' + \frac{1}{x''}$ , etc.

Or, s'il se pouvait qu'on eût  $x = y [a, b \dots g, h]$ , le

196

FRACTIONS CONTINUES.

d'où  $\frac{1}{x'} = -\left(h + \frac{1}{g} + \text{etc.}\right)$ : ainsi la 2° valeur de x serait

$$x = y + \frac{1}{x'} = y - h - (\frac{1}{g'} + \text{etc.})$$

Pour que cette qu'ntité fût entre o et -1, ainsi qu'on le suppose, il faudrat rqu'on eût y = h, et la 1<sup>re</sup> racine de x serait h, a, b... g en sorte que h ferait partie de la période, contre l'hyp prèse,  $x = [h, a, b \dots g]$ . On voit que la période de x: peut commencer au  $a^c$  terme de la fraction continue. P la même raison, on ne peut supposer....  $x' = y' [a, b \dots h]$ , d'où  $x = y \cdot y' [a, b \dots]$ , en faisant commencer la périogé au 3° terme; et ainsi de suite.

Par ex. l'equ. 10  $x^2 - 14x = 5$ , donne  $x = \frac{7 \pm \sqrt{99}}{10}$ , les racines sont x = [1, 1, 2, 3], -x = 0[3, 2, 1, 1].

Pour  $5x^2 - 7x = 3$ , on trouve  $x = \frac{7 \pm \sqrt{100}}{3}$ ,

605. Supposons que la proposée soit x'-2ax=k; faisant A=t dans les formules p. 188, il vient  $x=a\pm Vt$ . Si l'entier m contenu dans Vt se trouve être précisément =a, l'une des racines est > 1, et la 2° entre 0 et -1; ainsi ces racines ont la forme x=[2m,a,b...g,h], -x=0[h,g...a,2m]. Retranchons m de x, et nous aurons pour les deux valeurs de  $\pm Vt$ ,

Vt=m[a,b...g,h,2m], -Vt=-m[h,g...b,a,2m]Mais on sait que ces deux expressions dois ut être égales en signes contraires, d'où a=h,b=g..., en s eque la forme de la fraction continue est Vt=m[a,b...b, m]. Donc

1º. La période de VI commence au 2º terme

2°. Le dernier terme de cette période est dor le de l'initial m qui n'en fait pas partie ;

3º. Au dernier terme près 2m, la période est symétrique, c. à d. qu'elle est la même quand on la lit en 7 dre rétrograde.

On trouve 
$$\sqrt{6}t = 7 [1,4,3,1,2,2,1,3,4,1,14]$$
.  
 $\sqrt{19} = 4 [2,1,3,1,2,8]$ .

Le terme du milieu 2 de V61 se répète, circonstance qui n'arrive pas à V19; cela vient de ce que le nombre des termes de la période est impair dans un cas, et pair dans l'autre.

La table I ci-après donne les périodes des racines carrées des nombres entiers < 79: on n'y a souvent indiqué que la moitié de la période, en marquant le terme moyen de " quand il se répète, et de' quand on ne doit l'écrire qu'une seule fois. On a quelquefois su pprimé l'entier initial m contenu dans Vt.

Pour trouver par approximation la valeur de  $\frac{a \pm Vt}{A}$ , on

mettra pour  $\sqrt{t}$ , l'une des convergentes qu'on tire de son développement en fraction continue, telle que la donne notre table I, ou qu'on l'obtient directement, en observant que la forme symétrique de cette période permet de n'en calculer que la moitié des termes (voy. l'Algorithme, p. 189).

Ainsi pour l'ex. de la p. 190, 
$$x = \frac{39 \pm \sqrt{45}}{18}$$
, comme...

V45 = 6 [1,2,2,2,1,12], on trouve  $V45 = \frac{658 \times 0.0}{28 \times 0.0}$ , valeur exacte jusqu'à la 10° décimale 1 d'où  $x = \frac{10}{18} \pm \frac{1}{18}$   $\sqrt{45} = 2,16666 \dots \pm 0,37267799625 \dots$  Enfin

$$x = 2,53934466291$$
, et  $x = 1,79398867041$ .

606. Nous aurons besoin plus tard de connaître dans le développement de Vt, les fractions complètes dont le dénom.

est un, savoir  $z = \frac{(t+\pi)}{P}$ , et P = 1. L'entier contenu dans

numér, est 
$$m+\pi$$
, savoir  $\frac{\sqrt{t+\pi}}{1} = (m+\pi) + \frac{1}{x^2}$ ,

d'où  $z' = \frac{1}{Vt - m} = \frac{Vt + m}{t - m^2}$ . Or cette fraction est précisément celle qui donne l'entier a initial de la période, et par suite ses autres termes : d'où l'on voit qu'il ne peut y avoir, dans le développement de Vt, d'autre fraction complète dont

le dénom. soit un, que la 1 e  $x = \frac{\sqrt{t+o}}{t} = m+$ , et celle

 $\frac{\sqrt{t+m}}{1} = 2m +$ , qui produit le dernier terme 2m de la pé-

riode à chacun de ses retours. Comme  $\pi$  doit être  $< \sqrt{t}$ ,  $\pi = m$  est la plus grande valeur que cette constante puisse prendre; 2m est aussi le plus grand terme de la fraction, et ne pent résulter que d'un dénominateur P = 1.

Il est maintenant facile de déduire l'une des racines de la proposée de l'autre, qu'on suppose connue. Car soit donné  $x=p,q,\ldots u\left[a,b,\ldots f,g,h\right]$ ; faisons  $z=\left[a,b,\ldots f,g,b\right]$ ; on a en outre  $-z=o\left[h,g,f,\ldots b,a\right]$ ; en substituant pour z l'une ou l'autre de ces valeurs dans  $x=p,q\ldots u,z$ , on obtient les deux racines de x. Mais comme la  $z^c$  fraction continue est composée d'un terme o, et de parties négatives, on l'en délivre en se servant des relations suivantes, qu'il est aisé de vérifier :

$$\frac{1}{0+\frac{1}{s}} = s, \quad -\frac{1}{\phi} = -1 - \frac{1}{1+\frac{1}{\phi-1}} \cdots \frac{f}{f}$$

Ainsi la 2º racine  $x = p, q, \dots u, o, -\{h, g, \dots b, a\}$  devient.

$$x = p, q, \dots (u - h) - \left(\frac{1}{g} + \frac{1}{f} \text{ etc.}\right);$$

on chasse ensuite les signes —, en faisant  $\rho = g + \frac{1}{f}$  etc., dans l'équation (f).

Soit par ex. x = 1,6 [3,2,2] = 1,6,z, et z = [3,2,2] avec  $-\frac{1}{2} = [2,2,3]$ ; on a pour la 2 racine

$$x = 1 + \frac{1}{6} - (2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \text{ etc.})$$
 =  $1 + \frac{1}{4} - (\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \text{ etc.})$ 

faisant dans (f),  $\phi = 2 + \frac{1}{3}$  etc., il vient

$$x=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}$$
 =1,3,1,1[8,2,2]

La période est ici la même que pour la  $1^{re}$  racine; si l'on veut la mettre sous forme rétrograde (v. p. 194), on écrira x = 1,3,1,1,3 [2,2,3].

Prenons encore x = 1,7 [1,1,1,3,3,2] = 1,7,z, en faisant z = [1,1,1,3,3,2], et par suite -z = 0 [2,3,3,1,1,1]: on a

$$x = 1 + \frac{1}{7} - 2 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \text{ etc.}\right)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \text{ etc.}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Posant 
$$\phi = 3 + \frac{1}{3} + \text{etc.}, -\frac{1}{\phi} = -1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}$$

$$x = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$
 etc.,

Il suit de là que les fractions cominues qui sont racines d'une même équ. du 2° degré ont toujours leurs périodes for-

d'où 
$$\frac{t}{x'} = -\left(h + \frac{1}{g} + \text{etc.}\right)$$
: ainsi la 2° valeur de  $x$  serait

$$x = y + \frac{1}{x'} = y - h - (\frac{1}{g} + \text{etc.})$$

Pour que cette qu'intité fût entre o et — 1, ainsi qu'on le suppose, il faudre si qu'on eût y = h, et la 1<sup>re</sup> racine de x serait h, a, b... ne en sorte que h ferait partie de la période, contre l'hyp thèse,  $x = [h, a, b \dots g]$ . On voit que la période de x : peut commencer au 2° terme de la fraction continue. P la même raison, on ne peut supposer....  $x' = y' [a, b \dots h]$ , d'où  $x = y \cdot y' [a, b \dots]$ , en faisant commencer la périodé au 3° terme; et ainsi de suite.

Par ex. l'équ. 10  $x^2 - 14x = 5$ , donne  $x = \frac{7 \pm \sqrt{99}}{10}$ , les racines sont x = [1, 1, 2, 3], -x = 0 [3, 2, 1, 1].

Pour 
$$5x^{2} - 7x = 3$$
, on trouve  $x = \frac{7 \pm \sqrt{109}}{10}$ ,  $x = [1, 1, 2, 1, 9, 1, 2]$ , et  $-x = 0$  [2,1,9,1,2,1,1].

604. Lorsqu'il arrive que la période commence dès le  $1^{\circ c}$  terme, et de plus est symétrique, c.-à-d. qu'elle reste la même quand on la lit en sens inverse, les termes à égale distance des extrêmes sont égaux, les deux racines ont la même période. Alors x et  $-\frac{1}{x}$ , sont égaux, c.-à-d. que la proposée ne change pas quand on remplace x par  $-\frac{1}{x}$ ; la forme

C'est ainsi que  $7x^2-8x=7$ , a pour racines x=[1,1,2,1] et -x=0 [1,1,2,1,1], valeurs de  $x=\frac{4\pm\sqrt{65}}{2}$ 

de cette équ. est donc  $Ax^2 - Bx = A$ .

Calculant les deux convergentes  $\frac{m}{m}$ ,  $\frac{n}{n'}$ , valeurs terminales de la partie irrégulière  $y, y', y'', \dots$ , il viendra

$$x = \frac{nz+m}{n'z+m'}$$
, d'où  $z = -\frac{m'x-m}{n'x-n}$ .

Il reste à substituer cette valeur de z dans l'équ. (1), et on aura l'équ. du 2<sup>e</sup> degré en x, dont l'une des racines est la fraction continue donnée. Ainsi toute fraction continue périodique est racine d'une équ. du 2<sup>e</sup> degré.

Soit x = 1, 1, 3 [1, 1, 2, 1] = 1, 1, 3, z; on a d'abord les convergentes  $\frac{1}{2}$  et  $\frac{1}{2}$ , d'où  $x = \frac{7z+2}{4z+1}$ ,  $z = -\frac{x-2}{4x-7}$ . Substituant dans  $4z^2 - 4z = 5$ , equ. qu'on a trouvée pour... z = [1, 1, 2, 1], il vient  $60x^2 - 204x + 173 = 0$ . Et en effet, la plus grande racine  $x = \frac{102 + \sqrt{24}}{60}$  a pour développement la fraction continue proposée. La  $2^c$  racine est

$$x = \frac{102 - \sqrt{24}}{60} = 1, 1, 1, 1, 1 [1, 1, 1, 2].$$

Prenons encore l'expression x = 1,6 [3,2,2]; et posons z = [3,2,2], d'où l'on tire les convergentes  $\frac{7}{5}$  et  $\frac{13}{5}$ , puis  $5z^4 - 15z = 7$ . On a d'ailleurs x = 1,6,z, et les convergentes  $\frac{1}{5}$  et  $\frac{1}{5}$ , d'où  $z = -\frac{x-1}{6x-7}$ : en substituant cette valeur dans l'équ. précédente, il vient

 $5(x-1)^2 + 15(x-1) (6x-7) = 7 (6x-7)^2$ ou  $157x^3 - 383x + 233 = 0$ . En effet on trouve que cette équ. donne  $x = \frac{383 \pm \sqrt{365}}{314}$ , et les calculs précédemment exposés montrent que si l'on prend le signe —, on a pour valeur de x la fraction continue proposée : en prenant + on trouve pour

1'autre racine, x = 1,3,1,1[3,2,2]

### 1ª TABLE des Périodes de VI. (Voyez page 197.)

| t.          | Periode.                               | -        | Période.         | 1.                   | Période.    |          | Période.                                     | L                    | Période.                                           |
|-------------|----------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 9856        |                                        | 20       | 2.1.3'<br>4(2.8) | 34 35                | 5(1.10)     | $5_1$    | 7(14) 7(7.14)                                | 65<br>66             | 8(16)<br>8(8.16)                                   |
| 6 78        | 2(4)<br>2(2.4)<br>2(1.1.1.4)<br>2(1.4) | 22<br>23 | 1.2.4            | 37<br>38<br>39<br>40 | 6(6.12)     | 53<br>54 |                                              | 68<br>69             | 5.2.1.1.7<br>8(4.16)<br>3.3.1.4'                   |
| 10          |                                        |          | 5(10)            | 41                   | 6(2.2-12)   |          | 7(2.14)                                      |                      | 3.9.1.7                                            |
| 12          |                                        | 28<br>29 | 3.2'             | 43                   | 1.1.3.1.5   | 58<br>59 | 1.1.4                                        | 723                  | 8(2.16)<br>1.1.5"<br>(1.1.1.1.16)                  |
| 14 15 17 18 |                                        | 31       | 1.1'             | 46                   | 6(1.5.1.12) | 61       | 1.2'<br>1.4.3.1.2"<br>7'1.6.1.14)<br>7(1.14) | 75<br>76<br>77<br>78 | (1.1.1.16)<br>1.2.1.1.5.4'<br>1.3.2'<br>(1.4.1,16) |

II TABLE des Périodes des restes de x1:m. (Voyez page 202.)

| m  | Périodes.       | m Pér. 1.4.9.16.                                                 | m Périodes 1.4.9.16.25,36.                                                                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | 178.2.15.13"                                                     | 37 (2.27,7.26,10.33.21,11.3.3).                                                             |
| 8  | 1.4.1.0         | 21 4.15.7.1.18.16"<br>23 2.13.3.18.12.8.6"<br>25 0.11.24.14.6.0. | 41 8.23 40.18.39 21.5.32.20.10.<br>2.37.33.31<br>43 6.21 38 14.35.15.40.24 19.41.           |
|    | 1.4.9.6.5'      | 21.19"                                                           | 31.23.17.13.11"                                                                             |
| 12 | 1.4.9.5.3"      | 13.0.7"                                                          | 47 2.17.34.6.27.3.28.8.37.21.                                                               |
| 14 | 1.4.9.1.10.6.4  | 31 25.5.18.2.19.7.                                               | 49 0 15.32.2.23.46.22.0.29.11<br>44.30.18.8.0.43.39.37<br>453 49 11.28 47.15.38.10.37.13.44 |
| 10 | 1.4.9 0.9.4.1.0 | 28.20.11.10.8"                                                   | 24.6.43.29.17.7.52.46.42.40                                                                 |

# Équations indéterminées du second degré.

608. Résolvons d'abord, en nombres entiers, l'équation...  $my = x^a \pm a$ , c.-à-d. rendons entière la quantité  $\frac{x^a - r}{m}$ , r étant le reste négatif < m de la division de a par m. Si l'on fait  $x = 1, 2, 3, 4, \ldots, x^a$  étant divisé par m, les restes présenteront une propriété bien remarquable.

Si m est pair, soit pris  $x = \frac{1}{2}m \pm a$ , d'où

$$\frac{x^{2}}{m} = \frac{\frac{1}{4}m^{2} \pm ma + a^{2}}{m} = \pm a + \frac{\frac{1}{4}m^{2} + a^{2}}{m};$$

les restes de  $\frac{x^2}{m}$ , lorsqu'on presd pour x les deux nombres  $\frac{1}{2}m \pm a$ , sont donc les mêmes : ainsi, lorsqu'on passe  $x = \frac{1}{2}m$ , jusqu'à x = m, on retrouve les mêmes restes en sens inverse.

C'est ainsi que, pour le diviseur 14, on trouve les restes suivans:

Si m est impair, les nombres  $\frac{1}{8}$   $(m\pm 1)$  sont entiers; faisant  $x=\frac{1}{2}(m\pm 1)\pm a$ , on a  $x^2=\frac{1}{4}(m\pm 1)^2\pm a$   $(m\pm 1)+a^2$ ; les  $\pm$  se correspondent; divisant par m, on trouve, qu'on prenne le signe supérieur ou l'inférieur, que le reste de la division est le même que pour  $\frac{1}{2}(m^2+1)+\alpha+a^2$ : ainsi pour les deux valeurs de x, les restes de  $x^2$  divisés par m sont encore égaux; passé  $x=\frac{1}{2}(m-1)$  on retrouve les mêmes restes en ordre rétrograde. Ici le terme moyen se répète.

On trouve, par exemple, que, pour le diviseur 17, les restes successifs sont

Quand x > m, savoir x = tm + a, comme

$$\frac{x^2}{m} = t^2 m + 2at + \frac{a^2}{m},$$

le reste est le même que si l'on eût pris x=a < m.

Concluons de là que, 1°. si l'on prend x = 1,2,3..., jusqu'à l'infini, les restes de la division de x' par m se reproduisent et forment une période sy métrique de m termes.

La table II donne ces périodes pour les diviseurs les plus simples.

On ne peut rendre  $\frac{x^2-r}{m}$  un entier, qu'autant que r est

un des termes de cette période; et si  $\alpha$  est le rang de ce terme,  $x = \alpha$  donne r pour reste de la division de  $x^2$  par m: on a cette infinité de solutions,  $x = tm \pm \alpha$ , t étant un entier quelconque. Chaque fois que r entre dans la période, on a une valeur de  $\alpha$ , et une équ. semblable donnant un système de solutions. Mais il ne sera nécessaire d'avoir égard qu'à la demi-période, puisque le retour du reste r se fait aux rangs  $\alpha$  et  $m = \alpha$ , également distans des extrêmes, et qu'il ne résulte pas de cette dernière valeur de solution nouvelle.

Par ex., 
$$13y = x^3 + 40$$
 donne  $\frac{x^3 + 40}{13}$ , ou  $\frac{x^3 - 12}{13}$  eptier.

Dans la demi-période du diviseur 13, le reste 12 ne se trouve qu'au  $5^{\circ}$  rang; ainsi  $x=13t\pm5$ .

L'équ.  $x^2 = 17x + 7$  est impossible en nombres entiers, parce que 7 ne se trouve pas dans la période du diviseur 17.

Enfin, pour x3 - 4=127, comme 4 entre aux rangs 2 et 4, dans la demi-période du diviseur 12, on a

Observez que quand le diviseur m est un produit pp',  $x^*-r$  n'est divisible par m qu'autant qu'il l'est par p et par p'; on rendra donc entiers  $\frac{x^2-r}{p}$  et  $\frac{x^2-r}{p'}$  par des valeurs telles que  $x=tp\pm a$ ,  $x=t'p'\pm a'$ . Il restera ensuite à accorder ces

solutions entre elles, car les valeurs de tet t' doivent être choisies de manière à donner le même nombre x. Ainsi, on posera (n° 123)

$$\frac{x^3-r}{p}$$
,  $\frac{x^3-r}{p'}$ , et  $\frac{x\pm a}{p}$ ,  $\frac{x\pm a'}{p'}$  = entiers.

Quand p est lui-même décomposable en deux facteurs, la 1<sup>re</sup> fraction peut être remplacée par deux autres, et ainsi de suite.

Par exemple, pour résoudre en nombres entiers l'équation  $3.5 = x^2 - 46$ , comme 3.5 = 9.7.5, je rendrai  $x^2 - 46$  divisible par 9, 7 et 5; savoir, en extrayant les entiers,

$$\frac{x^3-1}{9}$$
,  $\frac{x^3-4}{7}$ ,  $\frac{x^3-1}{5}$  = entiers.

Les périodes de ces diviseurs donnent u = 1, u' = 2, z'' = 1; ainsi, il faut rendre ( sans dépendance mutuelle entre les  $\pm$  )

$$\frac{x\pm 1}{9}$$
,  $\frac{x\pm 2}{7}$ ,  $\frac{x\pm 1}{5}$  = entiers.

On trouve enfin que si k désigne l'un quelconque des quatre nombres 19, 89, 26 et 44, on a  $x=315t\pm k$ , d'où

$$\pm x = 19, 26, 44, 69, 226, 271... y = 1, 2, 6, 25, 162, 233...$$

Pour résoudre en nombres entiers l'équ. my=ax3+2bx+c. multiplions par a,

$$ay = \frac{(ax+b)^3 - (b^3 - ac)}{m} = \frac{z^3 - D}{m};$$

en faisant 
$$ax + b = z$$
,  $b' - ac = D$ .

On cherchera les solutions  $z = mt \pm a$  qui rendent cette fraction un nombre entier: puis on devra résoudre l'équ. du 1<sup>et</sup> degré  $ax + b = mt \pm a$ , c.-à-d. qu'on ne prendra que les valeurs entières de t, qui rendront x entier. Si a et m sont premiers entre eux,  $z^3 - D$  sera multiple de a et de m (puisqu'on a multiplie par a); ainsi on divisera le résultat par a, et l'on aura y. Quand a et m ont un facteur commun  $\theta$ , il doit aussi

l'être de 2bx + c: on cherche d'abord la forme générale des valeurs de x, qui remplissent cette condition, x = bx' + y, et substituant dans la proposée,  $\theta$  disparaît.

Soit  $\gamma y = 3x^4 - 5x + 2$ ; on multipliera par 2, pour que le coefficient de x soit pair; d'où a = 6, b = -5, c = 4. D = 1. On rend  $z^2 - 1$  multiple de 7, en faisant  $z = \gamma u \pm 1$ , qui est ici z = 6x - 5; on en tire

$$x = 7t + 1$$
, et  $+ 3$ .

L'équ.  $11y = 3x^3 - 5x + 6$  est absurde en nombres entiers. Pour  $15y = 6x^3 - 2x + 1$ , on rend d'abord 2x - 1 multiple du facteur 3, commun à 15 et 6, savoir, x = 3x' + 2, d'ou  $5y = 18x'^2 + 22x' + 7$ ; extrayant les entiers, il reste à rendre  $3x'^2 + 2x' + 2$  multiple de 5; on trouve z = 5t = 3x' + 1; donc x' = 3, x = 11, puis x = 15t' + 11.

609. Soit l'équation

$$az' + 2b\gamma z + c\gamma' = M$$

qu'il s'agit de résoudre en nombres entiers.

1<sup>er</sup> Cas. Si  $b^3 - ac = 0$ ; multipliant le 1<sup>er</sup> membre par a, il devient un carré exact,  $(az + by)^2 = aM$ ; ainsi aM doit

Pour 
$$3z^3 - 2zy + \eta y^2 = 27$$
, on trouve  
 $(3z - y)^2 + 20y^2 = 81$ ,  $u^2 = 81 - 20y^2$ ;  
 $avec 3z - y = u$ ; done  $\pm y = 0$  et 2,  $\pm u = 9$  et 1,  $\pm z = 3$  et 1.

3° Cas. Si b'-ac est un carré positif k', multipliant encore par a, et égalant le 1° membre à zero, pour en obtenir les facteurs, on trouve que la proposée revient à

$$[az + y(b+k)].[az + y(b-k)] = aM.$$

Soient f et g deux facteurs produisant a M; posons les égaux à ceux du ter membre, il viendra

$$y = \frac{f - g}{2k}, z = \frac{f - y(b + k)}{a}.$$

Ainsi après avoir décomposé aM en deux facteurs de toutes les manières possibles, on les prendra tour à tour, l'un pour f, l'autre pour g, et l'on ne conservera que les systèmes qui rendent entiers d'abord  $\gamma$ , puis z. On prend  $\gamma$  et z en  $\pm$ , parce qu'on peut donner à f et g le signe + ou -. Ainsi,  $2z^2 + 9\gamma z + \gamma \gamma^2 = 38$ , étant doublée pour rendre pair le coefficient de  $\gamma z$ , donne a=4, b=9, c=14, k=5, aM=304; les produisans de 304 sont

 $2 \times 152 = 8 \times 38 = 4 \times 76 = 1 \times 304 = 16 \times 19$ ; les deux 1<sup>ers</sup> systèmes conviennent seuls et donnent

 $4^{\circ}$  Cas. Si  $b^{\circ} - ac$  est positif non carré, pour comparer ce qui nons reste à dire avec ce qu'on a vu, nous écrirons la proposée sous la forme  $Az^{\circ} - 2azy - ky^{\circ} = P$ . Les racines de l'équ.  $Ax^{\circ} - 2ax = k$  sont irrationnelles (ou  $t = x^{\circ} + Ak$  est positif non carré); développons-les en fractions continues. Il suit de l'équ. (f) (n° 601), que la convergente qui précède la

fraction complète  $\frac{Vt+\pi}{P}$  est  $\frac{n}{n'}$ , quand on a cette condition

$$An^s - 2ann' - kn'^s = \pm P$$
.

Le signe de P dépendant du rang pair ou impair de cette con-

vergente. En comparant cette équ. à la proposée, on reconnaît que si le signe des 2" membres est le même, on a cette solution

$$z=n, \ \dot{y}=n'.$$

Donc, pour trouver y et z, développez les racines x en fractions continues ; si parmi les convergentes  $\frac{Vt+n}{A}$ ,  $\frac{Vt+\beta}{B}$ ....

il s'en trouve dont le dénominateur soit le second membre P de la proposée, on limitera la continue à l'entier donné par la complète précédente, puis on cherchera la couvergente corres-

pondante  $\frac{n}{n'}$ ; et l'on aura z = n, y = n'; mais il faut que cette

convergente soit de rang pair quand le 2° membre P est positif, impair quand P est négatif, si le développement est celui de la plus grande racine; et que le contraire ait lieu pour la plus petite racine. Chaque complète qui vient en rang utile donne une solution, en sorte que si elle fait partie de la période, on a une infinité de valeurs pour z et y.

Soit, par ex.,  $2z^*-14yz+1\gamma y^*=5$ ; on a trouvé (p. 190) que  $2x^*-14x+1\gamma=0$  a pour moindre racine x=1,1,1(3,2), et que la  $2^*$  complète a 5 pour dénominateur; donc la convergente ; vient en rang impair, et donne cette solution unique z=1, y=1, parce que la période n'entre pour rien.

Si le 2° membre, au lieu de 5, était + 3, il n'y aurait pas de solution entière, parce que les complètes, dont 3 est le dénominateur, étant toutes de rangs pairs dans la grande racine x, et impairs dans la petite, ne sont pas en rangs utiles.

Mais si le 2° membre est -3, développant la grande racine x=5 (2,3), on l'arrêtera aux rangs 1,3,5,7..., parce que les complètes suivantes ont 3 pour dénominateur; de là les convergentes  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{78}{5}$ ,  $\frac{299}{55}$ ..., qui donnent autant de solutions. La moindre racine x=1,1,1(3,2), arrêtée aux termes 2°,4°,6°..., donne de même  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{11}{7}$ ,  $\frac{86}{55}$ ...; donc, avec  $\pm x=1,7,55$ ..., on prendra  $\pm z=5,38,299$ ... ou 2,11,86...

Enfin , quand le deuxième membre est 2, on trouve de même

 $\pm y = 0,2,16,126,992$ , avec  $\pm z = 1,11,87,685,5393...$  ou 1,3,25,197,1551...

Comme les convergentes sont toujours irréductibles, on n'obtient ainsi que les solutions qui sont premières entre elles : supposons que la proposée en admette qui aient un facteur commun  $\theta$ ,  $z = \theta z'$ ,  $\gamma = \theta \gamma'$ : on aurait alors

$$\theta^* (az'^* + 2bz'y' + cy'^*) = P.$$

P est donc multiple de  $\theta^*$ ; soit P' le quotient, il reste à tirer z' et y' d'une équ. semblable à la proposée, le 2° membre étant P'; donc, autant P aura de facteurs carrés  $\theta^*$ , autres que 1, autant on aura de valeurs de  $\theta$  et d'équ. à traiter, dont le 2° membre est seul différent,  $P' = P : \theta^2$ .

Soit, par ex., l'équ.  $z^3 + 2zy - 5y^4 = 9$ , qui n'admet pas de solutions premières entre elles; comme 9 est = 3<sup>3</sup>, résolvons  $z'^3 + 2z'y' - 5y'^4 = 1$ ; l'équ.  $x^2 + 2x = 5$  donne

$$x = \frac{\sqrt{6-1}}{1} = 1, \frac{\sqrt{6+2}}{2} = 2, \frac{\sqrt{6+2}}{1} = 4, \frac{\sqrt{6+2}}{2}, \text{ etc.};$$

x=1(2,4), et les convergentes  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{3}{6}$ ,  $\frac{38}{20}$ ,  $\frac{38}{198}$ ... Les termes de ces fractions sont les valeurs de z' et y'; multipliant haut et bas par 3, on trouve enfin

$$\pm z = 3$$
, 9, 87, 861...  $\pm y = 0$ , 6, 60, 594...

La deuxième racine de x ne donne aucune solution nouvelle.

Les dénominateurs des complètes sont  $\langle 2 V t \text{ (page 193)}.$ Quand le 2° membre P dépasse cette limite, on ne peut espérer que P se trouve parmi ces dénominateurs, et notre procèdé ne fait plus connaître les solutions; mais f désignant un facteur de P, P = fP', n un entier quelconque, posons y = nz + fy';

d'où 
$$\left(\frac{a+2bn+cn^{s}}{f}\right)z'+2y'z(b+cn)+cfy'^{s}=P'.$$

Qu'on rende entier ce 1er coefficient, par une valeur convenable de n (p. 203); chaque fois que  $b^a - ac$  entrera dans la demi-période du diviseur f, on aura des valeurs de  $\pm n$ , et autant d'équ. à résoudre, telles que  $Az^a + 2By'z + Cy'^a = P'$ ,

T. II.

où C et P' sont les mêmes (ainsi que  $B^2 - AC$ ). Ainsi on peut réduire P à être  $P' < 2 \ Vt$ , et même jusqu'à  $P' = \pm 1$ .

Ainsi l'équ.  $66z^2 - 18yz + y^2 = 34$ , en prenant f = 17, conduit à rendre  $\frac{66 - 18n + n^2}{17} = \text{entier}$ ; d'où n = 2 et 16, puis

$$y = 17y' + 2z \text{ ou} + 16z, \quad 2z^2 \pm 14y'z + 17y'^2 = 2.$$

L'une de ces transformées a été résolue (p. 208) ; l'autre n'en diffère que par le signe de y'; on en tire donc

$$\pm z = 1, 11, 87, ...3, 25...$$
 avec  $\pm \bar{y} = 2, 56, 446, ... 40, 322...,$  ou avec  $\pm y = 16, 142, 1120, .... 14, 128...$ 

Nous supprimerons la démonstration qui établit que ce procédé fait obtenir toutes les solutions entières.

610. Ces calculs s'appliquent à l'équ.  $z'-ty^*=\pm 1$ ; mais ils deviennent alors très faciles. On développe Vt en fraction continue z = Vt = u (u', u'', u', u', 2u), et l'on ne s'arrête qu'aux complètes dont le dénominateur est 1, en rang impair pour + 1, et pair pour - 1. Or, il est prouvé  $(n^{\circ} 606)$  que les seules complètes dont 1 est dénominateur (excepté la  $1^{\circ \circ}$  Vt).

482, 11455 ..., et l'on a, les signes étant d'ailleurs quelconques,

Soit  $z^* + 13u^* = \pm 1$ : comme  $\sqrt{13} = 3$  (1, 1, 1, 1, 6), les convergentes correspondantes au retour du terme 1 qui précède 6, sont  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{18}{180}$ ,  $\frac{1885}{6485}$ ...: d'où z = 1,649...y = 0,180... pour +1; et z = 18,23382...y = 5,6485... pour -1.

Soit  $z^0 - 3y^0 = t$ ; comme  $\sqrt{3} = t(t, 2)$ , toutes les convergentes  $\frac{1}{6}, \frac{1}{1}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}$ ..., donnent des solutions; il n'y en a aucune, quand le  $2^n$  membre est -t.

L'équ.  $z' - 5y' = \pm 1$  a ses solutions dans les fractions alternes  $\frac{1}{5}, \frac{8}{4}, \frac{88}{17}, \frac{181}{78}, \frac{889}{305}, \frac{889}{1233}...$ 

Etant donné un nombre impair N=2m+1; qu'il soit partagé en m et m+1, ses deux moitiés inégales et entières, et qu'on décompose chaque partie en deux autres; on pourra toujours choisir ces parties telles que leurs produits respectifs soient égaux, savoir :

$$x + x' = m$$
,  $y + y' = m + 1$ ,  $xx' = yy'$ .

En effet, éliminant x' et y', il vient  $y^*-x^*=(m+1)y-mx$ . On résout cette équ., comme on l'a dit, en posant

$$x = \frac{1}{2}(z+m), y = \frac{1}{2}(t+m+1),$$

d'où 
$$t'-z'=(m+1)^{n}-m^{n}=2m+1=N$$
.

Ainsi, pour trouver t et z, on décomposera N en deux parties telles que ce nombre soit la différence de leurs carrés. Soient  $\alpha$  et  $\beta$ , deux facteurs impairs produisant N,  $N = \alpha\beta$ , il viendra (t+z)  $(t-z) = \alpha\beta$ ,  $t+z=\alpha$ ,  $t-z=\beta$ ; d'où

$$z = \frac{a+\beta}{2}, z = \frac{a-\beta}{2}, x = \frac{(a-\beta)+m}{2}, y = \frac{(a+\beta)+m+1}{2}$$

Comme  $\alpha$  et  $\beta$  sont impairs,  $\frac{1}{4}(\alpha \pm \beta)$  sont entiers, et il est aisé de voir que l'un de ces deux nombres est pair et l'autre impair: mais pour que x soit entier, il faut que m soit pair ou impair avec  $\frac{1}{4}(\alpha - \beta)$ , condition qui rend y entier.

Ainsi pour N = 105 = 2.52 + 1, en décomposant 105 en

 $35 \times 3$ , on a t=19, t=16, t=16

Observez qu'en prenant  $\beta = 1$  pour l'un des facteurs de N, et  $\alpha = 2m + 1$  pour l'autre, on trouve t = m + 1,  $\beta = m$ , x' = y' = 0: les quatre parties de N se réduisent donc à deux ; alors il suit de ce qu'on vient de dire que tout nombre impair 2m+1, est la différence des deux carrés  $(m+1)^2-m^2$ , ainsi qu'on le sait  $(n^0 134, 2^0)$ . Cette décomposition en deux carrés peut se faire de plusieurs manières en prenant pour facteurs  $\alpha$  et  $\beta$  produisant 2m+1, des nombres tels que  $\frac{1}{2}(\alpha-\beta)$  soit pair ou impair avec m: mais si le nombre 2m+1 est premier, il n'y a qu'une seule manière de faire la décomposition.

611. L'équation

$$az' + 2byz + cy' + dz + cy + f = 0$$
,

la plus générale du 2° degré, se ramène à la précédente, en la dégageant des termes de 1° dimension. Soit fait

$$z = kz' + \alpha$$
,  $y = ly' + \beta$ ;

d'où  $2ax + 2b\beta + d = 0$ ,  $2\beta c + 2ab + e = 0...(1)$ ,

ÉQU. INDÉTERM. DE DEGRÉ SUPÉRIEUR.

forme convenable (n° 597). Maintenant, multiplions les équ. (1) respectivement par « et », puis ajoutons; nous avons

$$-(aa^2+2bab+cb^4)=\frac{dz+cb}{2}=\frac{ac^2-2bcd+cd^4}{4D}.$$

Nous désignerons le numérateur par N: la transformée est

$$az'^{*} + 2bz'y' + cy'^{*} + 4D^{*}f + ND = 0...(3);$$

équ. qu'on sait résoudre.

Lorsque  $b^a - ac = 0$ , ce calcul ne peut plus se faire; máis multipliant par a, les trois premiers termes forment le carré de az + by; posant ce binome = z', le reste du calcul est facile.

Soit 
$$7z^2 - 2zy + 3y^2 - 30z + 10y + 8 = 0$$
;

les équ. (2) deviennent 
$$z = \frac{z'-80}{-40}$$
,  $y = \frac{y'+40}{-40}$ ; mais  $y$  et  $z$ 

ne sont entiers qu'autant que 40, facteur commun des constantes, l'est aussi de z'et y', qu'on peut changer en 40z' et 40y', ainsi ce facteur 40 s'en va, et l'on pose

$$z=z'+2$$
,  $y=y'-1$ ,  $\gamma z'^2-2z'y'+3y'^2=2\gamma$ .

Cette équ. a été traitée (p. 207) et a donné  $\pm z' = 0$  et 2,  $\pm y' = 3$  et 1; donc on a

$$z=4,0,2$$
 et 2, avec  $y=0,-2,2$  et  $-4$ .

Des Équ. indéterminées de degré supérieur.

612. Pour résoudre en nombres entiers l'équ.

$$my = a + bx + cx^2 + \dots + kx^n,$$

observons que si x=a, on a aussi x=a+mt, t étant un nombre entier quelconque, puisqu'en substituant, le  $2^a$  membre prend la forme  $a+ba+ca^2...+mT$ , qui est visiblement divisible par m. Lorsque a > m, si l'on prend pour t,

l'entier contenu dans  $\frac{n}{m}$ , la valeur  $x = n \pm mt$  se trouve comprise entre  $+\frac{1}{2}m$  et  $-\frac{1}{4}m$ . Donc s'il existe des solutions entières de la proposée, il y en a toujours une infinité, et l'une au moins des valeurs de x est  $< \frac{1}{2}m$ , dans chaque système  $x = a \pm mt$ .

Lorsqu'on divise par m ceux des coefficiens a, b, c... qui sont > m, on extrait les parties entières, et on simplific le problème. Du reste il suffit, pour résoudre l'équ., d'essayer pour x tour à tour, tous les entières  $< \frac{1}{2}m$ , ce qui donnera les nombres simples a, et par suite toutes les valeurs de x = a + mt.

Ainsi pour l'équ.  $\gamma y = i\gamma + 9x - 3x^3 + 5x^3$ , on posera

$$y=2+x+\frac{3+2x-3x^2+5x^3}{7}$$
; puis prenant  $x=0,1,2,3$ 

et 4, tant en + qu'en -, on reconnaîtra que x=2 et  $\pm 1$  conviennent seuls; ce seront les valeurs de  $\alpha$  dans  $x=\alpha+7t$ , qui comprend toutes les solutions, et permet d'en conclure les

EQU. INDÉTERM. DE DEGRÉ SUPÉRIEUR.

que  $a, \beta, \gamma$ ... Ce seront les seules valeurs que m' puisse avoir : en faisant successivement

$$a=a'+b'x+c'x'...$$
,  $\beta=a'+b'x+...$ ,  $\gamma=a'+...$  etc. on prendra les racines entières de  $x$ ; celles de ces racines qui rendront  $m$  multiple de  $m'$  pourront scules résoudre la question; mais il faudra en outre que le quotient  $\frac{m}{m'}=y$  soit entier, afin d'avoir la valeur correspondante de  $y$ .

Observez que le long calcul de l'élimination dont on a parlé ne servant qu'à faire connaître le nombre A, on l'abrége beaucoup, en prenant m' et m nuls, c.-à-d., en cherchant le commun diviseur entre les polynomes a'+b'x+..., et a+bx+ etc.; seulement il faut avoir l'attention de ne pas supprimer les facteurs numériques qui pourraient affecter tous les termes de l'un des restes, ainsi qu'on est en droit de le faire dans le calcul ordinaire. Cette opération donne A pour reste final, car s'il existait un commun diviseur numérique, on le supprimerait dans l'équ. proposée.

Par ex. soit  $y(x^3-3)=x^2+1$ , la recherche du commun diviseur entre  $x^3-3$  et  $x^2+1$ , conduit au reste final 10, dont les diviseurs sont 1, 2, 5 et 10, en + et en -: prenons ces huit valeurs successivement pour m' dans les equ.  $x^3-3=m'$ , x'+1=m, et nous verrons qu'on ne peut admettre que

$$m' = -2$$
, d'où  $x = 1$ ,  $m = 2$ ,  $y = -1$   
 $m' = +5$ ,  $x = 2$ ,  $m = 5$ ,  $y = +1$ ;

telles sont les deux seules solutions du problème.

Nous ne traiterons pas les equ. où les deux inconnues entrent à des degrés supérieurs, parce qu'on n'a aucune méthode genérale pour les résoudre; on n'y parvient dans chaque cas particulier, que par des procédés spéciaux. Voy. les Recherches arithm. de Gauss, les Mémoires de Berlin, etc.

# Résolution des Équations numériques.

613. Soit fx == o une equ. qui ait été préparée de manière à n'avoir aucunes racines commensurables, ou égales, ou comprises plusieurs ensemble entre deux nombres entiers succlissifs (n° 542); admettons qu'on connaisse pour chaque racine irrationnelle l'entier a qui est immédiatement moindre (n° 541), et procédons à l'approximation ultérieure.

D'après la règle donnée (n° 592), soit fait  $x = a + \frac{1}{x}$ , fx = 0 deviendra  $f_1x' = 0$ . Or, par supposition, il y a une des valeurs de x' qui est > 1, et il n'y en a qu'une; cette racine répond à la valeur de x dont a est la partie entière, et dont nous voulons approcher. Raisonnons de même pour  $f_1x' = 0$ , et soit  $\beta$  l'entier approché de x'; on est assuré qu'il n'y a qu'une valeur de x' qui soit positive et > 1; on posera donc  $x' = \beta + \frac{x}{x''}$ , x'' ayant une racine > 1, et une seule; de là une transformée  $f_2x'' = 0$  dont x'' est l'inconnue. On voit donc que la racine x sera développée en fraction continue x = a,  $\beta$ , x'' qu'on

ciens (vey. p. 46 (\*)), il suffira de les substituer dans cette équ.

Soit proposée l'équ.  $x^3-2x-5=0$ , dont une seule racine est réelle et comprise entre 2 et 3 (n° 560); appliquons notre méthode. En faisant x=2, dans  $x^3-2x-5$ ,  $3x^4-2$ , 3x et 1, on trouve -1, 10, 6 et 1, pour coefficiens de l'équ. en x'. Mais x' est entre 10 et 11, et l'on trouve de même pour les coefficiens de l'équ. en x', 61, -94, -20, -1; donc on obtieut ces résultats, où l'on s'est dispensé d'écrire les puissances de x, x', x'', qui sont asses indiquées par les rangs des termes :

$$f_1 = -3 + 0x^2 - 2x - 5 = 0 \text{ entior } 2,$$

$$f_1 = -1 + 10 + 6 + 1 = 0 \dots 10,$$

$$f_2 = 61 - 94 - 20 - 1 = 0 \dots 1,$$

$$f_3 = -54 - 25 + 89 + 61 = 0 \dots 1,$$

$$f_4 = -71 - 123 - 187 - 54 = 0 \dots 2,$$

$$f_5 = -352 + 173 + 303 + 71 = 0 \dots 1,$$

$$f_6 = -195 - 407 - 853 - 352 = 0 \dots 3,$$
etc.

Donc x=2, 10, 1, 1, 2, 1, 3... =  $\frac{5.75}{5.75}$  = 2,09455...; valeur qui a 5 décimales exactes, puisqu'elle n'est pas en erreur de  $(\frac{1}{2.75})^{\circ}$ .

L'équ.  $x^3 - x^4 - 2x + 1 = 0$  a ses trois racines réelles, et comprises entre 1 et 2,0 et 1, -1 et -2. Approchons d'abord de la 1<sup>re</sup>.

$$f ...... x^3 - x^4 - 2x + 1 = 0 entler 1,$$
 $f_1 ... - 1 - 1 + 2 + 1 = 0 .... 1,$ 
 $f_2 .... 1 - 3 - 4 - 1 = 0 .... 4,$ 
 $f_3 ... - 1 + 20 + 9 + 1 = 0 .... 20,$ 
 $f_4 .... 181 - 391 - 40 - 1 = 0 .... 2,$ 
 $f_5 ... - 197 + 568 + 695 + 181 = 0 .... 3,$ 
 $f_6 .... 2059 - 1216 - 1205 - 197 = 0 .... 1,$ 
etc.

 $f_{1}x_{1}...+61-94-20-1$ 

<sup>(\*)</sup> Voici le calcul prescrit p. 46 pour déduire f, de f, dans l'ex. suivant :

f:x = -1 +10 + 6 + 1 = a entier 10

-1 0 + 6 + 6:

Facteur 10 
-1 -10 -94

-1 -20

d'où...... -1 -20 -94 +6:

x = 1, 1, 4, 20, 2, 3, 4, 6, 10, 5, 2 = 1,39054 = 1,8019377354.

La racine comprise entre o et 1 se trouve de même; et comme dès la 2º opération on retombe eur la transformée (2), on doit retrouver les équ. 3, 4, 5...; d'où

$$x = 0,2,4,20,2,3,1,6,10,5,2 = \frac{874883}{1289054} = 0,4450418679$$

Enfin, pour la racine négative, il faut changer x en - x; et comme on a alors l'équ. (1), on pose de suite

$$-x = 1,4,20,2,3,1,6,10,5,2 = \frac{7.15}{573} \frac{371}{683} = 1,2469796037.$$

Nous rencontrons ici une particularité propre à l'exemple proposé, en sorte que les trois racines se trouvant formées des nièmes termes, on est dispensé du calcul des deux dernières.

Pour 
$$fx = 2x^2 - 14x + 17 = 0$$
 entier 5 on  $a f_1 = \dots -3 + 6 + 2 = 0 \dots 2$   $f_2 = +2 - 6 - 3 = 0 \dots 3$   $f_3 = -3 + 6 + 2 = 0 \dots 2$ 

On retrouve  $f_i$ ; donc x=5 [2,3] comme p. 190.

614. Exposons maintenant les moyens d'abréger ces divers calculs.

La fraction continue ayant été poussée jusqu'à l'entier y',

z est une valeur qui en dépend; mais chacune des autres racines x', x''... donne une équ. semblable; ainsi, z', z''... étant les valeurs de z correspondantes, on a

$$z' = -\frac{m'}{n'} \pm \frac{1}{p'.n'}, z'' = -\frac{m'}{n'} \pm \frac{1}{\delta^2.n'}, \text{ etc.}$$

Ajoutons ces (i - 1) équations, et faisons pour abréger.....

$$\Delta = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} + \dots; \text{ nous avons}$$

$$z' + z'' + z''' \dots = -\frac{m'}{n'}(i-1) \pm \frac{\Delta}{n'2}$$

La transformée en z étant représentée par  $Az^i+Bz^{i-1}+...=0$ , la somme des racines est  $z+z'+z''...=-\frac{B}{A}$ ; retranchant l'équ. précédente,

$$z = \frac{m'}{n'}(i-1) - \frac{B}{A} \mp \frac{\Delta}{n'^2}; \dots (a)$$

mais  $\frac{n}{n}$  ne tarde pas à approcher assez de x pour que  $\delta$  soit fort

petit;  $\mathcal{N}$ ,  $\mathcal{N}$ ..., qui sont les différences des autres racines x', x''... à notre convergente, sont à peu près égales aux différences de ces racines à x; et plus ces différences sont grandes, plus  $\Delta$  est petit; n' croît d'ailleurs de plus en plus : ainsi, le dernier terme de notre équ. est alors négligeable ; d'où

$$z = \frac{m'}{n'}(i-1) - \frac{B}{A}. \quad (b)$$

Non-seulement cette équ. donne l'entier  $\pi$ , contenu dans z, mais même en résolvant en continue, par la méthode du commun diviseur, on peut prendre plusieurs termes successifs, comme composant la valeur de z et continuant celle de x;  $z=\pi, \ell, r\ldots$ ; d'où  $x=\sigma, \beta, \ldots, \pi, \ell, r\ldots$  En arrêtant la fraction z à l'un de ses termes  $\sigma$ , soient  $\frac{P}{P'}, \frac{q}{q'}$  les deux dernières

. . .

convergentes, on a (equ. G, p. 180)

$$z = \frac{qr + p}{q'r + p'};$$

et substituant dans la transformée en s, on passe de suite à celle qui répond au terme r, en supposant qu'en effet ce terme

convienne à la valeur de x. Puisque  $z = -\frac{m'x-m}{n'x-n}$ , il suffira

d'avoir deux limites rapprochées, entre lesquelles x soit compris, et de substituer ces limites dans cette fraction, pour avoir celles de z: ces dernières résolues en continues, leurs termes communs le seront aussi à z, et continueront x.

Pour la 1<sup>re</sup> racine du dernier ex., partons de la transformée  $f_4$ ; les convergentes sont  $\frac{9}{5} = 1$ , 1, 4;  $\frac{182}{101} = 1$ , 1, 4, 20; d'où l'on tire  $z = \frac{10}{101} + \frac{391}{181} = \frac{41301}{18281} = 2$ , 3, 1, 6...; on remarque que les quatre 1<sup>cre</sup> termes continuent la valeur de x, laquelle arquiert de suite 8 termes. On en tire les convergentes  $\frac{9}{4}$  et  $\frac{61}{47}$ ; d'où  $z = \frac{61u + 9}{27u + 4}$ , et par suite la transformée  $f_8$ , en substituant dans  $f_4$ ; et ainsi de suite.

Quand la racine r est commensurable la fraction continue

La résolution de l'équ.  $x^i = A$ , ou l'extraction des racines, rentre dans cette méthode. Ainsi  $x^3 = 17$  donne

$$x = 2, 1, 1, 3, 138 = \frac{1489}{968};$$

et formant la valeur de z, on arrive à z = 1, 3, 2...; d'où  $x = \frac{a \cdot 25 \cdot 7}{478.7} = 2,5712818.$ 

615. L'équation 10° = 29 se traite de la même manière. On trouve d'abord que x entre 1 et 2; savoir,

$$x = 1 + \frac{1}{x'}$$
,  $10^{1 + \frac{1}{2}} = 29$ ;  $10 \times 10^{\frac{1}{2}} = 29$ ;  $10 = (2,9)^{2}$ . On

voit ensuite que x' est entre 2 et 3;

$$x' = 2 + \frac{1}{x^2}$$
,  $10 = (2,9)^3 \cdot (2,9)^{\frac{1}{x^2}}$ ,  $(\frac{1000}{841})^{x^2} = 2$ , 9; et ainsi de suite. Donc

$$x = 1, 2, 6, 6, 1, 2, 1, 2... = \frac{1439}{984} = 1,4623980.$$

Cette valeur > x est approchée à moins de  $(\frac{1}{984})^2$ , avec six chiffres décimaux exacts.

$$10^x = 23$$
 donne  $x = 1, 2, 1, 3, 4, 17, 2 = \frac{2270}{1667} = 1,3617278$ .

Ainsi, on sait résoudre, par approximation, l'équ.  $10^x = b$ , et comme on peut prendre au lieu de 10, toute autre base, on sait calculer le logarithme d'un nombre dans tout système.

### VI. MÉTHODE DES COEFFICIENS INDÉTERMINÉS.

## Décomposition des Fractions rationnelles.

616. F et  $\varphi$  étant des fonctions de x identiques, c.-à-d. qui n'ont qu'une simple dissemblance provenue de la manière dont elles sont exprimées algébriquement, l'équ.  $F = \varphi$  n'a pas be-

soin pour se vérifier qu'on attribue à x des valeurs convenables, et doit subsister, quel que soit le nombre qu'on juge à propos de mettre pour x. Supposons que, par des artifices d'analyse, on parvienne à ordonner F et  $\phi$  par rapport à x, sous la même forme

$$a + bx + cx^2 + dx^3 \dots = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 \dots;$$
 puisqu'il n'y avait entre  $F$  et  $\varphi$  qu'une différence apparente due aux formes sous lesquelles ces fonctions étaient exprimées, cette différence de formes n'existant plus, on doit précisément trouver dans un membre tont ce qui entre dans l'autre; donc,

$$a = A$$
,  $b = B$ ,  $c = C$ ...

Et en effet, puisque l'équ. doit subsister pour toute valeur de x, si l'on prend x = 0, on a a = A. Ces deux constantes n'ont pas été rendues égales par cette supposition; elles l'étaient sans cela, et l'hypothèse n'a été ici qu'un moyen de mettre cette vérité en évidence. Dès lors, quel que soit x, on a encore  $bx + cx^2 + \ldots = Bx + Cx^2 \ldots$ ; divisant par x,

$$b + cx + \text{etc.} = B + Cx...;$$

le même raisonnement prouve que b = B, puis c = C...

dont elle soit la somme. Par la division, on peut toujours abaisser le degré du polynome N, par rapport à x, au-dessous de D; c'est dans cet état que nous prenons la fraction. Soit....  $D = P \times Q$ , P et Q étant des polynomes premiers entre eux, des degrés p et q, posons

$$\frac{N}{D} = \frac{Ax^{j-1} + Bx^{j-2} \dots + L}{Q} + \frac{A'x^{p-1} + B'x^{p-2} \dots + L'}{P}$$

Pour réduire au même dénominateur  $D=P\times Q$ , multiplions  $Ax^{p-1}+\dots$  par P, et  $A'x^{p-1}+\dots$  par Q; ces produits seront de degré p+q-1, c-à-d. formeront un polynome complet d'un degré moindre de  $\tau$  que D; et comme N est au plus de ce même degré, en comparant chaque terme de N à ceux des produits ci-dessus, on en tirera p+q équ. entre les coefficiens inconnus A, A', B, B', ..., dont le nombre est visiblement p+q, puisque nos numérateurs ont q et p termes; ces inconnues ne seront qu'au  $\tau^{er}$  degré, et le calcul conduira bientôt à les trouver. Il est donc prouvé que la décomposition indiquée est légitime, et le calcul donne actuellement les valeurs de toutes les parties composantes.

Et si P et Q sont eux-mêmes décomposables en d'autres facteurs premiers entre eux, sans chercher à déterminer A, A, B..., on remplacera chaque fraction par d'autres formées selon le même principe; c.-à-d. que, pour décomposer la fraction rationnelle proposée, il faut trouver les facteurs premiers entre eux de son dénominateur, et égaler cette fraction à une suite d'autres qui aient ces facteurs pour dénominateurs, et dont les numérateurs soient des polynomes respectivement d'un degré moindre d'une unité.

On égalera douc D à zéro pour le résondre en ses facteurs simples; et il se présentera deux cas, selon que D n'aura que des facteurs inégaux, on en aura d'égaux. Examinons ces deux cas séparément.

1<sup>er</sup> cas. Si 
$$D = (x-a) (x-b) (x-c) \dots$$
, on posera
$$\frac{N}{D} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c} + \dots,$$

et il s'agira de déterminer A, B, C... par le procédé qu'en vient d'exposer.

Par exemple, soit D = (x - a) (x - b); on a

$$\frac{kx+l}{(x-a)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

d'où

$$kx + l = A(x - b) + B(x - a)$$
$$= (A + B)x - Ab - Ba.$$

Ainsi

$$k=A+B$$
,  $-l=Ab+Ba$ ;

et enfin

$$A = -\frac{ka+l}{b-a}, \quad B = \frac{kb+l}{b-a}.$$

Pour  $\frac{2-4x}{x^3-x-2}$ , j'égale le dénominateur à zéro pour en

obtenir les facteurs binomes;  $x^2 - x = 2$  donne x = 2 et -1; ce sont les valeurs de b et a. On a k = -4, l = 2; ainsi

$$\frac{2-4x}{x^2-x-2} = \frac{-2}{x+1} - \frac{2}{x-2}.$$

De même

$$\frac{1}{a^2-a^2} = \frac{1}{a^2(a+a)} + \frac{1}{a^2(a-a)}$$

pour

$$\frac{x^2-x+1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x+1},$$

on trouve

$$C=\frac{3}{2}, B=A=-\frac{1}{2}.$$

De même 
$$\frac{x}{x^3-1} = \frac{Ax+B}{x^4+x+1} + \frac{C}{x-1}$$
,

donne

$$-A = B = C = \frac{1}{3}.$$

2° cas. Chaque facteur de D, de la forme  $(x-a)^i$ , donne lieu à une composante telle que  $\frac{Ax^{i-1}+Bx^{i-2}...}{(x-a)^i}$ ; mais comme celle-ci est elle-même décomposable, on pose de suite, au lieu de cette fraction, la somme équivalente

$$\frac{A}{(x-a)^{l}} + \frac{B}{(x-a)^{l-1}} + \frac{C}{(x-a)^{l-2}} \cdots + \frac{L}{x-a}.$$

Et en effet, il est visible qu'en réduisant au même dénominateur, le numérateur a la même forme que ci-devant, et un égal nombre de constantes inconnues.

$$\frac{x^3 + x^4 + 2}{x(x-1)^3(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+1)^3} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x-1)^2} + \frac{E}{x-1}$$

$$donne = \frac{2}{x} - \frac{\frac{1}{2}}{(x+1)^2} - \frac{\frac{5}{4}}{x+1} + \frac{1}{(x-1)^3} - \frac{\frac{3}{4}}{x-1}.$$

On trouvera de même

$$\frac{1}{x(x+1)^3(x^2+x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{(x+1)^3} - \frac{2}{x+1} + \frac{x}{x^3+x+1}.$$

Si les facteurs égaux du dénominateur étaient imaginaires, quoique le même procédé puisse être appliqué, il sera préférable de les réunir en facteurs réels du 2° degré, sous la forme  $(x^2 + px + q)^i$ ; le numérateur est alors  $Ax^{2i-1} + Bx^{2i-3} + \dots$  ou plutôt on prend les fractions composantes

$$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^1} + \frac{Cx+D}{(x^2+px+q)^{l-1}} + \dots + \frac{Kx+L}{x^2+px+q}.$$
T. 11.

Par exemple, on fera

$$\frac{1}{(x+1)x^{3}(x^{3}+2)(x^{4}+1)^{4}}$$

$$=\frac{A}{1+x} + \frac{B}{x^{4}} + \frac{C}{x} + \frac{Dx+E}{x^{3}+2} + \frac{Fx+G}{(x^{3}+1)^{4}} + \frac{Hx+I}{x^{4}+1}.$$

Le calcul donnera

$$A = \frac{1}{12}$$
,  $B = -C = \frac{1}{6}$ ,  $D = -E = \frac{1}{6}$ ,  $F = -G = \frac{1}{2}$ ,  $H = -I = \frac{1}{4}$ .

618. L'usage fréquent qu'on fait de la décomposition des fractions rationnelles, rend très utile la méthode suivante, qui abrège les calculs.

1<sup>er</sup> cas. Facteurs inégaux. Soit D = (x - a)S, S étant un produit de facteurs tous différens de x - a. La dérivée est

$$D' = S + (x - a) S'$$
; on pose (\*)

$$\frac{N}{D} = \frac{A}{x - a} + \frac{P}{S}; \text{ d'où } N = AS + P(x - a).$$

Il s'agit de déterminer la constante A, sans connaître le polynome P. Si l'on fait x = a, et qu'on désigne par a, et d ce et n = As; partant,  $A = \frac{n}{s} = \frac{n}{d}$ . Donc remplaces le dénominateur D de la fraction proposée par sa dérivée D'; puis chan gez x en a, vous aures le numérateur A de la fraction composante dont x — a est le dénominateur. On devra de même faire x = b, c = c dans  $\frac{N}{D}$ , pour avoir les numérateurs de  $\frac{B}{x-b}$ .  $\frac{C}{x-c} \dots$ , en supposant  $D = (x-a) (x-b) (x-c) \dots$ 

Pour 
$$\frac{-5x^2-5x+6}{x^4-2x^3-x^2+2x}$$
, posez  $\frac{N}{D} = \frac{-5x^3-5x+6}{4x^3-6x^2-2x+2}$ ;

or, vous aves D=(x-1)(x+1)(x-2)x; faites donc x=1, -1, 2 et 0, et vous aurez 2, -1, -4 et 3 pour résultats la proposée revient à  $\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{4}{x-2} + \frac{3}{x}$ .

Soit la fraction 
$$\frac{1}{z^6-1}$$
; on a,  $\frac{N}{D}$  =  $\frac{1}{6z^5}$ ; or (p. 146),

$$z^6-1=(z+1)(z-1)(z^3-z+1)(z^3+z+1)$$

Pour les deux 1<sup>en</sup> facteurs, on fait  $z=\pm 1$ , et l'on a  $\pm \frac{1}{6}$ ; le facteur suivant donne  $z=\frac{1}{2}(1\pm \sqrt{-3})$ ; d'où l'on tire

$$\frac{2^5}{6(1\pm\sqrt{-3})^5} = \frac{32}{6(16\pm16\sqrt{-3})} = \frac{1\pm1/-3}{12};$$

les deux fractions composantes sont faciles à trouver; réduites en une scule, on a  $\frac{1}{6}$ .  $\frac{z-2}{z^2-z+1}$ . Enfin, le 4° facteur de D indique qu'il suffit de changer z en -z dans ce dernier résultat. Donc,

$$\frac{1}{z^6-1} = \frac{1}{6} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} + \frac{z-2}{z^2-z+1} - \frac{z+2}{z^2+z+1} \right).$$

2° cas. Facteurs égaux. Soit  $D = (x - a)^t$ ; si l'on change

 $x \in A + h$  dans  $N \in D$ , ces polynomes deviennent (n° 504)

$$N = n + n'k + \frac{1}{2}n''h^2 + \frac{1}{6}n''h^3 + \dots$$
, et  $D = h^4$ .

En divisant, et mettant x - a pour h, on trouve

$$\frac{N}{D} = \frac{n}{(x-a)^{l}} + \frac{n'}{(x-a)^{l-1}} + \frac{\frac{1}{a}n''}{(x-a)^{l-a}} + \dots$$

Ainsi la proposée se décompose en i fractions, dont les numérateurs sont ce que deviennent N, N',  $\frac{1}{2}$ , N'... en faisant x = a.

Par exemple,  $\frac{3x^2-7x+6}{(x-1)^3}$ ; comme le numérateur a pour

dérivées  $6x-\gamma$  et 6, en faisant x=1, on obtient 2, -1 et 3 pour numérateurs des fractions composantes, savoir,

$$\frac{3x^3-7x+6}{(x-1)^3}=\frac{2}{(x-1)^3}-\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{3}{x-1}.$$

Mais si le dénominateur contient d'autres facteurs avec

 $nent f, f', f'', \dots$ , et par conséquent le développement de la première partie.

$$\frac{F}{(x-a)^{l}} = \frac{f}{(x-a)^{l}} + \frac{f'}{(x-a)^{l-1}} + \frac{\frac{1}{2}f''}{(x-a)^{l-2}} \cdot \dots,$$

précisément comme si la fraction proposée n'eût eu que  $(x-a)^i$  au dénominateur. On tire de cette équ.

$$F = f + f' \cdot (x - a) + \frac{1}{2} f' \cdot (x - a)^2 + \dots (3),$$
  
F est donc connu; et l'on a dans l'équ. (1)

$$\frac{P}{S} = \frac{N - FS}{D} = \frac{N - FS}{(x - a)!S} \dots (4).$$

Cette identité exige que  $(x-a)^i$  soit facteur de N-RS; il faut effectuer la division pour obtenir le quotient P; la 2° partie de notre fraction proposée est connue, et il faut la décomposer à son tour.

Soit, par ex., 
$$\frac{N}{D} = \frac{5x^4 - 13x^3 + 14x^2 - 5x + 3}{(x-1)^3(x+1)x}$$
;

faites x = 1 dans  $S = x^2 + x = 2$ , S' = 2x + 1 = 3, S' = 2,

$$N = 5x^4 - 13x^3 + \ldots = 4, N' = 20x^3 - \ldots = 4, N' = 10.$$

Donc, 
$$4 = 2f$$
,  $4 = 2f' + 3f$ ,  $10 = 2f'' + 6f' + 2f$ ;

puis 
$$f=2, f'=-1, \frac{1}{2}f''=3, F=2-(x-1)+3(x-1)^2=3x^2-7x+6$$
.

Le produit FS, retranché de N, donne

$$2x^4 - 9x^3 + 15x^3 - 11x + 3$$

qui, divisé par  $(x-1)^3$ , donne P=2x-3.

Il reste à décomposer, par le premier procédé,

$$\frac{P}{S} = \frac{2x-3}{x^2+x}$$
; d'où  $\frac{P}{S'} = \frac{2x-3}{2x+1}$ ;

faisant x = -1 et o, il vient 5 et -3; puis

$$\frac{N}{D} = \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} + \frac{5}{x+1} - \frac{3}{x}$$

Observez que, dans cet ex., il eut été plus court de détermi-

ner d'abord les deux dernières fractions, en faisant x = 0 et o dans N et D'; d'où

$$\frac{N}{D} = \frac{F}{(x-1)^3} + \frac{5}{x+1} - \frac{3}{x}.$$

Transposant ces deux dernières fractions et réduisant, on trouve aisement la première  $\frac{F}{(x-1)^3} = \frac{3x^4 - 7x + 6}{(x-1)^3}$ , qui rentre dans ce qu'on a vu ci-devant, et est très facile à décomposer.

De même, pour  $\frac{N}{D} = \frac{x^3 - 6x^3 + 4x - 1}{x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 7x + 6}$ , comme  $D = (x + 1)^3 (x - 2)(x - 3)$ , on fera x = 2 et 3 dans N et D'; on aura les fractions  $\frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x - 3}$ ; retranchant de la proposée, on a  $\frac{x}{(x + 1)^3}$ , qu'il s'agit de décomposer. Mais ou trouve f = -1, f' = 1; donc il vient enfin, en réunissant ces parties.

$$\frac{N}{D} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1}$$

que les termes diminuent sans cesse. En effet prenons n termes à partir du ne,

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$$

Chacun est visiblement  $> \frac{1}{2n}$ , et la somme  $> n \times \frac{1}{2n}$ , ou  $\frac{1}{2}$ : de même la somme des 2n termes qui suivent ceux-ci, est aussi  $> \frac{1}{2}$ , etc.; en sorte que la somme totale surpasse  $\frac{1}{2} \times \infty$ : il n'y a pas de limite.

1". uand x < 1, la progression géométrique  $a+ax+ax^2$ .. est convergente, car outre que ses termes décroissent, les sommes prises à partir du terme de rang n sont

$$x^{n} + x^{n+1} = x^{n}(1+x) = x^{n} \left(\frac{1-x^{2}}{1-x}\right)$$
$$x^{n} + x^{n+1} + x^{n+2} = x^{n} \left(\frac{1-x^{2}}{1-x}\right), \text{ etc.}$$

On voit que, x étant < 1, à mesure que n augmente, ces sommes sont de plus en plus petites, et tendent vers zéro.

2°. Si l'on connaît le terme général  $u_n$  d'une série......  $u_0 + u_1 + u_2$ ... On changera n en n+1, et on aura le terme de rang n+1, et le quotient  $F = \frac{u_{n+1}}{u_n}$  sera le facteur qui mul-

tipliant un terme produira le suivant. Or si tous les termes sont positifs et si, pour de grandes valeurs de x, F tend vers une limite L, la série est convergente ou divergente, selon que cette limite F est < ou > 1.

En effet, supposons d'abord L < 1, et prenons un nombre quelconque I intermédiaire à L et 1, en sorte que L < l < 1. Puisque F converge vers L à mesure que n s'accroît, il s'ensuit qu'à partir d'un rang n suffisamment grand, le facteur F approchera autant qu'on voudra de L, et deviendra par conséquent < I; d'où

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < l$$
,  $u_{n+1} < lu_n$ ,  $u_{n+2} < lu_{n+1}$ ,  $u_{n+3} < lu_{n+2}$ ...

Ces termes consécutifs étant moindres que ceux de la progression géométrique  $u_*(l+l^2+l^3...)$ , qui est convergente, il s'ensuit que la sèrie proposée l'est aussi.

On prouve de même que si L > 1, les termes  $u_{n+1}$ ,  $u_{n+2}$ ,... sont plus grands que ceux d'une progression géométrique dont la raison l étant > 1, on arrive à des termes aussi grands qu'on veut, ce qui montre que la série est divergente.

Ainsi pour  $(x + a)^n$ , il suit de la valeur 7, p. 12, et de la relation 4, p. 5, que  $F = \frac{m-n}{n+1} \cdot \frac{x}{a}$ ; plus n croît, et plus F approche de la limite  $\frac{x}{a}$ , que ce facteur atteint pour  $n = \infty$ : donc la formule du binome est convergente ou divergente selon que  $x < \infty$  ou > a.

Au reste les deux transformations suivantes sont propres à augmenter la convergence de cette série

$$x+a=\frac{x}{a}=\frac{2a}{x-a}$$

vergence, cette propriété a lieu aussi pour la proposée : car les termes negatifs devant être retranchés des positifs, ne font que diminuer la somme totale, et tendent par conséquent à augmenter la convergence.

Pour  $x = \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{x^7}{2 \cdot 1 \cdot 7}$  etc., en rendant tous les termes positifs, on a pour terme général

 $u_n = \frac{x^{2n-1}}{2 \cdot 3 \cdot \dots (2n-1)}, u_{n+1} = \frac{x^{2n+1}}{2 \cdot 3 \cdot \dots (2n(2n+1))}, F = \frac{x^n}{2n(2n+1)}$  comme  $n = \infty$  donne F = 0, la série est convergente : d'ailleurs posant F < 1, on trouve  $x^2 < 4n^2 + 2n$ ; si l'on prend  $4n^2 > x^2$ , ou  $n > \frac{1}{2}x$ , on voit qu'à partir du rang  $\frac{1}{2}x$  les termes vont en décroissant.

 $4^{\circ}$ . Toute série dont les termes ont des signes alternatifs + et —, est convergente, quand ces termes décroissent sans bornes vers la limite zéro. Car soit  $a-b+c-d+\ldots$ ; comme chaque terme négatif peut être retranché du positif qui le précède, on n'a que des binomes positifs, et la somme prend le signe +: d'un autre côté on peut écrire  $a-(b-c)-(d-e)\ldots$ ; et a doit surpasser toutes les parties soustractives. Or on peut prendre pour a un terme assez éloigné dans la série pour qu'il soit aussi petit qu'on voudra; donc à fortiori la somme totale depuis a jusqu'à l'infini est dans le même cas.

C'est ainsi que la série  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$ ... est convergente, quoique elle ne le soit pas quand tous les signes sont +.

Voy. le Cours d'analyse de M. Cauchy, p. 123.

#### Séries récurrentes.

620. Toute fraction rationnelle, ordonnée selon les puissances croissantes de x, dont le numérateur N est d'un degré moins élevé que le dénominateur D, peut se développer en une série infinie  $A+Bx+Cx^2+Dx^3...$ ; cela résulte de la division actuelle de N par D, puisque le quotient ne peut jamais donner de puissance négative ni fractionnaire de x. Cette division

sion pourrait faire connaître les coefficiens A, B, C...; mais on présère le calcul suivant, qui met en évidence la loi de la série. On pose

$$\frac{N}{D} = \frac{a+bx+cx^2...+hx^{i-1}}{1+ax+\beta x^2...+\theta x^i} = A+Bx+Cx^2+Dx^3...$$

On réduit au même dénominateur; puis comparant les termes où x porte des exposans égaux, l'équ. se partage en d'autres, qui servent à déterminer A, B, C... (n° 616); le dénominateur a 1 pour terme constant, ce qui n'ôte rien à la généralité, parce qu'on peut diviser N et D par ce 1<sup>er</sup> terme, quel qu'il soit.

Soit 
$$\frac{N}{D} = \frac{a}{1 + ax} = A + Bx + Cx^3 + Dx^3 \dots;$$
  
on a  $a = A + B \begin{vmatrix} x + C & x^2 + D & x^3 + \dots \\ + Aa & + Ba & + Ca & + \dots \end{vmatrix}$ 

D'où 
$$a=A$$
,  $B+Aa=0$ ,  $C+Ba=0$ .....

La 1<sup>re</sup> de ces équ. donne A, la 2º B, la 3º C... Enfin M et N étant deux coefficiens successifs de notre série, on a N+Ma=0: est le numérateur, et le dénominateur est 1 — la raison de la progression.

Par ex., 
$$\frac{3}{6-4z}$$
,  $=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{3}{2}x}$  (en divisant haut et bas par 6)

donne cette série, dont le premier terme est  $\frac{1}{3}$  et la raison  $\frac{2}{3}$  x,  $\frac{1}{3}$   $(1+(x+\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x^3+\dots))$ : enfin, on trouve

$$T = \frac{2^{n-1}x^n}{3^n}, \ \Sigma = \frac{1 - (\frac{1}{3}x)^n}{2(1 - \frac{2}{3}x)}.$$

Et si l'on donne cette série et sa loi, on retrouve la fraction génératrice en divisant le 1ex terme ; par 1 — le facteur ; x.

Pour 
$$\frac{a+bx}{1+ax+\beta x^2} = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 \dots,$$
on a 
$$a+bx = A + B \begin{vmatrix} x+C \end{vmatrix} x^2 + D \begin{vmatrix} x^5 \\ +Az \end{vmatrix} + Bx \begin{vmatrix} x+C \end{vmatrix} + Bx \begin{vmatrix} x+C \\ +Bz \end{vmatrix} + Bx \end{vmatrix}$$

Soient M, N, P, trois coefficiens indéterminés consécutifs du développement; il suit de notre calcul qu'on a  $P+Na+M\beta=0$ ; d'où  $P=-Na-M\beta$ : donc, un terme quelconque de la série se tire des deux précédens multipliés, l'un par — ax, l'autre par — $\beta x$ . On observe que ces facteurs, retranchés de 1, donnent le dénominateur de la fraction proposée. Pour la développer, il faut d'abord trouver les deux  $1^{ers}$  termes A+Bx, soit par la division, soit à l'aide des équ. A=a, B=b-aa; puis à l'aide des facteurs —ax et — $\beta x^*$ , on compose les termes suivans, de proche en proche.

Réciproquement, si la série et sa loi sont données, on remonte à la fraction génératrice, qui est la somme totale de cette série jusqu'à l'infini, par un calcul simple; 1 moins les deux facteurs, forme le trinome dénominateur  $r + \alpha x + \beta x^{2}$ . Quant au numérateur n + bx, on a a = A, b = B + As.

Par ex., 
$$\frac{2-4x}{x^2-x-2} = \frac{2x-1}{1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}x^5}$$
, en divisant haut

et bas par — 2; les facteurs sont donc —  $\frac{1}{3}x$ , et  $+\frac{1}{4}x^4$ ; d'ailleurs, on trouve —  $1+\frac{5}{3}x$  pour les deux  $1^{art}$  termes; de là cette série —  $1+\frac{5}{3}x-\frac{7}{4}x^3+\frac{17}{3}x^3-\ldots$  Et réciproquement, si la série est connue, c.-à-d. si l'on a les deux premiers termes et les facteurs —  $\frac{1}{3}x$ ,  $+\frac{1}{3}x^3$ , ceux-ci, retranchés de 1, donnent de suite le dénominateur de la fraction génératrice; on a enfin a=-1, b=2; d'où résulte le numérateur.

En raisonnant de même pour  $\frac{a+bx+cx^2}{1+ax+\beta x^2+\gamma x^3}$ , on trouve

que les trois premiers termes de la série donnent

$$A=a, B+Aa=b, C+Ba+AB=c,$$

equ. d'où l'on tire les valeurs de A, B et C. Les termes suivans s'en déduisent, comme ci-dessus, et quatre coefficiens successifs sont liés par cette équ.  $Q = -P\alpha - N\beta - M\gamma$ , en sorte qu'un terme quelconque se tire des trois précédens, en les multipliant par  $-\alpha x$ ,  $-\beta x^2$ ,  $-\gamma x^3$ . Et réciproquement, on peut remonter de la série à la fraction génératrice qui en exprime la somme totale. Cette loi s'étend à toutes les fractions rationnelles.

621. On nomme Récurrente toute série dont chaque terme est déduit de ceux qui le précèdent, en les multipliant par des quantités invariables : ces facteurs s'appellent l'Échelle de relation. C'est ainsi que les sinus et cosinus d'arcs équidifférens (n° 361, 572), les sommes des puissances des racines des équ. (n° 583), forment des séries récurrentes. Nons dirons donc que toute fraction rationnelle dont le dénominateur est  $1 + \alpha x + \beta x^3 \dots + \delta x^l$ , se développe en une série récurrente, dont l'échelle de relation est formée des n facteurs  $-\alpha x, -\beta x^2, \dots -\delta x^l$ ; on cherche d'abord les i 1° termes, soit par la division, soit par les coefficiens indéterminés; les termes suivans s'en déduisent ensuite de proche en proche-

Par ex.,

$$\frac{x^3 + 5x^3 - 10x + 2}{x^3 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2} = -1 + \frac{7}{2}x + \frac{9}{4}x^3 + \frac{49}{8}x^3 + \frac{73}{16}x^4 + \dots$$

On trouve aisément les quatre premiers termes; et comme en divisant la proposée, haut et bas, par -2, on obtient pour les quatre facteurs  $\frac{3}{4}x, \frac{1}{4}x^2, -\frac{3}{4}x^3$  et  $\frac{1}{2}x^4$ , cette échelle de relation sert à prolonger la série tant qu'on veut.

Il est inutile d'ailleurs de rappeler que si les termes de la série vont en décroissant, on approche d'autant plus de la valeur totale, qu'on prend un plus grand nombre de termes; mais qu'il n'en est pas ainsi quand la série est divergente, et qu'il faut la prendre dans sa totalité pour qu'elle représente la fraction dont elle est le développement. (Voy. n° 99 et 619.)

622. Cherchons le terme général T des séries récurrentes. La fraction proposée F étant développée, on a

$$F = \frac{a + bx + cx^{2} \dots + tx^{i-1}}{1 + ax + \beta x^{2} \dots + bx^{i}} = A + Bx + Cx^{2} + Dx^{3} \dots (1)$$

on connaît les i premiers coefficiens A, B, C... et la loi de la série. Pour décomposer F en fractions de 1<sup>er</sup> degré, on cherchera les facteurs du dénominateur; à cet effet changeons x en  $\frac{1}{x}$ , et égalons à zéro, nous aurons à résoudre une équ. dont nous supposons d'abord que les racines k, k', k'', ... sont inégales, savoir

$$y^{i}+\epsilon y^{i-1}+\beta y^{i-2}....+\epsilon=(y-k)(y-k')(y-k'')...$$

Ces racines sont d'ailleurs réelles ou imaginaires, rationnelles ou irrationnelles, positives, négatives ou zéro. Remettons ici

$$1 + ax + \beta x^{2} + \dots + \delta x^{l} = (1 - kx) (1 - k'x) (1 - k'x) \dots$$

d'où 
$$F = \frac{K}{1 - kx} + \frac{K'}{1 - k'x} + \frac{K''}{1 - k''x} + \dots$$
 (2)

Nous avons donné p. 226 le moyen de déterminer les constantes  $K, K', K'', \ldots$  qui par conséquent sont connues, ainsi que  $k, k', k'' \ldots$ 

Or chacune de ces fractions se développe en une progression géométrique; la série (1) est la somme terme par terme de ces i progressions: le terme général T est donc la somme de leurs termes généraux. Ainsi on a

$$T = (Kk^{n} + K'k'^{n} + K''k''^{n} + \text{etc.})x^{n}......$$
 (3)

Donc pour trouver le terme général T de la série récurrente proposée, et décomposer cette série en progressions géométriques dont elle soit la somme, il faut égaler à zéro le dénominateur de la fraction; y changer x en  $\frac{1}{y}$ , chercher les racines k,k',k''...de cette équ.  $y^t+ay^{t-1}+...=0$ ; ces racines seront (en signes contraires) les facteurs de x dans les dénomment (a), et les raisons des progressions seront kx,k'x,... les coefficiens K,K',K''..., numér. de ces fractions, étant déterminés, le terme général T sera connu (3).

Dans notre ex. du 2º degré p. 236, on égale à séro le dé-



$$\frac{1}{2}(1+3x+3^{2}x^{2}...3^{n})$$
 et  $-\frac{1}{2}(1+x+x^{2}...x^{n})$ ;

le terme général est  $T = \frac{1}{2}x^{2}(3^{n+1} - 1)$ .

Enfin 
$$\frac{2+x+x^3}{2-x-2x^4+x^3}$$
 devient

$$\frac{1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^{4}}{1 - \frac{1}{2}x - x^{4} + \frac{1}{2}x^{3}} = \frac{2}{1 - x} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + x} - \frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{1}{2}x}.$$

Les termes généraux des progressions sont  $2x^n$ ,  $\frac{1}{3}(-x)^n$  et  $-\frac{4}{3}(\frac{1}{3}x)^n$ : donc la série  $1+x+2x^2+\frac{2}{3}x^3$ ... dont l'échelle de relation est  $\frac{1}{3}x$ , x, et  $-\frac{1}{3}x^3$ , a pour terme général

$$T = \frac{1}{3}x^{2}(6 \pm 1 - (\frac{1}{3})^{2})$$

Comme le terme sommatoire  $\Sigma$  de la série récurrente est la somme des termes sommatoires des progressions composantes, on trouvera aisément cette quantité  $\Sigma$ .

Quand l'équ.  $y^i + ay^{i-1} + ... = 0$  a des racines égales, c.-à-d'. un facteur  $(y-r)^i$ , il faut introduire dans l'équ. (2), outre les fractions correspondantes aux facteurs inégaux, d'autres fractions de la forme (voy, p. 225)

$$\frac{L'}{1-rx}+\frac{L^*}{(1-rx)^3}+\frac{L^*}{(1-rx)^3}+\cdots+\frac{L}{(1-rx)^1}\cdots (4).$$

la formule du binome donne (p. 15)

$$l.(1-rx)^{-l} = L\left\{1 + lrx + l\frac{l+1}{2}r^2x^3 + l\frac{l+1}{2}\cdot\frac{l+2}{3}r^3x^3...\right\}$$

terme général = 
$$L \frac{(n+1)(n+2)(n+3)...(n+l-1)}{1.2.3...(l-1)} r^n x^n ...$$
 (5)

pour avoir le terme général T de la somme de toutes les fractions (4), il faut faire successivement l=1,2,3,... et ajouter; ce qui donne

$$T = \left\{ L' + L''(n+1) + L'''(n+1) \frac{n+2}{2} + L^{1}(n+1) \frac{n+2}{2} \cdot \frac{n+3}{3} \dots \right\}$$

Les fractions n'engendrent plus de progressions géométriques (la 1º exceptéc).

Dans l'ex. du 4° degré p. 237, les fractions composantes sont

$$-\frac{\frac{5}{3}}{1-\frac{1}{2}x}-\frac{\frac{4}{3}}{1+x}+\frac{1}{(1-x)^2}+\frac{1}{1-x};$$

d'où

$$T=(-\frac{5}{3}(\frac{1}{2})^n\mp\frac{4}{3}+n+2)x^n.$$

De même 
$$\frac{1-4x+x^2}{(1-x)^4} = \frac{6}{(1-x)^4} - \frac{6}{(1-x)^5} + \frac{1}{(1-x)^4}$$

$$T=(n+1)(1+2)(n+3)-3(n+1)(n+2)+(n+1)=(n+1)^3;$$
  
la série est  $x^3+2^3x+3^3x^4+4^3x^3....+(n+1)^5x^4$ 

Ensin prenons la fraction

$$\frac{24 + 20x + 8x^2 + 3x^3}{8 + 4x - 18x^3 + 11x^3 - 2x^4} = 3 + x + \frac{29}{4}x^3 - \frac{11}{8}x^3 + \frac{73}{4}x^4 + \dots$$

On divise haut et bas par 8, et on égale le dénom. à zéro, en y changeant x en  $\frac{1}{y}$ ; l'équ.  $y^4 + \frac{1}{2}y^3 - \frac{9}{4}y^4 \dots = 0$  revient à  $(y+2)(y-\frac{1}{2})^3 = 0$ ; ainsi on décompose la fraction proposée

en 
$$\frac{1}{1+2x}+\frac{3}{(1-\frac{1}{2}x)^3}-\frac{2}{(1-\frac{1}{2}x)^2}+\frac{1}{1-\frac{1}{2}x}$$

l'expression (3) de T, qui devra reproduire ces termes consecutifs, savoir,

$$A=K+K'+K''$$
...,  $B=Kk+K'k'$ ...,  $C=Kk^*+K'k'^*$ ...

En posant un nombre i de ces équ., on en tirera les valeurs des i constantes K, K', K"... qui ne sont qu'au 1er degré.

Reprenons l'équ. du 2<sup>e</sup> degré p. 236, où l'on a trouvé  $k=\frac{1}{2}$ , k'=-1, et par suite  $T=\left[(K(\frac{1}{2})^n+K'(-1)^n)\right]x^n$ . Faisons n=0 et = 1; comme les deux 1<sup>ers</sup> termes de a série sont  $-1+\frac{5}{2}x$ , on aura les équ.  $K+K'=-1,\frac{1}{2}K-K'=\frac{5}{2}$ , d'où K=1,K'=-2, comme ci-devant. On en tire même les frac-

tions composantes 
$$\frac{1}{1-\frac{1}{2}x}-\frac{2}{1+x}$$
.

L'ex. du 3° degré p. 239, où  $k=1, k'=-t, k''=\frac{1}{2}$ , donne  $T=[K+K'(-1)^n+K''(\frac{1}{2})^n]x^n$ . Faisant n=0,1 et 2, et comparant aux termes respectifs de la série  $1+x+2x^2...$ , on a les équ.

$$K+K'+K''=1$$
,  $K-K'+\frac{1}{2}K''=1$ ,  $K+K'+\frac{1}{2}K''=2$ ,

d'où l'on tire  $K=2, K'=\frac{1}{3}, K''=-\frac{4}{3}$ , et la même valeur de T' que précédemment.

Quand le dénom. de F a des facteurs égaux  $(\iota - rx)^l$ , outre les termes  $Kk^n$ ,  $K'k'^n$ ... correspondans aux facteurs inégaux, il en existe d'autres dont la forme est comprise dans l'équ. (5), où l=1,2,3... il est évident que ces derniers termes se trouvent réunis sous l'expression

$$(a' + b'n + c'n^{n} + d'n^{3} ... + f'n^{l-1})r^{n}x^{n}$$

a',b',...f'étant des nombres inconnus, qu'on pourra obtenir en suivant le mode de calcul précédent, et formant autant d'équ. qu'on a d'indéterminées.

Par ex. 
$$\frac{6(2-2x-x^3)}{4-(2x+9x^3-2x^3)} = 3+6x+\frac{38}{4}x^3+\dots$$

donne l'équ. 
$$y^3 - 3y^4 + \frac{3}{4}y - \frac{1}{4} = 0 = (y - 2) (y - \frac{1}{4})^4$$
. La T II.

fraction provenue du facteur y=2, est  $\frac{K}{1-2x}$ , donnant le terme  $K.2^nx^n$ . Celles qui répondent à  $(y=\frac{1}{2})^n$  donnent (a'+b'n)  $(\frac{1}{2}x)^n$ ; ainsi

$$T = \left\{ 2^{n}K + \binom{1}{2} \binom{n}{2} (a' + b'n) \right\} x^{n}. \text{ Or } n = 0, 1, 2, \text{ donnent}$$

$$3 = K + a', 6 = 2K + \frac{1}{2}a' + \frac{1}{2}b', \frac{39}{4} = \frac{4}{4}K + \frac{1}{4}a' + \frac{1}{2}b';$$

$$\text{donc } K = 2, \ a' = 1, \ b' = 3, \text{ et } T = x^{n} \left( 2^{n+1} + \frac{1+3n}{2^{n}} \right)$$

De même dans l'ex. du 4<sup>c</sup> degré p. 240 on a  $k = -2, r = \frac{1}{2}, l = 3$ , puis  $T = x^{n} \{ (-2)^{n} K + (\frac{1}{2})^{n} (a' + b'n + c'n') \}$ ; faisant n = 0, 1, 2, 3, on a les équ.

3=K+a',  $1=-2K+\frac{1}{2}a'+\frac{1}{2}b'+\frac{1}{2}c'$ ,  $\frac{-9}{4}=$ etc, d'où l'on tire K=1, a'=2,  $b'=\frac{5}{4}$ ,  $c'=\frac{5}{4}$  et la même valeur de T que précédemment.

Voyez nº 619, ce qui a été dit sur la convergence des

teurs binomes, ou 
$$\frac{x-1.-2...-(n-1)}{1.2.3...n} r^n = \pm \frac{r^n x}{n}$$
, en

prenant + si n est impair. La réunion de tous ces produits est dx, savoir

$$k = y - \frac{1}{3}y^{4} + \frac{1}{3}y^{3} - \frac{1}{4}y^{4} + \dots \pm \frac{y^{n}}{n} + \dots (2);$$

y est a - 1; ainsi k est connu. Il s'agit de trouver A, B, C... Ces constantes restent toujours les mêmes quand on change x en z; d'où

$$a^2 = 1 + kz + Az^2 + Bz^3 + Cz^4 \dots + Qz^4 \dots$$

Retranctions (1), et faisons z = x + i,

$$a^{z} - a^{z} = a^{z}$$
.  $a^{t} - a^{z} = a^{z} (a^{t} - 1)$ 

$$a^{x} (a^{t}-1) = (z-x) [k+A(z+x)+B(z^{2}+zx+x^{2})...$$
$$+Q(z^{n-1}+xz^{n-2}...+x^{n-1})...]$$

Comme  $a^i - 1 = ki + Ai^i \dots$ , d'après l'equ. (1), les deux membres sont divisibles par i = z - x; donc

$$a^{z}(k+Ai...)=k+A(z+x)+B(z^{z}+zx+x^{z})...$$

Cela posé, faisons l'arbitraire i = 0, ou z = x, et remplaçons  $a^x$  par sa valeur (1); nous trouvons

$$(1+kx+Ax^2+Bx^3...+Px^{n-1}...)k=[k+2Ax+3Bx^2...+nQx^{n-1}];$$

d'où 
$$2A = k^2$$
,  $3B = kA$ ,  $4C = kB$ ,...  $kP = nQ$ ...

L'équ. kP = nQ prouve qu'un coefficient quelconque Q est le produit de celui qui le précède multiplié par k et divisé par son rang n. Enfin

$$a^{x} = 1 + kx + \frac{k^{2}x^{4}}{2} + \frac{k^{3}x^{7}}{2 \cdot 3} \cdot \cdot \cdot \frac{k^{n}x^{n}}{2 \cdot 3 \cdot \cdot \cdot n} \cdot (A)$$

625. L'équ. (2) donne k en fonction de y ou a; pour trouver au contraire a, lorsque k est connu, on fait x=1 dans (A); d'où  $a=1+k+\frac{1}{2}k^2+\frac{1}{6}k^3+\ldots$  Cette série et (2) sont les

#### SÉRIES EXPONENTIELLES.

244

développement de l'équ. qui exprime, 2,5 en termes finis, la liaison de a et k: 3º terme 0,16666 66666 66 4°···· 0,04166 66666 66 5°··· 0,00833 33333 33 cherchons cette relation. Faisons ici k=1 et nommons e la valeur que prend 6 ..... 0,00138 88888 88 7°..... 0,00019 84126 g6 1°..... 0,00002 48015 87 alors la base a;  $e = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{14} + ...$ 8e ..... 0,00000 27557 32 Le calcul de ce nombre est facile à faire, tel qu'on le voit ci-contre; chae=2,71828 18284 50 que terme se tirant du précédent, divisé par 3,4,5..., ainsi qu'il suit de la nature de cette série. Mais d'un autre côté, à cause de l'arbitraire x, on peut poser kx=1 dans (A), le 2° membre devient = e.

D'où  $a^{\frac{1}{k}} = e$ ,  $e^{k} = a$ . Telle est l'équ. finie qui lie k et a; k est le logarithme de a, pris dans le système dont la base est e. On préfère cette base e dans les calculs algébriques, parce qu'ils en sont plus simples, ainsi qu'on sera à portée d'en juger. On appelle logarithmes népériens, ceux qui sont pris dans ce système; nous les désignerons à l'avenir par le signe l, en continuant, comme n° 146, d'exprimer par Log que la base est un nombre arbitraire b, et par log que cette base est 10. Done

agrons, h et a étant des nombres quelconques, aussi bien que la base b du système de log.,

$$\text{Log}(h+z) = \text{Log} h + \text{Log} e\left(\frac{z}{h} - \frac{z^4}{2h^4} + \frac{z^3}{3h^3} - \dots\right) \dots (D).$$

Lorsqu'il s'agit de log. népériens, Log e se change en le = 1, puisque ce facteur est le log. de la base même du système qu'on considère (n° 146, 1°.); l'équ. (C) devient

$$1(1+y) = y - \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 \dots;$$
d'où 
$$Log(1+y) = Log e \times 1(1+y).$$

Ainsi on change tous les log. népériens en log. pris dans un système quelconque b, en multipliant les premiers par Log e (n° 148); ce facteur constant Log e = M est ce qu'on nomme le module; c'est le log. de la base népérienne e pris dans le système b, ou si l'on veut, c'est un divisé par le log. népérien de la base b. Pour chaque système, le module M a une valeur particulière, parce que le nombre e restant le même=2,71828... le log. de ce nombre change avec la base b. Si l'on prend a pour hase,

Log 
$$a=1$$
, et l'équ. (4) devient  $k$  Log  $e=1$ , d'où  $Mk=1$ ,  $M=\text{Log } e$ ,  $M=\frac{1}{k}=\frac{1}{1a}...$  (5);

les deux facteurs M et k sont variables avec la base du système, mais leur produit est constant et = 1. Nous saurons bientôt calculer le module M pour toute base donnée a.

626. Pour appliquer l'équ. (C) au calcul du log. d'un nombre donné, il faut rendre la série convergente. L'équ. (C) donne, en changeant y en — y,

$$Log(i-y) = -M(y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^3 + \dots);$$
 retranchant de (C), il vient

Log 
$$\left(\frac{1+y}{1-y}\right) = 2M(y + \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{3}y^7 \cdots) \cdots (E).$$
  
Posons  $\frac{1+y}{1-y} = \frac{x}{x-1}$ , d'où  $y = \frac{1}{2x-1}$ .

Le premier membre devient  $\Delta = \text{Log s} - \text{Log (}z - \text{1)}$ , c.-à-d. la différence des log. consécutifs de z et z - 1. Ainsi,

$$\Delta = 2M \left[ \frac{1}{2z-1} + \frac{1}{3(2z-1)^3} + \frac{1}{5(2z-1)^5} \dots \right] \dots (F).$$

Lorsque le module M sera connu, on calculera aisément, et de proche en proche, les log. des nombres entiers 2,3,4,5..., puisque cette valeur de la différence  $\Delta$  entre ces log. est très convergente, et le devient d'autant plus que le nombre z est plus élevé. Et même s'il s'agit de former des log. népériens, M ou Log e, devient le=1, il est très aisé de calculer  $\Delta$ ; ainsi on peut composer une table de log. népériens.

Quant à la valeur de M exprimée par l'équ. (5), elle résulte du calcul de la, ou du logar. népérien de la base a.

Si, par ex., a = 10: on fera dans l'équ. (F), M = 1, puis z = 2; on aura  $\Delta = 12$  (à cause de 11 = 0); le double de 12 est 14: ensuite 2 = 5 donnera 15, et enfin on aura 10. Cc derivation of calcule est exécuté ci-contre. On divise ensuite 1 par 110: c'est ainsi qu'on 110 = 2,30258 100258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258 110 = 2,30258

geable, et le 1<sup>er</sup> suffit pour donner a avec 8 décimales. Il faut d'ailleurs calculer 2 ou 3 chiffres au-delà de ceux qu'on veut conserver, afin d'éviter l'accumulation des erreurs; il convient en outre de ne partir que de z=10000, parce que les log. inférieurs se déduisent aisément des autres; dès que z passe 1200 on peut négliger 1 devant 2z et poser  $\Delta = \frac{M}{z}$ .

Par exemple, z=10001, donne Δ = 0,000043425; d'où log 10001=4,000043425. Pour z=99857, on a Δ=0,000004349, quantité qu'il faut ajouter à log 99856=4,9993742, pour avoir log 99857 = 4,9993785.

On observe d'ailleurs que les log, consécutifs conservent une même différence dans une certaine étendue de la table (1et vol., p. 123); il n'est donc nécessaire de calculer les valeurs de  $\Delta$  que de distance à autre. On remarque que z=99840 donne le même nombre  $\Delta$  (la valeur ci-dessus) que pour z=99860; donc, dans l'intervalle de ces deux nombres z,  $\Delta$  est constant, en se bornant à 9 décimales.

## Séries circulaires.

627. Proposons-nous de développer en séries sin x et cos x selon les puissances croissantes de l'arc x. D'abord ces séries ne peuvent avoir de termes où x ait un exposant négatif, ou

fractionnaire: car 1° si l'on y admettait  $Px^{\frac{1}{4}} = P$ .  $\sqrt{x^h}$ , on aurait i valeurs pour chaque arc, et l'on sait que le sinus et le cosinus n'en ont chacun qu'une seule; 2° si l'on suppose un

terme tel que  $Px^{-1} = \frac{P}{x}$ , la série deviendrait infinie pour x = 0,

tandis que le sin, devient o et le cos, un. Cela prouve en outre que sin x n'a que des termes dont x est facteur, et que le terme constant de cos x est = 1. Posons donc

$$\sin x = ax + bx^3 + cx^3 \dots$$
,  $\cos x = 1 + a'x + b'x^3 + \dots$ 

ou voit d'abord que  $\frac{\sin x}{x} = a + bx$ ...; or on sait (n° 362) que la limite du rapport du sinus à l'arc est = 1; ainsi en faisant x = 0, on trouve a = 1.

Lorsque x devient négatif, le sin. et le cos. conservent leurs grandeurs, mais le sinus prend le signe —. Or, quand on remplace x par — x dans nos développemens, les signes des puissances paires changent seuls; il faut donc que le développement de sin x n'ait que des termes à exposans impairs, et celui de cos x des exposans pairs. Ainsi on a

$$\cos x = i + Ax^{5} + Bx^{1} + Cx^{5} \dots + Nx^{5} \dots$$
  
$$\sin x = x + A'x^{3} + B'x^{5} + \dots + M'x^{2j-1} + N'x^{2j+1} \dots$$

en désignant par i les rangs des termes. Il s'agit de déterminer les coefficiens numériques A, A', B, B',...

Changeons x en x+h dans le binome  $P\cos x+Q\sin x$ , et développons selon les puissances de h. On peut exécuter ce calcul de deux manières, qui doivent conduire au même résultat: soit en développant d'abord le binome selon x, et changeant ensuite x en x+h; soit en remplaçant x par x+h, et mettant ensuite pour sin h et cos h leurs valeurs développées selon h. En représentant les résultats par  $a+\beta h+\gamma h^*...=a'+\beta' h+\gamma' h^*...$  on en tire a=a',  $\beta=\beta'$ , ... nous n'aurons besoin ici que des coefficiens de la première puissance de h, c.-à-d. de l'équ.  $\beta=\beta'$ .

1º. 
$$P\cos x + Q\sin x =$$

 $P(x+Ax^2+Bx^4...+Nx^4)+Q(x+A'x^2+B'x^5...+N'x^{2+1});$  il s'agit de remplacer x par x+h, et de conserver le coefficient de h'; c.-à-d. qu'il faut prendre la dérivée; donc

$$8 = P(2Ax + 4Bx^3 \dots 2iNx^{n-1}) + Q[1 + 3A'x^2 + 5B'x^3 \dots (2i + 1)Nx^{n}];$$

2°.  $P \cos x + Q \sin x$  devient  $P \cos (x+h) + Q \sin (x+h) =$   $P (\cos x \cos h - \sin x \sin h) + Q (\sin x \cos h + \cos x \sin h),$ remplaçons  $\cos h$  par  $1 + Ah^2 \dots$ , et sin h par  $h + A'h^3 \dots$ ; il

est clair que les termes où entre cos h, n'en produisent aucun qui soit affecté de h', et que sin h ne donne que h; en sorte que

$$\beta' = -P \sin x + Q \cos x$$
.

L'équ. identique  $\beta = \beta'$  est formée de termes qui ont pour facteurs respectifs P et Q; et comme ces fonctions sont arbitraires, il faut que l'équ. se partage en deux autres, en égalant leurs coefficiens. Donc, en remplaçant cos x et sin x par leurs développemens, on a les équ. identiques

$$2Ax+4Bx^3+6Cx^5...2iNx^{3i-1}=-x-A'x^3-B'x^5...-M'x^{3i-1},$$
  
 $1+3A'x^3+5B'x^4...(2i+1)N'x^{3i}=1+Ax^3+Bx^3...+Nx^{3i}.$   
D'où en égalant terme à terme,

$$2A = -1$$
,  $4B = -A'$ ,  $6C = -B'$  etc.  $2iN = -M'$ ,  $3A' = A$ ,  $5B' = B$ ,  $7C' = C$  etc.  $(2i+1)N' = N$ ; puis  $A = -\frac{1}{5}$ ,  $A' = -\frac{1}{5}$ ,  $B = \frac{1}{5\cdot 3\cdot 4}$ ,  $B' = \frac{1}{5\cdot 3\cdot 4\cdot 5}$ ,  $C = \frac{1}{2\cdot 15\cdot 6}$ , etc.

Substituant ces valeurs de A. A', B, B', ... on a enfin

$$\sin x = x - \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \frac{x^7}{2 \cdot \dots \cdot 7} \dots \pm \frac{x^{4i+1}}{2 \cdot 3 \cdot (2i+1)} (G);$$

$$\cos x = i - \frac{x^4}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{x^5}{2 \cdot \dots \cdot 6} \dots \pm \frac{x^{4i}}{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2i} (H).$$

Les termes généraux résultent de  $N = \frac{-M'}{2i}$ ,  $N' = \frac{N}{2i+1}$ , équations qui indiquent comment chaque coefficient se déduit de celui qui a même rang dans l'autre série. On prend + ou - dans ces termes, selon que i est de la forme  $2\delta$  ou $2\theta+1$ .

628. On a ainsi les grandeurs du sin. et du cos. d'un arc dont la longueur est x, le rayon du cercle étant un. Soit  $2\pi$  la circonférence (n° 631), on a  $\pi$ : x:: 180°: nombre t de degrés de l'arc x; substituant pour x sa valeur  $\frac{\pi t}{180^\circ} = \frac{t}{\mu}$  (V. p. 366,

t. I la valeur de µ) nos séries deviennent, z désignant le nombre de degrés d'un arc x.

$$\sin x = At - Bt^2 + Ct^2 \dots \cos x = 1 - At^2 + Bt^2 \dots$$

te calcul des coefficiens donne

629. Mais il importe moins de calculer les sinus et cosinus que leurs log. Soit d'la différence constante des arcs de la table qu'on veut former; un arc quelconque t est = nd; d'où

$$\sin x = n\delta(1 - \frac{1}{n}n^3\delta^2...), \cos x = 1 - \frac{1}{2}n^3\delta^2 + ...$$
Faisons  $y = \frac{n^2\delta^2}{2...3} - \frac{n^4\delta^4}{2...5}..., z = \frac{n^2\delta^2}{2} - \frac{n^4\delta^4}{2.3.4}...;$ 

nous avons sin  $x = n\delta'(1 - y)$ , cos x = 1 - z; prenant les log. dans un système quelconque, dont le module est  $M(n^a 626)$ , on trouve

Log sin 
$$x = \text{Log } n\delta - M(y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3...),$$
  
Log cos  $x = -M(z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3...);$ 

enfin, remettant pour y et z leurs valeurs,

Log sin 
$$x = \text{Log}(n\delta) - \frac{M\delta^4}{2.3}n^5 - \frac{M\delta^4}{4.5.9}n^4 - \frac{M\delta^6}{9^5.5.7}n^6 \dots,$$
  
Log cos  $x = -\frac{M\delta^6}{2}n^5 - \frac{M\delta^4}{3.4}n^4 - \frac{M\delta^6}{9.5}n^6.$ 

Si la base des log. est 10, et que les arcs de la table procèdent de 10" en 10", comme cela a lieu dans les tables de Callet, d'est la longueur de l'arc de 10", ou le 6,6800° de la demi-circonférence s. D'après les valeurs de set de M (nº 631,626), on trouve, tout calcul fait, que

 $\log \sin x = \log \delta + \log n - An^i - Bn^i ..., \log \cos x = A'n^i - B'n^i ...$ 

Par ex., pour l'arc de  $4^{\circ}$  a ou 16200, on a n = 1620.

log 
$$J = 5,68557487$$
 log  $A = 10,2307828$  log  $B = 20,1248113$  log  $\pi = 3,20951501$  log  $\pi^2 = 6,4190300$  log  $\pi^4 = 12,8380600$  — 0,00000009 On retranche les nombres correspondans.

2,89464330=log sin 4° 30'
log  $A' = 10,7079041$  log  $B' = 19,3009025$  —0,00133947 log  $\pi^2 = 6,4190300$  log  $\pi^4 = 12,8380600$  —0,0000138 complément = log cos 4° 30' = 1,99865915

Si l'on veut avoir  $\log R = 10$ , on ajoutera 10 aux caractéristiques (Voy. n° 362.). Les  $\log$ . des tang. et cot. s'obtiennent par de simples soustractions.

Comme n croît de plus en plus, nos séries ne peuvent guère servir au-delà de 12°, parce qu'elles deviennent trop peu convergentes. On ne les emploie même que jusqu'à 5; au-delà, on recourt au procédé suivant

On a 
$$\frac{\sin(x+\delta)}{\sin x} = \frac{\sin x \cos \delta + \sin \delta \cos x}{\sin x} =$$

 $\cos \delta + \sin \delta \cot x = \cos \delta (1 + \tan \delta \cdot \cot x);$ 

prenant les  $\log$ ., le 1<sup>er</sup> membre est la différence  $\Delta$  entre les log. des sinus des arcs  $x + \delta$  et x, savoir,

$$\Delta = \log \cos \delta + M (\tan \delta \cdot \cot x - \frac{1}{2} \tan \beta^2 \delta \cot^2 x + \frac{1}{3} ...).$$

En raisonnant de même pour cos  $(x + \delta)$ , on trouve que la différence entre les log. consécutifs des cosinus est

$$\Delta' = \log \cos \delta - M$$
 (tang  $\delta'$  tang  $x + \frac{1}{2}$  tang  $\delta'$ . tang  $x + \frac{1}{3}$ ...).

Lorsqu'on se borne à 9 décimales, et qu'on prend de 10", le 1° terme de ces séries donne seul des chiffres significatifs,

$$\Delta = M \operatorname{tang} J \cot x, \quad \Delta' = -M \operatorname{tang} J. \operatorname{tang} x,$$
et l'on a 
$$\operatorname{log} (M \operatorname{tang} J) = \overline{5}, 32335 \text{ 91788}.$$

and  $\delta$  est 1', on a  $\log (M \tan \beta) = \overline{4}$ , 1015: 043.

Ainsi, en partant de l'arc  $x=5^{\circ}$ , dont on connaît le sin., le cos., la tang. et la cot., on peut, de proche en proche, calculer tous les sinus et cosinus par leurs différences successives  $\Delta$ ,  $\Delta'$ , soit de 10" en 10", soit de 1' en 1'; par suite on conclura la tang et la cot. Soit, par exemple,

$$x = 10^{\circ}10'30''$$
;  $\log \cot x = 0.7459888$   $\cot x = 1.2540112$   $\cot x = 1.254012$   $\cot x = 1.254012$   $\cot x = 1$ 

On remarquera ici, comme p. 247, que les quantités a et a' sont constantes dans une certaine étendue de la table. Pour éviter l'accumulation des erreurs, on calculera d'avance des termes de distance en distance lesquels serviront de point de départ.

L'équ.  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ , qui donne

$$\log \sin 2x = \log 2 + \log \sin x + \log \cos x,$$

servira à cet usage. Comme sin  $45^{\circ}=\frac{1}{3}\sqrt{2}$ , tang  $45^{\circ}=\cot 45^{\circ}=1$ , on pourra partir de cet arc et calculer sin  $45^{\circ}\pm 10^{\circ}$ ; ces deux arcs complémentaires ont réciproquement le sin. de l'un pour cos. de l'autre; d'où l'on tire leurs tang. et cot., de là on passera à

630. En comparant les séries (G) et (H) à l'équ. (B), on voit que leur somme est  $e^x$ , au signe près des termes de 2 en 2 rangs; or, si l'on change x en  $\pm x \bigvee -1$ , dans le développement (B) de  $e^x$ , comme  $\bigvee -1$  a pour puissances  $\bigvee -1, -1, -\bigvee -1, +1$ , lesquelles se reproduisent périodiquement à l'infini, les signes des termes se trouvent être les mêmes que dans les séries G et H; d'où

$$e^{\pm xV^{-1}} = \cos x \pm V - 1 \cdot \sin x \dots (1)$$

En ajoutant et retranchant ces deux équations

$$\cos x = \frac{e^{xV-1} + e^{-xV-1}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{xV-1} - e^{-xV-1}}{2V-1} \dots (K);$$

d'où

$$\tan x = \frac{e^{xV-1} - e^{-xV-1}}{(e^{xV-1} + e^{-xV-1})V - 1} = \frac{e^{xxV-1} - 1}{(e^{xxV-1} + 1)V - 1},$$

en multipliant haut et bas par e<sup>\*V-1</sup>. On ne doit regarder ces expressions que comme des résultats analytiques, où les imaginaires ne sont qu'apparentes, attendu qu'elles doivent disparaître par le calcul même.

Enfin, changeaut x en nx dans (I), on a

$$e^{\pm nx\sqrt{-1}} = \cos nx \pm \sqrt{-1} \cdot \sin nx \dots (L);$$

mais le  $x^{er}$  membre est la puissance  $n^{e}$  de l'équ. (I); donc on a, quel que soit n,

$$\cos nx \pm \sqrt{-1} \cdot \sin nx = (\cos x \pm \sqrt{-1} \cdot \sin x)^2 \dots (M).$$

Ces formules sont très usitées. Nous nous bornerons ici à les appliquer à la résolution des triangles. Faisons

$$s=e^{C\sqrt{-1}}, z'=e^{-C\sqrt{1}};$$

d'où 
$$\cos C = \frac{1}{4}(z+z')$$
,  $\sin C \cdot V - 1 = \frac{1}{4}(z-z')$ .

Soient A, B, C, les trois angles d'un triangle, a, b, c, les côtés respectivement opposés; on a

$$a \sin B = b \sin A = b \sin (B + C);$$

d'où

$$\frac{\sin B}{\cos B} = \tan B = \frac{b \sin C}{a - b \cos C};$$

$$\frac{e^{2BV^{-1}-1}}{e^{2BV^{-1}+1}} = \frac{b(z-z')}{2a-b(z+z')}, \quad e^{2BV^{-1}} = \frac{a-bz'}{a-bz}:$$

entin,

$$2B\sqrt{-1} = l(a - bz) - l(a - bz)$$

$$(\text{\'equ. }D) = \frac{b}{a}(z-z') + \frac{b^3}{2a^3}(z^3-z'^3) + \frac{b^3}{3a^3}(z^3-z'^3) \dots$$

Mais la formule (L) donne

$$z^{-} = \cos mC + \sqrt{-1} \cdot \sin mC$$
,  $z'^{-} = \cos mC - \sqrt{-1} \cdot \sin mC$ ;  
d'où  $z^{-} - z'^{-} = 2\sqrt{-1} \cdot \sin mC$ .

En substituant et supprimant le facteur commun 2/-1, il vient

$$B = \frac{b}{a} \sin C + \frac{b^2}{2a^2} \sin 2 C + \frac{b^3}{3a^3} \sin 3 C + \dots$$

L'équ.  $c^* = a^* - 2ab \cos C + b^* = a^* - ab(z + s') + b^*$ , se réduit à  $c^* = (a - bz)(a - bz')$ , à cause de zs' = 1. Prenant les log., on obtient

$$a \log c = a \log a - M \left[ \frac{b}{a} (z + z') + \frac{b^{2}}{2a^{2}} (z^{2} + z'^{2}) \dots \right];$$

et comme  $z^m + z'^m = a\cos mC$ , on a

$$\log c = \log a - M\left(\frac{b}{a}\cos C + \frac{b^2}{2a^2}\cos 2C + \frac{b^3}{3a^3}\cos 3C...\right).$$

Ces deux séries servent à résoudre un triangle, où b est très petit par rapport à a, connaissant les deux côtés a et b et l'angle compris C.

631. L'équ. (/) donne, en prenant les log. népériens,

$$\pm x\sqrt{-1} = 1 (\cos x \pm \sqrt{-1} \cdot \sin x);$$

retranchant ces deux équ. l'une de l'autre,

pour tang, de leur somme, tang  $(x+x') = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}} = 1$ ; cette somme est donc  $x + x' = 45^\circ$ . Faisons dans (N) tang  $x = \frac{1}{3}$ , tang  $x' = \frac{1}{3}$ , et ajoutons; nous aurons la longueur de l'arc de  $45^\circ$ , qui est le quart de la demi-circonférence  $\pi$  du cercle dont le rayon est 1:

$$\frac{1}{2}\pi = \frac{1}{7} - \frac{1}{7} \left( \frac{1}{7} \right)^3 + \frac{1}{7} \left( \frac{1}{7} \right)^5 \dots + \frac{1}{7} \left( \frac{1}{7} \right)^3 + \frac{1}{7} \left( \frac{1}{7} \right)^5 \dots$$

On obtient des séries plus convergentes par le procédé de Machin. Prenons l'arc x dont la tang. est 5, d'où (L, nº 359)

tang 
$$2x = \frac{2 \tan g x}{1 - \tan g^2 x} = \frac{5}{17}$$
, tang  $4x = \frac{2 \cdot \frac{5}{12}}{1 - \left(\frac{5}{12}\right)^2} = \frac{120}{119}$ ;

cet arc 4x diffère donc très peu de 45°; v étant l'excès de 4x

sur 45°, ou 
$$v = 4x - 45°$$
, on a tang  $v = \frac{\tan 4x - t}{t + \tan 4x} = \frac{1}{x + 2}$ 

Par conséquent, si l'on fait tang  $x = \frac{1}{5}$ , et qu'on répète 4 fois la série N, on aura l'arc 4x; de même tang  $v = \frac{1}{23.9}$ , donne l'arc v; et retranchant, on obtient l'arc de  $45^{\circ}$ , ou

$$\frac{1}{4} = 4\left[\frac{1}{5} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^3 + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^5 \dots\right] - \frac{1}{998} + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{999}\right)^3 - \dots$$

Nous avons donné (n° 248) le résultat de ces calculs avec 20 décimales. = 3,14159 26535 89793,

632. Faisons  $x = k_{\pi}$  dans l'équ. (I), k désignant un entier quelconque; on a sin x = 0,  $\cos x = \pm 1$ , selon que k est pair ou impair,

$$e^{\pm k_{\pi}\sqrt{-1}} = \pm 1$$
,  $1(\pm 1) = \pm k_{\pi}\sqrt{-1}$ ;

multipliant par le module M, et ajoutant la valeur numérique A de Log. a,

$$Log (\pm a) = A \pm kM = V - i,$$

k étant un nombre quelconque pair, s'il s'agit de log (+a), et impair pour log (-a). Done tout nombre a une infinité de

log. dans le même système; ces log. sont tous imaginaires si ce nombre est négatif; s'il est positif, un seul est réel (\*).

633. Développons maintenant sin z et cos z selon les sinus et cosinus des arc z, 25, 32... Posons

$$\cos z + V - 1$$
.  $\sin z = y$ ,  $\cos z - V - 1$ .  $\sin z = v$ ;

d'où yv = 1, a = y + v;  $a, u, A', A'' \dots$  étant les coefficiens de la puissance u, on a, quel que soit u,

$$2^{u}\cos^{u}z = y^{u} + u y^{u-1} + A'y^{u-1} + A''y^{u-1} \dots$$

L'équ. (M) donne  $y^{\lambda} = \cos kz + \sqrt{-1}$ . sin kz.

#### Donc

 $2^{u}\cos^{u}z = \cos uz + u\cos(u-2)z + A'\cos(u-4)z...(P),$ 

$$\pm \sqrt{-1} \left[ \sin uz + u \sin (u - 2)z + A' \sin (u - 4)z \dots \right].$$

Le  $\pm$  provient ici de V-1, qui admet toujours ce double signe. Quand u est entier,  $\cos^u z$  ne peut avoir qu'une seule valeur; ces deux expressions doivent donc être égales, et la série

celui qui en a x après lui, en ayant u—x avant, est—(u—2x)z: les cosinus de ces deux arcs sont les mêmes; leurs coefficiens sont aussi égaux, par la propriété de la formule du binome; ces termes sont donc remplacés par le double de l'un, de sorte qu'en divisant l'équ. par 2, et en désignant par u, A', A''..., les coefficiens p. 8 du développement de la puissance u du binome; on a

 $2^{n-1}\cos^n z = \cos uz + u \cos (u-2)z + A'\cos (u-4)z...(Q)$  en n'étendant la série qu'aux arcs positifs; seulement il faut, quand n est pair, prendre la moitié du dernier terme constant, qui ne s'est réuni avec aucun autre. V. p. 6 la valeur de ce nombre.

Changeons dans cette équ. z en  $\frac{1}{2}\pi - z$ ; le 1<sup>er</sup> membre deviendra  $2^{n-1}$  sin z: quant au z membre, un arc de rang z étant (u-2x)z = hz, devient  $\frac{1}{2}\pi h - hz$ , ou  $\frac{1}{2}\pi u - \pi x - hz$ : on peut ajouter  $\pi x$  à cet arc sans changer son cos., qui devient

$$\cos\left(\frac{1}{2}\pi - hz\right) = \cos\frac{1}{2}\pi u \cos hz + \sin\frac{1}{2}\pi u \sin hz;$$

1°. Si u est un nombre pair,  $\cos \frac{1}{2} \pi u = \pm 1$ , selon que u a la forme 4n ou 4n+2;  $\sin \frac{1}{2} \pi u = 0$ ; ainsi le cosinus se réduit à  $\pm \cos hz = \pm \cos (u - 2x)z$ . Donc

$$\pm 2^{u-1} \sin^u z = \cos uz - u \cos (u-2)z + A' \cos (u-4)z...(R);$$

il ne saut pousser le développement que jusqu'au terme moyen (qui est constant), dont on prendra la moitié. On prend le signe + quand u est de la sorme 4n, et le - si u = 4n + 2.

2°. Si u est impair,  $\cos \frac{1}{4}\pi u = 0$ ,  $\sin \frac{1}{2}\pi u = \pm 1$  selon que u a la forme 4n + 1 ou 4n + 3, et on trouve

$$\pm 2^{u-1} \sin^u z = \sin uz - u \sin(u-2)z + A' \sin(u-4)z \dots (S).$$

On ne poussera le développement que jusqu'au terme moyen (qui contient sin z, et dont on ne prend plus la moitié); le signe +a lieu quand u = 4n + 1, le - quand n = 4n + 3.

T. II.

On en tire aisément les équations suivantes :

$$2\cos^{2}z = \cos 2z + 1,$$

$$4\cos^{3}z = \cos 3z + 3\cos z,$$

$$8\cos^{4}z = \cos 4z + 4\cos 2z + 3,$$

$$16\cos^{5}z = \cos 5z + 5\cos 3z + 10\cos z,$$

$$32\cos^{5}z = \cos 6z + 6\cos 4z + 15\cos 2z + 10, \text{ etc.}$$

$$-2\sin^{2}z = \cos 2z - 1;$$

$$-4\sin^{3}z = \sin 3z - 3\sin z,$$

$$8\sin^{4}z = \cos 4z - 4\cos 2z + 3,$$

$$16\sin^{5}z = \sin 5z - 5\sin 3z + 10\sin z,$$

$$-32\sin^{5}z = \cos 6z - 6\cos 4z + 15\cos 2z - 10, \text{ etc.}$$

634. Réciproquement, développons les sinus et cosinus d'arcs multiples, selon les puissances de sin z = s, cos z = c. Le 2° membre de l'équation (M p. 253), est  $(c+1/-1.s)^n$ : en le développant par la formule du binome, on arrive à une équ. de la forme

$$\cos nz + V - \tau \cdot \sin nz = P + QV - \tau;$$

et puisque les imaginaires doivent se détruire entre elles, l'équation se partage en deux autres,  $\cos nz = P$ ,  $\sin nz = Q$ , la  $1^{re}$  contenant tous les termes où sV - r porte des exposans pairs; ainsi, n étant entier ou fractionnaire, positif on negntif, on a

$$\cos nz = c^{n} - n \frac{n-1}{2} c^{n-3} s^{2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 3 \cdot 4} c^{n-4} s^{4} - \dots$$

$$\sin nz = nc^{n-1}s \frac{n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3}c^{n-3}s^3 + \frac{n(n-1)...(n-4)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}c^{n-5}s^5 - \dots$$

Ainsi, s étant = sin z, et c = cos z, on a

cos 
$$2z=c^{5}-s^{7}$$
, sin  $2z=2cs$ ,  
cos  $3z=c^{3}-3cs^{5}$ , sin  $3z=3c^{3}s-s^{3}$ ,  
cos  $4z=c^{4}-6c^{3}s^{5}+s^{4}$ , sin  $4z=4c^{3}s-4cs^{3}$ ,  
cos  $5z=c^{5}-10c^{3}s^{5}+5cs^{4}$ , sin  $5z=5c^{4}s-10c^{3}s^{4}+5cs^{5}$ ,  
cos  $6z=c^{6}-15c^{4}s^{5}+15c^{5}s^{5}-s^{5}$ , sin  $6z=6c^{5}s-20c^{3}s^{5}+6cs^{5}$ ,

635. Dans ces formules, les sinus sont mâlés avec les cosinus; on peut en trouver d'autres en fonction du seul sinus, ou du cosinus. Puisque les arcs z, 2z, 3z... font une équidifférence, les sinus et cosinus forment une série récurrente (n° 361), dont les facteurs sont z cos z et -1. De même, si les arcs procèdent de z en z, savoir, z, 3z, 5z..., ou bien oz, 2z, 4z....; les facteurs sont z cos zz et -1; or, z cos  $zz = 2(c^2 - s^2) = 2 - 4s^2$ . Ainsi, partant de cos z = 1, sin oz z o, cos z z o, sin z z il est bien aisé de former les séries récurrentes qui suivent, dont on a les deux z termes et la loi (n° 621).

sin ns... 
$$T = (-1)^{i-1} (2c)^{n-2i+1} s \times [(n-i)C(i-1)],$$
  
 $P = -\frac{1}{4c^2} \times \frac{(n-2i+1)(n-2i)}{i(n-i)};$ 

il y a ½ n, ou ½ (n+1) termes, selon que n est pair ou impair; le dernier terme est ±ncs dans le 1er cas, et ±s dans le 2e.

cos ns... 
$$T = (-1)^{i-1} (2e)^{n-2i+3} \times \frac{n}{n-2i+2} [(n-i)C(i-1)],$$

$$P = -\frac{s}{4c^2} \times \frac{(n-2i+2)(n-2i+1)}{i(n-i)};$$

la série  $a \stackrel{!}{i} n + 1$ , ou  $\frac{1}{3} (n + 1)$  termes, selon que n est pair ou impair; le dersier terme est  $\pm 2$  dans le 1<sup>er</sup> cas, et  $\pm 2nc$  dans le 2<sup>e</sup>.

<sup>(\*)</sup> Voici les valeurs du terme général T, is terme de ces équ., et du facteur F qui multipliant le is terme produit le terme suivant (V. p. 2).

$$\sin nz = s \left\{ (2c)^{n-1} - (n-2)(2c)^{n-3} + \frac{1}{2}(n-3)(n-4)(2c)^{n-3} - (n-4)^{n-5} \frac{n-6}{3}(2c)^{n-7} + (n-5)^{n-6} \frac{n-6 \dots n-8}{2 \cdot 3 \cdot 4}(2c)^{n-9} \dots \right\},$$

$$2\cos nz = (2c)^{n} - n(2c)^{n-2} + \frac{1}{2}n(n-3)(2c)^{n-4} - \frac{1}{6}n(n-4)(n-5)(2c)^{n-6} \dots$$
Venons-en enant aux séries ascendantes selon s.
$$\sin 2z = c(2s), \qquad \sin 3z = 3s - 4s^{3},$$

$$\sin 4z = c(4s - 1), \qquad \sin 5z = 5s - 20s^{3} + 16s^{5},$$

$$\sin 6z = c(6s - 32s^{3} + 32s^{6}), \qquad \sin 7z = 7s - 56s^{3} + 112s^{5} - 64s^{7},$$

$$\sin 8z = c(8s - 80s^{3} + 192s^{5} - 128s^{7}), \qquad \text{etc.}$$

$$\cos 4z = 1 - 2s^{7}, \qquad \cos 3z = c(1 - 4s^{5}),$$

$$\cos 4z = 1 - 8s^{6} + 8s^{4}, \qquad \cos 5z = c(1 - 12s^{5} + 16s^{4}),$$

$$\cos 6z = 1 - 18s^{2} + 48s^{4} - 32s^{6}, \qquad \cos 7z = c(1 - 24s^{6} + 80s^{4} - 64s^{6}),$$

$$\cot c = \cos 2z = 1 - \cos 2z + \cos 2z = 1 - \cos 2z =$$

1°. Quand n est pair, on peut poser (\*)

<sup>(\*)</sup> Le ie terme T est le facteur F qui multipliant le ie terme produit le terme suivant, dans ces équ., ont pour valeurs

n pair,  $\sin nz$ ,  $T = (-1)^{i-1}c(2s)^{2i-1}[\binom{i}{2}n+i-1]C(2i-1)$ ,

$$\sin nz = c \left[ ns - n \cdot \frac{n^{4} - 2^{3}}{2 \cdot 3} s^{3} + n \cdot \frac{n^{3} - 2^{4}}{2 \cdot 3} \cdot \frac{n^{3} - 4^{5}}{4 \cdot 5} s^{5} \dots (2s)^{n} - 1 \right]$$

$$\cos nz = 1 - \frac{n^{2}}{2} s^{3} + \frac{n^{4}}{2} \cdot \frac{n^{2} - 2^{3}}{3 \cdot 4} s^{4} - \frac{n^{2}}{2} \cdot \frac{n^{2} - 2^{3}}{3 \cdot 4} \cdot \frac{n^{2} - 2^{3}}{5 \cdot 6} s^{5} \dots \frac{1}{2} (2s)^{n};$$

$$2^{6} \cdot \text{Et quand } n \text{ est impair},$$

$$\sin nz = ns - n \cdot \frac{n^{2} - 1^{2}}{2 \cdot 3} s^{3} + n \cdot \frac{n^{4} - 1^{2}}{2 \cdot 3} \cdot \frac{n^{4} - 3^{2}}{4 \cdot 6!} \cdot \frac{1}{2} (2s)^{n},$$

$$\cos nz = c \left[ 1 - \frac{n^{2} - 1^{2}}{1 \cdot 2} s^{2} + \frac{n^{4} - 1^{2}}{1 \cdot 2} \cdot \frac{n^{4} - \frac{5^{4}}{3 \cdot 4}}{3 \cdot 4} s^{4} \dots (2s)^{n-1} \right].$$

Méthode inverse, ou retour des Séries.

636. Étant donnée l'équation  $y = \phi x$ , où  $\phi x$  est une série, il s'agit de trouver x = Fy en série ordonnée selon y. Si cette dernière a une forme connue, telle que, par exemple,

$$x = Ay + By^{3} + Cy^{3} + Dy^{4} \dots,$$

il ne s'agit que de déterminer les coefficiens A, B, C.. On substituera dans la proposée  $y = \phi x$ , cette série et ses puissances, pour  $x, x^1, x^3$ , et l'on aura une équ. identique, qu'on partagera en d'autres, par la comparaison des termes où y a la même puissance : ces équations feront connaître les constantes A, B, C, D...

Soit 
$$y = M(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4...);$$

qu'on se soit assuré que la série ci-dessus convient pour x (cela suit de ce que y est le log. de 1+x, ou  $a^y=1+x$ : voyez  $n^0$  625); substituant donc pour x la série  $Ay+By^2...$ , il vient

$$\frac{y}{M} = Ay + By^{2} + Cy^{3} + Dy^{4} \dots \text{ pour } x, 
- \frac{1}{2}A^{2}y^{2} - ABy^{3} - (\frac{1}{2}B^{2} + AC)y^{4} \dots - \frac{1}{2}x^{2}, 
+ \frac{1}{3}A^{3}y^{3} + A^{2}By^{4} \dots + \frac{1}{3}x^{3}, 
- A^{1}y^{4} \dots - \frac{1}{4}x^{4};$$

d'où 
$$AM = t$$
,  $B = \frac{1}{3}A^3$ ,  $C = AB - \frac{1}{3}A^3$ ,  $D = \dots$ ;

puis 
$$A = \frac{1}{M}$$
,  $B = \frac{A^3}{2}$ ,  $C = \frac{A^3}{2.3}$ ,  $D = \frac{A^4}{2.3.4}$ , etc.

Enfin, 
$$x = Ay + \frac{A^3y^4}{2} + \frac{A^3y^3}{2.3} + \frac{A^4y^4}{2.3.4} \dots$$

De même  $x = x - x^2 + x^3 - x^4 \dots$ 

se renverse ainsi  $x=y+y^2+y^3+y^4...$ 

Mais il est rare qu'on connaisse d'avance la forme de la série cherchée x=Fy; on indique alors les puissances de y par des lettres,  $x=Ay^{\alpha}+By^{\beta}+Cy^{\gamma},...$  et il s'agit de déterminer les coefficiens et les exposans, en considérant qu'après la substitution dans  $y=\varphi x$ , il faut que chaque terme soit détruit par d'autres où y a la même puissance.

Soit 
$$y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \dots;$$

supposons

$$x = Ay^{\alpha} + By^{\beta} + Cy^{\gamma} + ...,$$

 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ... étant des nombres croissans. Nous ne mettons pas de terme sans  $\gamma$ , parce que x = 0 répond à y = 0. En substituant pour x sa valeur, nous voyons que,

t°. Les exposans 2, 3, 4... qu'avait x, formant une équidifférence, a, 8, y... doivent en former également une, puisqu'en développant, les puissances x<sup>2</sup>, x<sup>3</sup>... jouiront visiblement de la même propriété.

2°. Si l'on trouve a et \( \beta, \chi, \darksimple, \darksimple. \cdot \darksimple \text{s'ensuivront.} \)

3°. Le terme où  $\gamma$  aura le plus petit exposant est  $\frac{1}{4}A^{2}y^{2\alpha}$ ; il doit s'ordonner avec le 1<sup>er</sup> membre  $\gamma$ , d'où  $2\alpha = 1$ ,  $\frac{1}{4}A = 1$ ; ainsi,  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $A = \sqrt{2}$ .

4°. Les termes qui ensuite ont le moindre exposant, étant  $ABy^{\alpha+\beta}$  et  $\frac{1}{4}A^3y^{3\alpha}$ , pour s'ordonner ensemble, ils doivent avoir  $\alpha+\beta=3\alpha$ , ou  $\beta=\frac{3}{4}$ ; ainsi  $\gamma=\frac{3}{4}$ ,  $\beta=\frac{1}{4}$ .... savoir.

$$x = Ay^{\frac{1}{2}} + By^{\frac{1}{2}} + Cy^{\frac{3}{2}} + etc.;$$

en relaisant le calcul, on trouve bientôt A, B, C...; d'où

$$x = y^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{2} - \frac{2}{3}y + \frac{1}{13}\sqrt{2}y^{\frac{3}{2}} - \frac{51}{135}y^{2} + \dots$$

C'est ainsi que

$$f = x - \frac{x^3}{1.2.3} + \frac{x^5}{1.2...5} - \frac{x^7}{1.2...7} \dots,$$

se renverse sous la forme  $\alpha = Ay + By^3 + Cy^5 \dots$ 

On trouve, tout calcul fait (voy. nº 840),

$$x=y+\frac{1.y^3}{2.3}+\frac{1.3y^6}{2.4.5}+\frac{1.3.5y^7}{2.4.6.7}+\frac{1.3.5.7y^9}{2.4.6.8.9}...$$

Pour  $x = ay + by^2 + cy^3 + \dots$ , on obtient

$$y = \frac{x}{a} - \frac{bx^3}{a^3} + \frac{2b^3 - ac}{a^5} x^3 + \frac{5abc - a^2d - 5b^3}{a^7} x^4 \dots$$

La série  $x = ay + by^3 + cy^5 + dy^7 \dots$  donne

$$y = \frac{x}{a} - \frac{bx^3}{a^4} + \frac{3b^4 - ac}{a^7} x^5 + \frac{8abc - a^4d - 12b^3}{a^{10}} x^7 \dots$$

Enfin, 
$$y = x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{8} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{16} x^{\frac{5}{2}} - \frac{5}{128} x^{\frac{7}{2}} \dots$$

donne

$$x = Ay^{-1} + By^{-1} + Cy^{-6} \dots;$$

et par suite,

$$x=y^{-2}-y^{-4}+y^{-6}-y^{-8}+...$$

Si la proposée était  $y = a + bx + cx^{2}...$ , pour la commodité du calcul, il serait bon de transposer a, et de faire

$$\frac{\mathbf{r}-\mathbf{a}}{\mathbf{b}}=\mathbf{z}, \quad \text{d'où} \quad \mathbf{z}=\mathbf{x}+\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{b}}\,\mathbf{x}^3+\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}}\,\mathbf{z}^3+\dots;$$

on développerait ensuite x en z. Au reste, voyez n° 751, où nous avons traité la question du retour des suites de la manière la plus générale.

## Des Équations de condition.

637. Lorsque la loi qui régit un phénomène physique est connue et traduite en équ.  $\phi(x, y...a, b...) = 0$ , il arrive souvent que les constantes a, b, c... sont inconnues, x, y... étant des grandeurs variables avec les circonstances du phéno-

mène. On consulte alors l'expérience pour déterminer a, b, c ...; en mesurant des valeurs simultanées de x, y, z, ... et les substituant dans l'équ. o = o : puis répétant l'expérience, on observe d'autres valeurs pour x, y, z..., ce qui donne d'autres équations de condition entre les constantes inconnues a, b, c... que l'élimination fait ensuite connaître.

Mais les valeurs tirées de l'observation n'étant jamais exactes, les nombres a', b', c'..., qu'on obtient ainsi pour a, b, c..., ne peuvent être regardés que comme approchés : on doit donc poser, dans  $\phi = 0$ , a = a' + A, b = b' + B... et déterminer les erreurs A, B..., dont a,b... sont affectés; et comme A, B... sont de très petites quantités, on est autorisé à en négliger les puissances supérieures : ainsi l'équ. φ = o ne contient plus les inconnues A, B . . . qu'au 1er degré, par ex. , sous la forme

$$0 = x + Ay + Bz + Ct...(1).$$

On supplée alors à l'imperfection des mesures de x, y, z... par le nombre des observations. En réitérant souvent les expériences, on obtient autant d'équ. (1), où x, y, z... sont connus; on compare ces équ., on en combine plusieurs entre elles, de manière à obtenir une équ. moyenne, où l'une des constantes ait le plus grand facteur possible, tandis qu'au contraire les autres facteurs deviennent très petits : par là l'erreur de la détermination des coefficiens se trouve beaucoup affaiblie. En réduisant ces équ. de condition au nombre des inconnucs, l'élimination donne bientôt les valeurs de A, B . . .

Cette méthode est usitée en Astronomie ; mais elle est bien moins exacte que celle des moindres carrés, proposée par M. Legendre, qui rachète la longueur des calculs par la précision des résultats. Concevons que l'observation ait donné des valeurs peu exactes de x, y, z...; substituées dans l'équ. (1). le 1er membre n'y sera pas zero, mais un nombre e très petit et inconnu. D'autres expériences donneront de même les erreurs e', e"... correspondantes aux valeurs x', x", y', y"..., savoir,

$$e' = x' + Ay' + Bz' \dots$$
,  $e'' = x'' + Ay'' + Bz'' \dots$ , etc.

Formons la somme des carrés de ces équ., et n'écrivons que les termes en  $\mathcal{A}$ , parce que les autres termes ont même forme : on trouve que  $e^{a} + e'^{2} + e''^{4}$ ... est

 $=A^{2}(y^{2}+y'^{2}...)+2A(xy+x'y'...)+2AB(yz...)+2AC$  etc.

Ce 2° membre a la forme  $A^{n}m + 2An + k$ ; il est le plus petit possible quand on prend A tel, que la dérivée soit nulle, Am+n=0 (voy. n° 140, II, et 757): en ne considérant que le facteur constant et inconnu A, on a donc

$$xy + x'y' ... + A(y^0 + y'^0 ...) + B(yz + y'z' ...) + C(yt...)$$
etc.=0.

Il faut multiplier chacune des équ. de condition (1) par le facteur y de A, et égaler la somme à zéro. On conserve au facteur y son signe. En opérant de même pour B, C..., on obtient autant d'équ. semblables qu'il y a de constantes inconnues; ces équ. sont du 1<sup>ex</sup> degré, et l'élimination est facile à faire.

Par ex., la Mécanique enseigne que sous la latitude  $\mathcal{F}$ , la longueur x du pendule simple à secondes sexagésimales est  $x = A + B \sin^2 \mathcal{F}$ , A et B étant des nombres invariables, qu'il s'agit de déterminer. Il suffirait de mesurer avec soin les longueurs x sous deux latitudes différentes  $\mathcal{F}$ , pour obtenir deux équ. de condition propres à donner A et B. Mais la précision sera bien plus grande si, comme l'ont fait MM. Mathieu et Biot, on mesure x sous six latitudes différentes, et qu'on traite, par la méthode précédente, les six équ. de condition. Les quantités  $A + B \sin^2 \mathcal{F} - x$ , évaluées en mètres, donnent ces six erreurs.

$$A + B.0,3903417 - 0,9929750$$
,  $A + B.0,4932370 - 0,9934740$ ,  $A + B.0,4972122 - 0,9934620$ ,  $A + B.0,5136117 - 0,9935967$ ,

A + B.0,5667721 - 0,9938784, B + B,0,6045628 - 0,9940932.

Comme le coefficient de A est 1, l'équ. qui s'y rapporte est formée de la somme des six erreurs. Pour B, on multipliera chaque trinome par le facteur qui affecte B, et l'on ajoutera les six produits: donc

$$6A+B.3,0657375-5,9614793=0,$$
  
 $A.3,0657375+B.1,5933894-3,0461977=0.$ 

L'élimination donne A et B; enfin, on a

 $x = 0,990 8755 + B \sin y$ ,  $\log B = 5,7238509$ , B = 0,0052941816.

Pay. la Conn. des Tems de 1816, où M. Mathieu discute par cette méthode les observations du pendule saites par les Espagnols en divers lieux.

Consultez mon Astronomie pratique et ma Géodésie, où ce sujet est traité avec le plus grand détail.

# LIVRE SIXIÈME.

## ANALYSE APPLIQUÉE AUX TROIS DIMENSIONS.

I. TRIGONOMÉTRIE SPHÉRIQUE.

## Notions fondamentales.

638. Trois plans MON, NOP, MOP (fig. 25), qui passent par le centre d'une sphère, déterminent un angle trièdre 0, et coupent la surface selon des grands cercles, dont les arcs CA, CB, AB, forment un triangle sphérique ABC; les angles plans de ce trièdre O sont respectivement mesurés par les côtés ou arcs de ce triangle; savoir, NOP par AB, MON par AC, MOP par BC. L'angle C du triangle est mesuré par celui que forment deux tangentes en C, aux arcs contigus AC, BC; ces tangentes, situées dans les plans de ces arcs, mesurent l'angle dièdre de ces mèmes plans NOMP, c.-à-d. l'inclinaison de la face NOM sur POM. Donc, les angles plans du trièdre O sont mesurés par les côtés du triangle sphérique ABC, et les inclinaisons des faces sont les angles de ce triangle.

Les problèmes où, donnant quelques parties d'un triangle sphérique, on se propose de trouver les autres parties, sont précisément les mêmes que ceux où connaissant plusieurs élémens d'un trièdre, on veut obtenir les autres. Il y a six élémens: trois angles A, B, C, et les trois côtés opposés a, b, c, du triangle sphérique; ou, si l'on veut, trois angles plans a, b, c, et les trois angles dièdres opposés A, B, C, du trièdre dont il s'agit. Étant données trois de ces six parties, il est question de déterminer les trois autres.

D'après cela, que, d'un point O, l'on dirige des rayons visuels à trois points M,N,P éloignés dans l'espace, tels que trois étoiles, par ex., ces lignes seront les arètes d'un trièdre O, dont les élémens constituans seront ceux d'un triangle sphérique ABC, lequel est formé par les arcs de grands cercles qui joignent les points où ces arètes vont percer la surface d'une sphère de rayon arbitraire, dont l'œil est le centre O.

Ces principes servent à démontrer les théorèmes suivans.

1°. Tout angle plan d'un trièdre étant moindre que deux droits, chaque côté de tout triangle sphérique est < 180°. Chaque angle est aussi plus petit que deux droits; c'est ce qui suit encore du triangle polaire. (V. ci-après nº 639.)

Toutes les fois qu'un calcul conduira à trouver pour valeur d'un angle ou d'un côté de triangle, un arc > 180°, cette solution devra être rejetée comme impossible, ou du moins remplacée par le supplément de cet arc: et les cos., sin., tang., etc. ne peuvent appartenir qu'à un arc moindre que la demi-circonférence.

2°. Puisque la somme des angles plans de tout angle polyèdre est moindre que 4 droits (n° 280), la somme des trois côtés de tout triangle sphérique, est plus petite que 360°. L'angle trièdre d'un cube, formé de 3 angles droits, montre que chaque côté d'un triangle sphérique peut valoir et même surpasser 90°.

3°. Deux triangles sphériques sont égaux, lorsque trois angles, ou trois côtés, ou deux côtés et l'angle compris, ou deux angles et le côté adjacent, sont respectivement égaux chacun à chacun. Ces théorèmes se prouvent, ainsi que les deux suivans, comme pour les triangles rectilignes (n° 163).

4°. Dans un triangle sphérique isoscèle, l'arc abaissé perpend. du sommet sur la base, divise par moitié cette base et l'angle du sommet; les angles égaux sont opposés aux côtés égaux, et réciproquement.

5°. Dans tout triangle sphérique, le plus grand angle est toujours opposé au plus grand côté, le moyen l'est au moyen, le moindre au plus petit.

6º. Un côté est toujours moindre que la somme des deux autres,

et plus grand que leur différence : car la somme de deux angles plans d'un trièdre surpasse le 3°, d'où a < b+c, et b < a+c, ou a > b-c. Donc aussi, la demi-somme des trois côtés d'un triangle surpasse toujours un côté quelconque : car en remplaçant b+c par a+i, a+b+c devient 2a+i; ainsi le demi-périmètre  $= a+\frac{c}{2}i > a$ .

639. Coupons notre trièdre O par trois plans respectivement perpend. aux arètes; ces plans détermineront un second trièdre O' opposé au 1er (fig. 26); les angles plans de l'un seront supplémens des angles dièdres de l'autre, et réciproquement.

En effet, l'une des faces du trièdre proposé O, étant MON, menons, en des points quelconques N, M, sur les arètes OM, ON, deux plans perpendiculaires à ces droites, et par suite aux faces MON, MOP d'une part, MON, NOP de l'autre; les angles M et N du quadrilatère OMP'N sont droits; l'angle P' est donc supplément de MON. Mais ces deux plans coupans sont des faces du nouveau trièdre O', et se coupent suivant la droite O'P', arète de ce corps. L'angle dièdre formé par ces plans est visiblement mesuré par l'angle MP'N, puisque le plan de cet angle est perpendiculaire à ces deux faces. Donc l'angle MON du premier est supplément de l'angle dièdre P' du second. Il en faut dire autant des deux autres faces MOP, NOP, qui sont supplémens des angles MN'P, NM'P. Les angles plans du trièdre O sont donc respectivement les supplémens des angles dièdres du trièdre opposé O'.

Réciproquement, les angles plans du trièdre O' sont les supplémens des angles dièdres du trièdre O, par la même raison.

Les deux trièdres O et O' déterminent deux triangles sphériques ABC, A'B'C' qui sont tels que les angles de l'un sont supplémens des côtés de l'autre, et réciproquement.

Étant donné un triangle sphérique ABC dont a, b, c sont les côtés, on peut toujours en construire un autre A'B'C', dont les côtés sont a', b', c', tel, que les angles A, B, C de l'un soient les supplémens respectifs des côtés a', b', c' de l'autre, et réciproquement, savoir :

$$a' = 180^{\circ} - A$$
,  $b' = 180^{\circ} - B$ ,  $c' = 180^{\circ} - C$ ... (1),  
 $A' = 180^{\circ} - a$ ,  $B' = 180^{\circ} - b$ ,  $C' = 180^{\circ} - c$ ... (2).

Le triangle ainsi formé s'appelle polaire ou supplémentaire du te.

On voit en outre que la somme des trois angles de tout triangle sphérique, est toujours comprise entre deux et six droits. En effet, d'une part chaque angle étant moindre que deux droits, A + B + C < 6 droits; et d'une autre part, en ajoutant les trois équations (2) on a

$$A+B+C=6$$
 droits  $-(a'+b'+c')$ ;

et comme on a vu que a'+b'+c' < 4 droits (n° 638, 2°), on voit que A+B+C>2 droits.

Les équations (1) et (2) sont fort utiles, car elles réduisent à trois les six problèmes de la trigonométrie sphérique, qui consistent à trouver trois des six élémens d'un triangle, lorsqu'on connaît les autres. Supposons par exemple, qu'on sache trouver les trois angles A,B,C, quand on connaît les trois côtés a,b,c, : réciproquement, si l'on donne les trois angles A,B,C, pour trouver un côté a, on substituera au triangle son supplémentaire A'B'C', dont on connaît les trois côtés a',b',c', par les équ. (2); et lorsqu'on aura trouvé l'un A' des angles, l'équ. (1) donnera le côté opposé  $a = 180^{\circ} - A'$ . En sorte qu'il suffit de savoir résoudre un triangle dont on connaît les trois côtés, pour savoir aussi résoudre celui dont on a les trois angles; et ainsi des autres cas. C'est ce qui s'éclaircira mieux par la suite.

640. Si l'on coupe le trièdre O (fig. 27) par un plan pmn perpendiculaire à un arête OB, en un point m tel que Om = 1, on a

 $mn = \tan c$ ,  $On = \sec c$ ,  $mp = \tan b$ ,  $Op = \sec b$ :

Or les triangles rectilignes mnp, npO donnent (n° 355)

$$np^2 = mn^2 + pm^2 - 2mn \ pm \cdot \cos A$$
,  
 $np^2 = nO^2 + pO^2 - 2nO \cdot pO \cdot \cos a$ ;

retranchant la 1re de la 2e, il vient, à cause des triangles

nmO, pmO, rectangles en m, et de Om=1,

 $o=1+1-2 \sec c \cdot \sec b \cdot \cos a + 2 \tan c \cdot \tan b \cdot \cos A$ ;

et mettant i pour séc., et sin cos pour tang.,

$$a = 1 - \frac{\cos a}{\cos c \cdot \cos b} + \frac{\sin c \cdot \sin b \cdot \cos A}{\cos c \cdot \cos b},$$

Ce qui conduit à l'équation fondamentale

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A \dots$$
 (3)

On aurait de même

$$\cos b = \cos a \cdot \cos c + \sin a \cdot \sin c \cdot \cos B \cos c = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b \cdot \cos C$$
 (4)

On a 
$$\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}$$
,

d'où 
$$1-\cos^2 A = \sin^2 A = 1 - \left(\frac{\cos a - \cos b \cdot \cos c}{\sin b \cdot \sin c}\right)$$
;

réduisant le 2° membre au même dénominateur, et remplaant sin' par 1 — cos<sup>2</sup>,

$$\sin^3 A = \frac{1 - \cos^2 b - \cos^2 c - \cos^2 a + 2 \cos a \cdot \cos b \cdot \cos c}{\sin^2 b \cdot \sin^2 c}.$$

Prenons la racine carrée, et divisons les deux membres par sin a, le 2° membre est une fonction symétrique de a, b, c, que nous nommerons M, savoir  $\frac{\sin A}{\sin a} = M$ . Changeant dans cette equ. A et a, en B et b, en C et e, comme M reste constant, on en tire

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}....................(5)$$

Dans tout triangle sphérique, les sinus des angles sont proportionnels aux sinus des côtés opposés.

Pour éliminer b de l'équ. (3), mettons pour cos b sa va-

272 ANALYSE DES TROIS DIMENSIONS.

leur (4), et  $\frac{\sin B \sin a}{\sin A}$  pour  $\sin b$ ; il vient

 $\cos a = \cos a \cos^2 c + \sin a \sin c \cos c \cos B + \frac{\sin a \sin c \sin B \cos A}{\sin A}$ 

mais  $\cos^2 c = 1 - \sin^2 c$ ; donc en divisant tout par sin  $a \sin c$ ,  $\sin c \cot a = \cos c \cos B + \sin B \cot A \dots$  (6).

En appliquant à l'équ. (3) la propriété du triangle supplémentaire (équ. 1 et 2), c'est-à-dire, changeant a en 180°—A, A en 180°—a, etc., nous avons

 $-\cos A = \cos B \cos C - \sin B \sin C \cos a \dots (7).$ 

Ces théorèmes suffisent à la résolution de tous les triangles sphériques, ainsi qu'on le verra par les développemens que nous allons donner; mais il y a encore une équ. générale qu'on emploie quelquefois.

Éliminons cos c entre les équ. (4); comme...  $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$ , en divisant tout par sin a, on trouve

 $\sin a \cos b = \sin b \cos a \cos C + \sin c \cos B \dots$  (8).

Nous devons encore ajouter que dans les équ. générales entre certains élémens d'un triangle sphérique quelconque ABC, on peut changer a et A en b et B, ou bien en c et C, et réci-

Ces six équations sont propres au calcul logarithmique, et suffisent à la résolution de tout triangle rectangle: Des cinq élémens a, b, c, B et C deux étant donnés, on peut toujours trouver les trois autres. Ainsi la question est posée entre trois élémens dont un seul est inconnu. On dénommera les angles du triangle par A,B,C, l'angle droit étant A, et l'on cherchera celle de ces six équ. qui comprend les trois élémens dont il s'agit; mais pour trouver cette équ, il pourra arriver qu'on soit obligé de changer de place les lettres B et C dans la figure. Suivant les divers cas qui se présentent, on choisit les equ. qui contiennent les trois élémens compris dans le problème.

|               | et deux angle   | s B, C            | prenez | l'équation | (9) |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|------------|-----|
| L'hypoténuse  | un angle B      | opposé b          |        |            | (n) |
|               | et le coté      | adjacent c        |        |            | (p) |
| - SHOWING THE | les trois côtés | a, b, c           |        | - TOWNER   | (m) |
|               |                 | les angles B,C    |        |            |     |
|               |                 | oit et un angle B |        |            |     |

Le fréquent usage qu'on fait de ces équ. exige qu'on les ait sans cesse présentes à la mémoire, chose que le défaut de symétrie rend assez difficile. Mauduit a indiqué un moyen empirique de les retrouver, qui consiste à lire, sur la figure, les cinq élémens du triangle rectangle dans l'ordre où ils sont, en faisant le tour, et à observer que les trois élémens entre lesquels on cherche une relation, sont contigus ou alternatifs; et il est de fait qu'on a toujours

cos. arc intermédiaire = produit { des sin. d'arcs ALTERNES, des cot. d'arcs contidus.

Sculement, en appliquant ce théorème, il faut remplacer les deux côtés de l'angle droit par leurs complément, c'est-à-dire leurs sin. par cos., leurs tang. par cot., etc. On peut, en effet, vérifier que ces deux propositions reproduisent exactement nos six équations.

1º. De l'équ. (m), on conclut que le cosinus de l'hypoténuse est égal au produit des cosinus des deux autres côtés; ainsi l'un des trois côtés est < ou > qoº, selon que les deux autres côtés sont d'espèces semblables ou différentes, car les cosinus d'arcs > 90° sont négatifs.

- 2°. L'équ. (q) montre que si l'on compare l'hypoténuse aux deux angles adjacens B et C, l'un de ces trois arcs est > ou < 90°, sclon que les deux autres arcs sont d'espèces semblables ou différentes.
- 3°. Les équ. (r ou s) prouvent que chacun des angles B et C est toujours de même espèce que le côté opposé.
- $4^{\circ}$ . De même, l'équ. (p) montre que l'hypoténuse et un côté sont de même espèce, quand l'angle compris est  $\leq 90^{\circ}$ , et d'espèces différentes quand cet angle est  $\geq 90^{\circ}$ .

Nous entendons par arcs de même espèce ceux qui sont ensemble soit <, soit  $> 90^\circ$ ; et d'espèces différentes, quand l'un de ces arcs est < et l'autre  $> 90^\circ$ .

5°. Enfin, si le côté b de l'angle droit = 90°, on aura  $\cos b$  = 0, et (d'après les équ. m et s)  $\cos a$  = 0,  $\cos B$  = 0: les côtés CA, CB sont donc chacun de 90°, et perpend. sur AB; le triangle est isoscèle bi-rectangle; C est le pôle de l'arc AB (fig. 28), c.-à-d. que C est distant de 90° de tous les points de cet arc.

6/2 Onoique nos éau résolvent tous les triangles enhé.

on voit par cette equ. que la somme des deux angles B et C est >90°, puisque le 2° membre est négatif, et doit devenir positif.

2º. De même pour obtenir un côté b de l'angle droit, con-

naissant les angles B et C, l'équ. (s) donne cos 
$$b = \frac{\cos B}{\sin C}$$
;

on pose  $z = 90^{\circ} - B$ , d'où  $\cos B = \sin z$ , et  $\cos b = \frac{\sin z}{\sin C}$ : ainsi l'on a (équ. citée et n° 360)

$$\tan g^{2} \frac{1}{2}b = \frac{\sin C - \sin z}{\sin C + \sin z} = \frac{\tan g^{\frac{1}{2}}(C - z)}{\tan g^{\frac{1}{2}}(C + z)},$$

tang  $\frac{1}{3}b = V\{ tang \left[ \frac{1}{2}(B-C) + 45^{\circ} \right] \cdot tang \left[ \frac{1}{2}(B+C) - 45^{\circ} \right] \}$ 

3°. Connaissant l'hypoténuse a et un côté c, pour trouver l'angle adjacent B, l'équ. (p) donne

$$\tan g^* \frac{1}{2} B = \frac{1 - \tan g \, c \cot a}{1 + \tan g \, c \cot a} = \frac{\cos c \sin a - \sin c \cos a}{\cos c \sin a + \sin c \cos a},$$

$$\tan g \frac{1}{2} B = \sqrt{\left[\frac{\sin (a-c)}{\sin (a+c)}\right]}.....(12)$$

On remarquera que les sinus de a-c et a+c doivent avoir le même signe, pour éviter les imaginaires; donc si  $a+c>180^\circ$ , l'hypoténuse a doit être < c. Donc quand le triangle a des angles obtus, l'hypoténuse a n'est pas le plus grand côté. C'est au reste ce que la fig. 31 mettra en évidence.

4°. L'équ. (m) donne 
$$\cos c = \frac{\cos a}{\cos b}$$
, d'où  $\tan g^{\frac{1}{2}} c = \tan g^{\frac{1}{2}} (a+b) \cdot \tan g^{\frac{1}{2}} (a-b) \cdot \dots$  (13)

5°. Enfin, si l'on cherche un côté b, connaissant l'angle opposé B et l'hypoténuse a, au lieu d'employer l'équ. (n) quand b est voisin de 90°, posez

 $b = 90^{\circ} - 2z$ ,  $\tan x = \sin a \sin B$ ;

l'équ. (n) revient à cos 22 = tang x, d'où

$$\tan g^{\circ}z = \frac{t - \tan g x}{t + \tan g x} = \tan g (45^{\circ} - x);$$

ainsi 
$$\tan (45^{\circ} - \frac{1}{5}b) = \sqrt{\tan (45^{\circ} - x)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

L'arc x étant calculé par l'équ. tang  $x = \sin a \sin B$ , cette dernière donnera b.

Nous donnerons ici les cinq élémens constitutifs d'un triangle sphérique rectangle, afin qu'on puisse s'exercer à l'application numérique des formules, en prenant, à volonté, deux de ces élémens, et calculant les trois autres.

## Triangle rectangle d'épreuve.

| ÉLÉMENS.                                                                                                                         | LOG. SINUS. | LOG. COSINUS. | LOG TANG.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| $\begin{array}{lll} a &=& 71^{\circ}24'30''\\ b &=& 140.52.40\\ c &=& 114.15.54\\ B &=& 138.15.45\\ C &=& 105.52.39 \end{array}$ | 7.9767235   | T.5035475 +   | o.4731759 + |
|                                                                                                                                  | 7.8000134   | T.8837507 -   | T.9102626 - |
|                                                                                                                                  | 7.9598303   | T.6137963 -   | o.3460333 - |
|                                                                                                                                  | 7.8232909   | T.8728568 -   | T.9504341 - |
|                                                                                                                                  | 7.9831068   | T.4370867 -   | o.5460201 - |

Le signe — qui suit plusieurs de ces log, est destiné à indiquer que le facteur qui s'y rapporte est négatif; ce qu'il ne faut pas confondre avec les — qu'on place à gauche des log, quand on veut écrire qu'il faut les soustraire, ce qui arrive dans le cas d'une division. Selon que le nombre des facteurs négatifs d'une formule est pair ou impair, le produit a le signe + ou —, circonstance qu'il faut noter avec soin; car, par exemple, tang a donne pour a un arc a < 90°, quand cette tangente est positive, et le supplément de cette valeur quand la tangente est négative.

Quant au 1 qui est l'entier de plusieurs log., cette notation a été expliquée T. I, p. 121.

## Triangles sphériques obliquangles.

643. Passons en revue tous les cas qui peuvent se présenter (fig. 28).

1" CAS. Etont donnés les trois côtés a, b, c, trouver l'angle A?

L'equ. (3), p. 271, en substituant 1-2 sin' A pour cos A devient

$$\cos a = \cos (b-c) - 2\sin b \sin c \sin^2 \frac{1}{2} A....$$
 (15)

Cette équ. est d'un fréquent usage. On en tire

$$2 \sin b \sin c \sin^2 \frac{1}{2} A = \cos (b - c) - \cos a;$$

et à cause de l'équ. (8) de la note nº 360 (\*)

$$\sin^2\frac{1}{2}A = \frac{\sin\frac{1}{2}(a+b-c)\cdot\sin\frac{1}{2}(a+c-b)}{\sin b\cdot\sin c}.$$

Cette équ. propre au calcul des log., fait connaître l'angle A. Elle devient plus symétrique, en posant

$$ap=a+b+c;$$

d'où  $\sin^2 \frac{1}{2} A = \frac{\sin (p-b) \cdot \sin (p-c)}{\sin b \cdot \sin c} \dots$  (16)

De même, en mettant dans l'équ. (3),  $2 \cos^{\frac{1}{2}} A - 1$  pour  $\cos A$ , on a

$$\cos^{2}\frac{1}{2}A = \frac{\sin p \cdot \sin (p-a)}{\sin b \cdot \sin c} \dots (17)$$

Enfin en divisant la 1ºº de ces équ. par la 2º,

$$\tan^{\frac{1}{2}} A = \frac{\sin(p-b).\sin(p-c)}{\sin p.\sin(p-a)}....$$
 (18)

L'une quelconque de ces trois équ. résout la question.

2º GAS. Étant donnés les trois angles A, B, G, trouver le côté a?

La propriété du triangle supplémentaire (p. 269), appliquée aux équ. précédentes, par la substitution des valeurs (1) et (2), et posant

aP = A + B + C

<sup>(\*)</sup> Comme le premier membre est essentiellement positif, ainsi que sin b et sin c (attenda que b et c sont < 180°), on voit qu'il faut qu'on ait à la fois c < b + a, et c > b - a, puisque les relations contraires sont visiblement absurdes; on retrouve donc ici le théorème 6°, page 268.

ANALYSE DES TROIS DIMENSIONS.

donne

$$\sin^2\frac{1}{2}a = -\frac{\cos P.\cos (P-A)}{\sin B.\sin C}.$$

$$\cos^2\frac{1}{2}a = \frac{\cos{(P-B)}.\cos{(P-C)}}{\sin{B}.\sin{C}},$$

$$\tan g^{4} \frac{1}{2} a = -\frac{\cos P \cdot \cos (P - A)}{\cos (P - B) \cdot \cos (P - C)}$$

3° Cas. Étant donnés deux côtés a et b, et l'angle compris C, trouver le troisième côté?

L'équ. (4, p. 271) peut être employée sous cette forme

 $\cos c = \cos a \cos b$  (1 + tang a tang b cos C).

Connaissant deux côtés b, c, et l'angle compris  $\mathcal{A}$ , on peut trouver le 3° côté a, à l'aide de l'équ. fondamentale (3, p. 271), en la rendant propre au calcul logarithmique. On pose

$$\cos A = 2 \cos^2 \frac{1}{2} A - 1$$
,  $\cos a = 1 - 2 \sin^2 \frac{1}{2} a$ 

d'où 
$$1-2\sin^2\frac{1}{2}a=\cos(b+c)+2\sin b\sin c\cos^2\frac{1}{2}A$$
,

$$= 1 - 2 \sin^2 \frac{1}{6} (b + c) + 2 \sin b \sin c \cos^2 \frac{1}{3} A;$$

5 Cas. De deux côtés et les angles opposés, connaissant trois élémens, trouver le quatrième?

Il fant recourir à la règle des guatre sinus, équ. 5, p. 271.

644. Excepté lorsqu'on connaît les trois côtés, ou les trois angles d'un triangle, tout problème de trigonométrie sphérique comprend au rang des données un angle et un côté adjacent, outre un troisième élément : dans ce qui suit, nous désignerons toujours cet angle par A, et ce côté par b. Abaissons de l'un des angles C (fig. 29) un arc CD perpendiculaire sur le côté c : ce côté c sera coupé en deux segmens  $\varphi$  et  $\varphi'$ , et l'angle C en deux angles  $\theta$  et  $\theta'$ , savoir :

$$c=\phi+\phi'$$
,  $C=\theta+\theta'$ .

Bien entendu que l'une de ces parties sera négative dans chaque équation, si l'arc perpendiculaire tombe hors du triangle, cas qui se présente lorsque l'un des angles A et B de la base est aigu et l'autre obtus : cet arc tombe, au contraire, au-dedans du triangle quand ces deux angles sont de même espèce. En effet, des deux triangles rectangles ACD, BCD, tirons les valeurs de l'arc perpend. CD, par l'équ. (r), p. 272,

tang 
$$CD = \tan A \sin \phi = \tan B \sin \phi'$$
.

Si les angles A et B sont de même espèce; leurs tangentes ont même signe; sin  $\varphi$  et sin  $\varphi'$  sont donc dans le même cas: mais quand A et B sont d'espèces différentes, leurs tangentes, et par suite sin  $\varphi$  et sin  $\varphi'$  doivent avoir des signes contraires; alors l'arc perpendiculaire CD tombe hors du triangle, et l'un des segmens  $\varphi$  et  $\varphi'$  a seul le signe —.

645. Dans la figure 29, on voit que le triangle ABC est décomposé en deux, ACD, BCD, qu'on peut traiter séparément, et dont la résolution fait connaître les élémens non donnés, à l'aide de ceux qui le sont. Ce procédé conduit à des équ. simples, auxquelles le calcul des log. s'applique facilement. C'est ce que nous allons montrer.

On resout d'abord les triangles ACD, BCD, pour en tirer

l'une des parties  $\varphi$  ou  $\theta$ , du côté c ou de l'angle C, en supposant connus l'angle A et le côté adjacent b. Les équ. (p et q) p. 272 conduisent aux équ. (1 et 2). Puis tirant de chacun de ces triangles les valeurs de l'arc perpendiculaire CD, et égalant ces valeurs, on obtient les équ. (5,6,7 et 8), lesquelles riennent respectivement des équ. (m,s,r et p).

Tang 
$$\varphi = \tan \beta \cos A$$
,...(1),  $\cot \theta = \cos \beta \tan \beta A$ ...(2)  
 $c = \varphi + \varphi'$ ,.....(3);  $C = \theta + \theta'$ ,.....(4)  

$$\frac{\cos a}{\cos b} = \frac{\cos \varphi'}{\cos \varphi}$$
,.....(5); 
$$\frac{\cos A}{\cos B} = \frac{\sin \theta}{\sin \theta'}$$
,....(6)  

$$\frac{\tan \beta}{\tan \beta} = \frac{\sin \varphi'}{\sin \varphi}$$
,.....(7); 
$$\frac{\tan \beta}{\tan \beta} = \frac{\cos \theta}{\cos \theta'}$$
,....(8)  

$$\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}$$
.....(9)

Voici les divers cas qui peuvent se présenter, et la manière de les traiter par ces équ. en ayant soin d'ailleurs d'avoir égard aux signes des sin., cos. et tang., signes qui sont positifs ou négatifs, selon que ces lignes appartiennent à des arcs < ou >90°.

Outre les données A et b, on a encore un 3e élément.

1°. Si l'on connaît c (deux côtés b et c, et l'angle compris A), l'équ. (1) donne (φ), (3) donne φ', et ces arcs peuvent recevoir le signe—; (5) donne a; (7), B; enfin (9), C, dont l'espèce est d'ailleurs connue (n° 644).

2°. Si l'on a C (deux angles A et C, et le côté adjacent b), l'équ. (2) donne 0; (4), 6', qui peut être négatif; (6), B; (8), a; (9), c, qui est d'espèce connue.

3°. Quand on connaît a (deux côtés a et b, et l'angle opposé A) l'équ. (t) donne φ; (5), φ'; (3), c; (7 et 9), B et C:

ou bien, (2) donne 8; (8), 1'; (4), c; (6 et 9), B et c.

Dans ce cas, le problème a en général deux solutions; car q' ou b' étant calculé par un cosinus, l'arc a le double signe ±; c et C ont donc deux valeurs, à moins qu'on ne soit conduit à en rejeter une comme négative, ou > 180°. Les équ. (6 et 7) donnent  $\phi'$  et  $\theta'$  par leurs sinus et il en résulte deux valeurs de B; de même pour C et c.

4°. Quand on connaît B (deux angles A et B, et le côté opposé b) l'équ. (2) donne θ; (6), θ'; (4), C; (8 et 9), a et c.

Ou bien (1) donne φ; (7), φ'; (3), c; (5 et 9), a et C.

Il existe encore ici deux solutions, car  $\phi'$  ou  $\theta'$  étant donné par un sinus, l'arc a deux valeurs supplémentaires; ainsi c dans l'équ. (3), et a dans l'équ. (8), reçoivent deux valeurs : de même pour a et c dans (5 et 4), etc.

Observez que dans chacun des quatre cas que nous venons d'analyser, on ne se sert que des équ. marquées de numéros soit pairs, soit impairs : lorsqu'on a le choix des deux systèmes, on doit préfèrer celui qui conduit à des calculs plus simples ou plus précis (\*).

646. Voici plusieurs conséquences importantes (fig. 29)

1°, L'equ. (5) donne 
$$\frac{\cos b - \cos a}{\cos b + \cos a} = \frac{\cos \phi - \cos \phi'}{\cos \phi + \cos \phi'}$$
, et en vertu des équ. 7 et 8, T. I, p. 373, comme  $c = \phi + \phi'$  on a tang  $\frac{1}{4}(\phi' - \phi) = \tan \frac{1}{4}(a + b)$ ,  $\tan \frac{1}{4}(a - b)$ ,  $\cot \frac{1}{4}c \dots$  (10).

Connaissant les trois côtés a,b,c, d'un triangle, cette équ. fait connaître la demi-différence de segmens  $\varphi$  et  $\varphi'$ , et par suite ces segmens mêmes, puisque  $\frac{1}{2}$  c est leur demi-somme. En résol-

<sup>(\*)</sup> Pour résoudre un triangle sphérique où l'on connaît soit deux côtés et un angle, soit deux angles et un côté, abaissez de l'un des sommets un arc parpendie, sur le côté opposé, pour former deux triangles rectangles, dont l'un ait deux parties connues, outre l'ungle droit. Cet arc ne doit donc pas partir de l'angle donné dans le 1<sup>ar</sup> cas, ni tomber sur le côté donné dans le 2<sup>a</sup> cas. Résolvez ce triangle rectangle, et calculez les deux segmens q et q' de la base, ou ceux ê et ê' de l'angle du sommet. Les équ. 5, 6, 7 et 8, s'énoncent ainsi:

<sup>10.</sup> Les cos, des deux côtés de l'angle d'où pars l'arc perpend, sont comme les cos, des regmens respectifs de la base; les cot, de ces côtés sont comme les cos, respectifs des regmens de l'angle au sommet;

<sup>20.</sup> Les cot, des deux angles à la base sont comme les sinus respectifs des segmens de la base; les cos, de ces angles sont comme les sinus des segmens respectifs de l'angle au sommet.

vant les triangles rectangles ACD, ACD, on obtient les angles A et B, savoir :

 $\cos A = \tan \phi \cot b$ ,  $\cos B = \tan \phi' \cot \alpha \dots (11)$ .

2°. L'équ. (7) donne de même (voyez n° 360 et équ. 3, T. I, p. 372).

$$\frac{\tan \alpha A - \tan \beta}{\tan \alpha A + \tan \beta} = \frac{\sin \phi' - \sin \phi}{\sin \phi' + \sin \phi} = \frac{\tan \alpha \frac{1}{2} (\phi' - \phi)}{\tan \alpha \frac{1}{2} (\phi' - \phi)} = \frac{\sin (A - B)}{\sin (A + B)} \cdot \tan \alpha \frac{1}{2} c \cdot \dots (12)$$

Quand on connaît deux angles A, B et le côté adjacent c, cette équ. donne  $\varphi$  et  $\varphi'$  (fig. 29) : les équ. (11) déterminent ensuite a et b.

3°. L'équ. (6) donne, en opérant de la même manière.

$$\tan g^{\frac{1}{2}}(\beta'-\beta) = \tan g^{\frac{1}{2}}(A+B) \cdot \tan g^{\frac{1}{2}}(A-B) \cdot \tan g^{\frac{1}{2}}C \cdot \cdot \cdot (13)$$

Lorsque les trois angles A, B, C, sont donnés, cette équ. sait connaître  $\theta$  et  $\theta'$ ; on a ensuite les côtés a et b, en résolvant les triangles ACD, BCD,

 $\cos b = \cot \theta \cot A$ ,  $\cos a = \cot \theta' \cot B$ ... (14)

Multipliant l'équ. (16) membre à membre par cette dernière, tous les facteurs qui ne sont pas détruits sont au carré; prenant la racine, il vient

$$\tan \frac{1}{2}(a-b) = \frac{\sin \frac{1}{2}(A-B)}{\sin \frac{1}{2}(A+B)} \cdot \tan \frac{1}{2}c,$$

$$\tan \frac{1}{2}(a+b) = \frac{\cos \frac{1}{2}(A-B)}{\cos \frac{1}{2}(A+B)} \cdot \tan \frac{1}{2}c \ (*),$$

en divisant l'équ. (16) par la précédente.

Égalons les valeurs (13 et 15) de tang  $\frac{1}{2}$  ( $\theta' - \theta$ ), et opérons de la même manière sur l'équ. résultante, ce qui revient à changer A et B ci-devant en a et b, et réciproquement, puis c en C; nous avons

$$\tan \frac{1}{2} (A - B) = \frac{\sin \frac{1}{2} (a - b)}{\sin \frac{1}{2} (a + b)} \cdot \cot \frac{1}{2} C,$$

$$\tan \frac{1}{2} (A + B) = \frac{\cos \frac{1}{2} (a - b)}{\cos \frac{1}{2} (a + b)} \cdot \cot \frac{1}{2} C.$$

$$\left. \right\} \dots (18)$$

Telles sont les analogies de Néper: on s'en sert principalement pour trouver deux côtés a et b d'un triangle, lorsqu'on connaît le 3° côté c et les deux angles adjacens A et B (équ. 17); ou bien, pour trouver deux angles A et B, connaissant les deux côtés opposés a, b, et l'angle compris C (équ. 18).

Triangles isoscèles. Soient C et B les deux angles égaux d'un triangle isoscèle (fig. 29 bis), b et c les deux côtés égaux, A l'angle du sommet, a la base; l'arc perpend. qui va du sommet au milieu de la base, donne deux triangles rectangles symétriques, dans lesquels on trouve les relations suivantes, formées des combinaisons 3 à 3 des quatre élémens A, B, a, b; ces équ. font connaître l'un quelconque de ces arcs, quand on

<sup>(\*)</sup> Comme tang  $\frac{1}{2}e \cdot \cos \frac{1}{2}(A-B)$  est une quantité positive, il faut que tang  $\frac{1}{2}(a+b)$  et  $\cos \frac{1}{2}(A+B)$  aient même signe, d'où l'on coud ut que la demi-somme de deux angles que lonques est toujours de la même espèce que la demi-somme des deux côtés opposés, et réciproquement.

a les deux autres. Ainsi, de ces quatre parties d'un triangle sphérique isoscèle, l'angle A du sommet, la base a, l'un b des côtés égaux, et l'un B des angles égaux, deux étant donnés, on peut trouver les deux autres.

 $\sin \frac{1}{a} a = \sin \frac{1}{a} A \sin b, \dots (m)$   $\cos b = \cot B \cot \frac{1}{a} A, \dots (q)$   $\tan \frac{1}{a} a = \tan b \cos B, \dots (p)$   $\cos \frac{1}{a} A = \cos \frac{1}{a} a \sin B, \dots (s)$ 

Des problèmes qui ont deux solutions.

647. Tout triangle sphérique résulte de la section d'une sphère par trois plans qui passent au centre. La figure 31 a pour base le cercle KMK', et représente un hémisphère produit par l'un de ces plans: les deux autres plans donnent les demicirconférences ACa,  $BCB^w$ , qu'on voit ici en perspective; leurs plans se coupent selon le rayon CO, et déterminent le triangle sphérique ABC. Les arcs CA, Ca, sont supplémentaires; l'angle A est l'inclinaison du plan ACa sur la base KK'. En menant le plan MCm, par le rayon CO, perpendiculairement à cette base KK', puis prenant MA' = MA, de part et d'autre de ce plan MCm, on obtient un deuxième plan A'Ca' symétrique à ACa, et l'on a

ma=ma', AC=A'C, Ca=Ca', A=A'=a=a'.

Si l'on fait tourner le plan ACx autour du rayon CO, pour prendre toutes les positions CK, CB, Cf, ... ce plan sera perpendiculaire à la base quand il coîncidera avec MCm, puis, dans l'une quelconque de ses positions, il formera avec la base deux angles supplémentaires, l'un en dessous, l'autre endessus de ce plan. Les arcs CB, CA, Cf, ... croissent en s'écartant de l'arc perpend.  $CM = \psi$ , qui est le plus petit de tous jusqu'à l'arc perpend. opposé Cm, qui est le plus grand. En effet, le triangle rectangle ACM, où CA = b, donne ... cos  $ACM = \cot b$  tang  $\psi$ , et le facteur tang  $\psi$  est constant.

Quand l'angle ACM est devenu de 90°, comme pour l'arc CK, dont le plan est perpend, à MCm, on a cot b = a, et

l'arc  $CK = 90^\circ$ . Le plan continuant ensuite de tourner vers  $C\alpha'$ , cos ACM devient négatif, et croît ainsi que cot b; en sorte que l'arc  $C\alpha'$  continue d'augmenter. Tout est d'ailleurs symétrique des deux côtés du plan MCm; ainsi les arcs et les inclinaisons seront deux à deux égales, pour des arcs éganx MA = MA', savoir CA = CA', angle A = A'.

En tournant ainsi, le plan coupant s'incline d'abord de plus en plus sur la base KMK', en devenant CB, CA, CK, car le triangle rectangle ACM donne encore

$$\sin \phi = \sin b \sin A, \dots$$
 (16)

equ. dont le 1'' membre est constant, et où sin b va d'abord en augmentant, comme on vient de le dire : ainsi sin A décroît en même temps. Mais dès que le côté b atteint 90° (alors CB devient CK = 90° = MK), sin b diminue; donc sin A augmente, et l'angle A aigu à la base, a pris sa moindre valeur an point K, et commence à croître. Ce point K est le pble de la demi-circonférence MCm; l'angle K est mesuré par l'arc  $CM = \psi = K$ , ou de l'autre côté du plan coupant, par  $Cm = 180° - \psi$ .

On voit donc que tous les arcs partant de C (fig. 31) pour aboutir en quelque point de la base demi-circulaire KMK', sont  $< 90^\circ$ ; tandis que les autres qui vont en KmK' sont  $> 90^\circ$ , et que  $CK = CK' = 90^\circ$ . De plus,  $CM = \psi$ , et  $Cm = 180^\circ - \psi$  (valeurs de  $\psi$  que donne l'équ. 16) sont les limites entre lesquelles ces arcs CA sont renfermés. Plus un arc approche de CM, et plus il est petit; plus il approche de Cm, plus, au contraire, il est grand.

L'inclinaison des plans sur la base, de 90° qu'elle est en MCm, diminue en prenant les positions CB, CA... jusqu'en CK où elle devient  $K = \psi$ ; puis elle croît de K vers m, jusqu'à redevenir de 90° en Cm. L'angle est aigu du côté de CM, mais il est obtus du côté de Cm, ces derniers angles étant supplémens respectifs des premiers : tous ces angles obtus sont  $< 180° - \psi$ .

Enfin, tout est symétrique de part et d'autre de MCm, en

sorte que pour deux arcs égaux MA et MA', les inclinaisons de CA, CA' sont égales, et ces arcs sont égaux.

D'après cela, il est aisé de reconnaître si, pour un triangle quelconque BCA, B'CA, l'arc CM perpendiculaire sur la base AB, tombe au-dedans ou au-dehors de ce triangle, et l'on vérifie les corollaires donnés n°641, relatifs aux grandeurs des côtés et des angles des triangles rectangles.

Les problèmes qui ont des solutions doubles, et qu'on a coutume d'appeler cas douteux, sont ceux où, parmi les données, il y a un côté et l'angle qui lui est opposé, ce qui arrive dans deux problèmes 3° et 4°, p. 280.

648. 1er Cas. On donne deux côtés a et b, et l'angle opposé B. Coupez l'hémisphère KMK' (fig. 31) par un plan ACa, passant par le centre O, et qui soit incliné de l'angle A sur la base; puis prenez AC=b; C sera le sommet du triangle, lequel doit être fermé par un arc CB=a, de grandeur connue. Analysons ces conditions.

Supposons d'abord que l'angle A soit aigu, CA = b est l'un des côtés du triangle que ferme le côté a qui doit tomber dans la région AMA, puisque si le côté a tombait comme Cf, CA',..., le triangle CAf, CAA'..., au lieu de l'angle aigu A, aurait celui qui, de l'autre côté du plan CA, en est le supplément. Ce côté terminal A, partant du sommet C, doit donc se rendre en quelque point de l'arc AMA'a. Les arcs, tels que CB, CB' sont deux à deux égaux et autant inclinés sur la base, lorsqu'ils vont en des points B, B', à égale distance de M. Prenons MA' = MA, MB' = MB, les arcs seront CA' = CA = b, CB' = CB = a.

Or, si le côté a est < b, a tombe dans l'angle A'CA, comme CB, CB', et l'on a deux triangles BCA, B'CA, composés des trois élémens donnés A, b et a, c'est-à-dire deux solutions du problème. Alors l'un des angles B à la base est obtus, l'autre B' est aigu. Au contraire, si a > b, l'arc a tombe comme Cf', et le triangle ACf' est le seul qui réunisse les trois élémens donnés, attendu que l'arc Cf, symétrique à Cf'.

se trouve exclus, comme étant situé au dessus du plan CA. Il n'y a donc qu'une solution, et l'angle B du triangle ACf' est aigu en f', ainsi que b. Enfin, quand le côté  $a > C = 180^{\circ} - b$ , l'arc a tombe comme CB'', en-dessus du plan ACa, et il n'y a aucune solution possible.

Dans tout ceci, l'arc  $b < go^{\circ}$ , puisqu'on a pris CA = b; mais si l'on avait  $b = C\alpha > go^{\circ}$ , et que le côté a tombât comme CB ou CB', on aurait encore deux solutions  $BC\omega$ ,  $B'C\alpha$ , ayant à la base, l'un l'angle B aigu, l'antre l'angle B' obtus : tandis qu'on n'en aurait qu'une seule  $\omega Cf'$ , si ce côté a tombait en Cf' dans l'espace  $A'C\omega$ , avec un angle f' obtus aussi bien que b; enfin, il n'y aurait aucune solution, si ce côté a tombait en CB''' au-dessus du plan  $AC\omega$ .

Ainsi, quand l'angle A est aigu, b étant > ou  $< 90^\circ$ , il n'y a qu'une solution, lorsque le côté b tombe dans l'espace aCA', c'est-à-dire quand la valeur de l'arc a est entre b et  $180^\circ-b$ : et alors l'angle à la base est aigu ou obtus avec b: hors de ces limites, il y a deux solutions, ou il n'y en a aucune; deux, quand a tombe sur l'arc AMA', circonstance où  $a < 90^\circ$ ; aucune, quand a tombe sur l'arc ama', ou  $a > 90^\circ$ .

Venons-en maintenant au cas où l'angle A est obtus, cas où le côté a qui ferme le triangle, en partant de C, doit être audessus du plan aCA, tels que Cf, CB"... Le même raisonnement montre que si a = C = 00°, et si le côté terminal a tombe dans l'espace aCa', il y a deux solutions, telles que aCB", aCB", ayant à leur base, l'une un angle B" aigu, l'autre un angle B" obtus: qu'il n'y en a qu'une seule KCa, quand ce côté a tombe, comme ci-devant, dans l'angle a'CA, l'angle K à la base étant aigu ou obtus en même temps que b; et enfin qu'il n'y en apas de possible, lorsque a tombe sur l'arc A'MA.

On opérera de même pour le cas de a = CA < 00°.

Que l'angle A soit aigu ou obtus, on voit donc que la solution est unique, quand le côté terminal a, opposé à l'angle donné A, a sa valeur entre b et  $180^{\circ}-b$ : hors de ces limites, la question admet deux solutions on aucune; deux, quand A et a sont de même espèce (ensemble > ou < 90°), et aucune,

lorsque ces arcs sont d'espèces différentes. Et s'il n'y a qu'une solution, B et b sont de même espèce. Or, on sait (n° 644) que la perpend. abaissée du sommet C sur la base c, tombe audedans ou au dehors du triangle (ce que d'ailleurs on reconnaît bien sur la fig. 31), selon que les angles A et B à la base, sont d'espèces semblables ou différentes; donc dans les équ.  $c = \phi \pm \phi'$ ,  $C = b \pm b'$ , on prendra le signe + quand les arcs A et b seront de même espèce, et - dans le cas contraire, condition qui détermine la solution. L'analyse du troisième cas du n° 645 est ainsi complétée, puisqu'on sait quelle est celle des deux solutions qu'on doit admettre.

Done lorsqu'on aura un triangle à résoudre, connaissant deux côtés a, b et un angle opposé B, on comparera a à b et à 180°—b; si a est l'une de ces limites, ou compris entre elles, il n'y a qu'une seule solution; B et b sont de même espèce; C et c seront la somme ou la différence de leurs segmens, sclon que les arcs A et b seront d'espèces semblables ou différentes. Hors de ces limites, on a deux solutions, quand A et a sont de même espèce, et aucun triangle n'est possible dans le cas contraire.

Observez que la moindre et la plus grande valeurs que le côté terminal a puisse recevoir sont CM et Cm, l'une \$\psi\$, l'autre 180° \$-\psi\$, si a n'était pas compris entre ces limites, c'està-dire entre les deux valeurs supplémentaires de \$\psi\$ que donne l'équ. (16), p. 285, le problème proposé serait absurde, parce qu'on ne pourrait former aucun triangle avec les trois élémens donnés \$A\$, b et a. Au reste, ce cas n'exige pas de calcul spécial pour être reconnu, attendu qu'il se manifeste de lui-même par une opération impraticable.

649. 2º Cas. On donne deux angles A et B, avec un void opposé b.

En raisonnant comme ci-dessus, on arriverait à une conséquence qu'on obtient plus facilement par la considération du triangle supplémentaire A'B'C' (fig. 26, nº 639). On y connaît les côtés a' = 180°—A, b'= 180°—B, et l'angle B'= 180°—b; et il suit de ce qu'on vient de dire que ces élémens appartiennent à deux triangles dont un seul convient à la question, q' and b', côté opposé à l'angle B', est compris entre a' et 180°-a'; ou, ce qui équivaut, quand B est entre A et 180°-A (en retranchant chaque arc de 180°). Alors A et a doivent être de même espèce; C et c seçont la somme ou la différence de leurs segmens, selon que les arcs A et b seront d'espèces semblables ou différentes.

Ainsi lorsqu'on voudra résoudre un triangle où A, B et b seront donnés, on comparera B à A et à 180°—A; si B est l'un de
ces arcs, ou intermédiaire entre eux, il n'y aura qu'une seule
solution; A et a seront de même espèce; dans les équations
C=0±0', c=0±¢', on prendra le signe + quand les arcs A
et b seront de même espèce, et — dans l'autre cas, ce qui apprendra quelle est celle qu'on doit adopter ou rejeter des deux
solutions que donne le calcul n°645, 4°. Hors de ces limites, il y
a deux solutions, quand B et b sont de même espèce, et aucune
lorsque ces arcs sont d'espèce différente.

En outre, l'angle B doit être compris entre les deux valeurs supplémentaires de  $\psi$  données par l'équ. (16); car sans cela, on ne pourrait former aucun triangle avec les données, et le problème serait absurde.

650. Quand le triangle est rectangle, CM ou Cm (fig. 31) est l'un des côtés, et si l'on donne un angle et un côté opposé, il y a deux solutions qui se réduisent à une seule dans certains cas.

1°. Étant donnés l'hypoténuse a et un côté b, trouver l'angle opposé B? L'équ. (n), p. 272, fait connaître B par un sinus, qui répond à deux arcs supplémentaires. De même, étant donnés l'hypoténuse a et l'angle B, trouver le côté opposé b? La même équ. donne deux arcs supplémentaires pour le côté opposé b. Mais dans ces deux cas, on n'admet qu'une seule solution, parce que les deux arcs CA ou CA' qui ferment le triangle CMA, CMA', sont symétriques : ainsi B et b sont de même espèce et il n'y a plus d'indécision.

2°. Étant donnés un côté b de l'angle droit et l'angle opposé B, la troisième partie cherchée admet deux valeurs : car 290

si l'on demande l'hypoténuse a, l'équ. (n) donne sin a; si l'on cherche le troisième côté c, l'équ. (r) donne sin c; enfin, pour trouver l'angle C adjacent au côté connu b, l'équ. (s) donne sin C. Ainsi l'inconnue reçoit deux valeurs supplémentaires pour l'arc correspondant à chacun de ces sinus.

- 651. Voici quelques applications numériques.
- I. Soient  $a = 133^{\circ}$  19',  $b = 57^{\circ}28'$ ,  $A = 45^{\circ}23'$ . Le triangle est impossible, parce que a n'est pas entre  $57^{\circ}28'$  et son supplément  $122^{\circ}32'$ , et qu'en outre A et a ne sont pas de même espèce.
- II. Il en faut dire autant si l'on a  $A = 120^{\circ}$ ,  $B = 51^{\circ}$ ,  $b = 101^{\circ}$ ; car on trouve que B n'est pas entre 120° et 60°, et que B et b ne sont pas de même espèce.
- III. Soient  $b = 40^{\circ}$  o' 10",  $a = 50^{\circ}$  10' 30",  $A = 42^{\circ}$ 15' 14"; il n'y a qu'une solution, attendu que a est entre b et 180°—b; B est  $< 90^{\circ}$ , et l'arc perpend. abaissé du sommet tombant dans le triangle,  $\varphi$  et  $\varphi$  sont positifs; c est la somme de ces arcs. Le calcul des équ. (1, 5 et 3), page 280, donne

tang  $b ext{....} T.9238563$  cos  $a ext{....} T.8064817$  q = 31050'45''

(2, 6 et 9) conduisent aux calculs suivans.

L'une de ces deux solutions reproduit le triangle précédent; elle est fCA' (6g. 31); l'autre est f'CA'.

#### V. Connaissant les trois côtés, trouver un angle?

$$a = 76^{\circ}35'36''$$
 sin...
 T.9880008
 les autres élémens du triangle sont :

  $b = 50.10.30$  sin...
 T.8353636
 triangle sont :

  $c = 40.0.10$ 
 $\Delta = 121^{\circ}36'$  19''8

  $p = 166.46.16$ 
 $-7.8733644$ 
 $\Delta = 121^{\circ}36'$  19''8

  $p = 83.23.8$ 
 $\Delta = 121^{\circ}36'$  19''8

  $p = 6.47.32$  sin...
  $\Delta = 121^{\circ}36'$  19''8

  $\Delta = 121^{\circ}36'$  19''8
  $\Delta = 121^{\circ}36$ 

Nons terminerons la trigonométrie sphérique, en donnant tous les élémens d'un triangle sphérique, comme exercice de calcul; car connaissant tous les élémens du triangle, on y prendra à volonté trois de ces élémens pour données, et le calcul devra reproduire les trois antres.

| Arcs.                                                                                                                                                                                                 | Log. sin.                                                                                                                          | Log. cos.                                                                                             | Log. tang.                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A = 121^{\circ}36' 19''81$ $B = 42.15.13,66$ $C = 34.15. 2,76$ $a = 76.35.36,0$ $b = 50.10.30,0$ $c = 40.0.10,0$ $\phi = -32.8.50,0$ $\phi' = 72.9.0,0$ $\theta = -43.51.16,2$ $\theta' = 78.6.19,0$ | T.9302747<br>T.8276379<br>T.7503664<br>T.9880008<br>T.8853636<br>T.8080926<br>T.7259905 —<br>T.9785741<br>T.8406263 —<br>T.9905733 | T.7193874 — T.8693336 T.9172860 T.3652279 T.8664817 T.8842363 T.9277212 T.4864674 T.8579964 T.3141076 | 0.2108873 —<br>T.9583043<br>T.8330804<br>0.6227729<br>0.0783819<br>T.9238563<br>T.7982693 —<br>0.4921067<br>T.9826249 —<br>0.6764657 |
| On a pour l'arc perpendiculaire<br>\$\psi = 40.51. 3,0                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | т.8787602                                                                                             | T-9368787                                                                                                                            |

II. SURFACES ET COURBES A DOUBLE COURBURE.

## Principes généraux.

652. Pour fixer (fig. 32) la position d'un point M dans l'espace, on conçoit trois axes Ax, Ay, Az, que nous supposerons rectangulaires pour plus de facilité, et les plans zAx, zAy, zAy, qui passent par ces lignes; puis on donne la distance PM, ou z=c, de ce point à sa projection P sur l'un de ces plans, ainsi que cette projection, et par conséquent les coordonnées AN, AS du point P, ou x=a, y=b: les données a, b et c ne sont autre chose que les distances MQ, MR, MP à ces trois plans; ces droites achèvent le parallélépipède QN.

En considérant qu'outre l'angle trièdre zAxy, les trois plans coordonnés forment sept autres trièdres, on verra bientôt que la position absolue du point M dans l'espace n'est fixée par les longueurs de a, b, c, qu'autant qu'on introduira les notions sur les signes (n° 340). Ainsi, au-dessous du plan xAy, conçu dans son étendue indéfinie, les z sont négatifs; si le point est

à gauche du plan zAy, vers x', x est négatif; y l'est en arrière du plan zax.

653. Imaginons une équ. entre les trois coordonnées x, y, z, telle que f(x, y, z) = 0; elle sera indéterminée. Prenons, pour deux de ces variables, des valeurs quelconques x = a = AN, y=b=PN (fig. 32); notre équ. donnera, pour z, au moins une racine z=c. Si c est réel, on élèvera en P la perpend. PM=c au plan yAx, et le point M de l'espace sera ainsi déterminé. Changeant de valeurs pour les arbitraires x et r, c.-à-d. prenant à volonté des points P sur le plan xAy, on tirera de l'équ. autant de valeurs de z; tous les points M, ainsi obtenus, seront sur une surface, qu'on forme en les unissant par la pensée, et établissant entre eux la continuité : cette surface sera, par ex., un cône, un cylindre, une sphère; f(x, y, z) = 0 sera l'équation de la surface, parce qu'elle en distingue les divers points de tous ceux de l'espace. Si z a plusieurs racines réelles, la surface aura plusieurs nappes; et si z est imaginaire, la perpend. indéfinie élevée en P au plan xy ne la rencontrera pas.

Si, après avoir pris une valeur fixe de y, telle que y=b=AS, on fait varier x, l'ordonnée PM=z se mouvra suivant SP parallèle au plan xz, et les variations correspondantes qu'elle éprouvera seront déterminées par f(x, b, z)=0, qui est par conséquent l'équ. de l'intersection de la surface par le plan SM, entre les deux coordonnées x et z, comptées dans le plan QMPS. De même, en faisant x=a, ou z=c, on a les intersections de la surface par des plans MN, ou QR, parallèles aux yz ou aux xy.

z=0 est visiblement l'équ. du plan xy,z=c celle d'un plan qui lui est parallèle, et en est distant de la quantité c; x=0 est l'équ. du plan yz, x=a est celle du plan qui lui est parallèle, mené à la distance a.

654. Le triangle rectangle AMP donne  $z^* + AP^* = AM^*$ ; et comme on tire de APN,  $AP^* = x^* + y^*$ , on a

$$x^3+y^3+z^4=R^3,$$

en faisant AM = R. Done, 1º. la distance d'un point à l'origine

est la racine des carrés des trois coordonnées de ce point. 2°. Si x, y et z sont variables, cette équ. caractérisera tous les points de l'espace dont la distance à l'origine est la même et = R: c'est donc l'équation de la sphère qui a R pour rayon et le centre à l'origine.

Soient deux points, l'un N(x, y, z), l'autre M(x', y', z') (fig. 33), n et m leurs projections sur le plan xy, mn est celle de la ligne MN = R. Or (n° 373), on a

$$mn^3 = (x - x')^2 + (y - y')^2$$

De plus, MP, parallèle à mn, forme le triangle MNP rectangle en P; d'où  $MN^3 = MP^3 + PN^3 = mn^3 + PN^3$ ; et comme PN = Nn - Mm = z - z', on a

$$(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2=R^2$$
:

R est la distance entre les points (x, y, z), (x', y', z') (\*); et si l'on regarde x, y, z comme des variables, cette équation est celle d'une sphère de rayon R, et dont le centre est situé au point M(x', y', z').

655. Concevons une surface cylindrique droite à base quelconque (n° 287); cette base est une courbe donnée sur le plan xy par son équ. f(x, y) = 0. En attribuant à x et y des valeurs qui satisfassent à cette équ., le point du plan xy que ces
coordonnées déterminent, est un de ceux de la courbe qui
sert de base au cylindre; la perpend. z indéfinie, élevée en ce
point au plan xy, est une génératrice de ce corps; ainsi, quelque valeur qu'on attribue à z, l'extrémité de cette perpend.

<sup>(\*)</sup> Comme mB, nC (fig. 33) parallèles à Ar, donnent BC = x - x' = la projection de MN sur l'axe des x, on voit que la longueur d'une ligne dans l'espace est la racine carrée de la somme des carrés de ses projections sur les trois axes.

On a aussi MP = MN, cos NMP; done la projection sen est le produit de la longueur projetée par le cos. de l'inclinaison; et réciproquement une ligne dans l'espace est le quatient de sa projection sur un plan divisé par le cosinus de l'augle qu'elle fait avec ce plan. Ces théorèmes s'étendent aussi aux aires planes situées dans l'espace. (Voyez n° 793.)

sera sur la surface du cylindre, en quelque point qu'on la termine. Donc l'équation de la surface d'un cylindre droit est celle de sa base, ou f(x, y) = 0.

Si la génératrice du cylindre droit est perpend. au plan des xz, l'équ. de cette surface est celle de la base tracée sur ce plan, etc.

Le même raisonnement prouve que l'équ. d'un plan perpend. à l'un des plans coordonnés est celle de sa Trace sur celui-ci, c.-à-d. de la ligne d'intersection de ces deux plans. Soit donc AB=a (fig. 33 bis),  $a=\tan CBI$ . x=az+a, qui est l'équ. de la ligne BC sur le plan zAx, est aussi celle du plan FEBC, perpend. à zAx, et menée suivant BC.

656. Soient M = 0, N = 0, les équ. de deux surfaces quelconques; chacune de ces équ. distingue en particulier ceux des
points de l'espace qui appartienent à la ligne suivant laquelle
ces surfaces se coupent. Donc, un point est déterminé par trois
équations entre x, y, z, qui sont les coordonnées de ce point;
une surface par une seule équation; une courbe en a deux, qui
sont celles des surfaces qui, par leur intersection, déterminent
cette ligne. Comme il y a une infinité de surfaces qui passent
par une ligne donnée, on sent qu'une même courbe dans l'espace a une infinité d'équations.

Si l'on élimine z entre M=0, N=0, on trouvera une équ. P=0 en x et y; ce sera celle d'un cylindre droit, qui coupe nos deux surfaces suivant la courbe dont il s'agit, et aussi l'équ. de la projection ( $n^0$  272) de cette courbe sur le plan xy. De même, en éliminant y, on aura l'équ. Q=0 de la projection sur le plan xz, ou du cylindre projetant; P=0, Q=0, sont les équ. de nos deux cylindres, qu'on peut substituer aux surfaces données; ce sont les équ. des projections de notre courbe, et celles de la courbe même i donc, on peut prendre pour équ. d'une courbe les équ. de ses projections sur deux des plans coordonnés.

657. Appliquons ces principes à la ligne droite. Nous prendrons pour ces équ. celles de deux plans quelconques qui la contiennent; mais il sera convenable de préférer ceux qui fournissent des résultats plus simples. L'axe des z a pour équations x=0, y=0, qui sont celles des plans yz et zz. De même  $x=\alpha, y=\beta$ , sont les équ. d'une droite PM (fig. 32) parallèle aux z, et dont le pied P, sur le plan xy, a pour coordonnées x=a, y= \( \beta \). On raisonnera de même pour les autres axes; x = 0, z = 0 sont les équ. de celui des y, etc....

Soit une droite quelconque EF, dans l'espace (fig. 33 bis); conduisons un plan FEBC perpendiculaire au plan xx; BC en sera la projection sur ce plan (nº 272). De même on projettera EF en HG sur le plan yz; les équ. de ces projections, ou des plans projetans, sont celles de la droite EF, ou

$$x = az + \alpha,$$
  
$$y = bz + \beta.$$

Il sera aisé de voir que a et s sont les coordonnées AB, AG, du point E où la droite EF rencontre le plan xy, et que a et b sont les tangentes des angles que ses projections BC, HG font avec l'axe Az. En éliminant z, on obtient l'équ. de la projection sur le plan xy,

$$ay = bx + a\beta - b\alpha$$
.

658. Si la droite EF (fig. 33 bis) passe par un point donné F(x', y', z'), les projections Cet H de ce point sont situées sur celles de la droite; donc les équ. sont (nº 369) :

$$\begin{array}{l}
x - x' = a(z - z'), \\
y - y' = b(z - z').
\end{array}$$

On trouvera aisément les valeurs de a et b lorsque la droite doit passer par un second point (x", y", z").

Quand la droite passe par l'origine A, ses équations sont

$$x=az$$
,  $y=bz$ .

Il est aisé de voir que les projections de deux droites parallèles sur le même plan, sont parallèles (nº 268); donc les équ. de ces lignes doivent avoir pour z les mêmes coefficiens a et b, et différer seulement par les valeurs des constantes a et \$.

# Équations du Plan, du Cylindre, du Cône, etc.

65g. Quelles que soient les conditions qui déterminent la nature d'une surface, elles se réduisent toujours, en dernière analyse, à donner la loi de sa génération, qui consiste en ce qu'une courbe Génératrice, variable ou constante de forme, glisse le long d'une ou plusieurs lignes données, qu'on nomme Directrices. L'équ. de la surface engendrée s'obtient en raisonnant ici comme au n° 462; nous allons en donner divers exemples, en commençant par le plan.

Un plan DC (fig. 34) est engendré par une droite EF, qui glisse sur deux autres qui se croisent: les traces BC, BD de ce plan sur ceux de xz, yz, se rencontrent en B sur l'axe des z, et ont pour équations, savoir,

$$BC...y=0$$
,  $z=Ax+C$ ,  
 $BD...x=0$ ,  $z=By+C...(1)$ ,

en faisant AB = C. La trace BC, glissant parallèlement le long de BD, engendre ce plan BDC; c'est ce qu'il s'agit d'exprimer par l'analyse.

Soit EF une parallèle quelconque à BC, dans l'espace; le plan projetant EHIF sera parallèle à zx, HI le sera à Ax. La projection de EF sur le plan zx le scra à BC; en sorte que les équations de EF seront

$$y=a, z=Ax+\beta...(2).$$

Pour avoir le lieu E de l'intersection de EF avec la directrice BD, éliminons x, y et z entre les quatre équations (1) et (2), il viendra l'équation de condition

$$\beta = Ba + C... (3),$$

qui exprime que les lignes BD et EF se coupent. Si donc on donne à  $\alpha$  et  $\beta$  des valeurs qui y satisfassent, on sera sûr que les équ. (2) seront celles de la génératrice dans une de ses positions. Concevons donc qu'on mette dans (2) pour  $\beta$  sa valeur  $B\alpha + C$ , ces équ. seront celles d'une génératrice quelconque,

dont la position dépendra de la valeur qu'on attribuera à l'exbitraire a. On en conclut que, si l'on élimine a entre elles, c.-à-d. a et  $\beta$  entre les trois équ. (2) et (3), l'équ. rémltante

$$z = Az + By + C$$

est celle du plan, puisque x, y et z représentent les coordonnées des divers points d'une génératrice quelconque.

C'est le z à l'origine, ou AB; A et B sont les tangentes des augles que font avec les axes des x et des y les traces BC, BD du plan, sur ceux des xz et des yz.

Si l'on fait varier C seul, le plan se meut parallèlement, parce que ses traces demeurent parallèles (n° 268). Donc

- 1º. Toute équation du 1" degré est celle d'un plan;
- 2°. Deux équations quelconques du 1° degré sont celles d'une ligne droite;
- 3°. Lorsque l'équ. d'un plan est donnée, on obtient les équ. des traces sur les plans des xz, yz et xy, en faisant successivement y=0, z=0, z=0; ce sont les équ. de ces plans. Ainsi, Az+By+C=0 est l'équ. de la trace du plan sur celui des xy.

On aurait pu prendre une droite quelconque dans l'espace

l'on met dans (1) Fa pour β, ces deux équ. seront donc celles d'une génératrice quelconque; dont la position dépendra de la valeur de «; et si l'on élimine ensuite « entre elles , on aura une relation entre x, y et x, qui aura lieu pour une génératrice quelconque; ce sera par conséquent l'équ. cherchée.

Concluons de là que pour trouver l'équ. d'une surface cylindrique, il faut éliminer x, y et z entre les équ. (1) et celles M = 0, N = 0, de la courbe directrice; puis, dans l'équ. de condition  $\beta = F\varepsilon$ , qui en résulte, mettre x - az pour  $\varepsilon$ , et y - bz pour  $\varepsilon$ ; l'équation du cylindre est donc de la forme y - bz = F(x - az), la forme (\*) de la fonction F dépendant de la nature de la directrice. (Voy, n° 745 et 919)

Si, par ex., la base est un cercle de rayon r, tracé dans le plan xy, et placé comme l'est celui AE de la fig. 36, le diamètre AE sur l'axe des x, et l'origine en A, les équ. de la directrice sont  $y^* + x^* = 2rx$ , z = 0; éliminant x, y et z par les équ. (1); vient  $\beta^2 + a^3 = 2ra$ , pour l'équ. de condition (\*\*). Ainsi

$$(y-bz)^2 + (x-az)^2 = 2r(x-az)$$

est l'équ. du cylindre oblique à base circulaire; la direction de l'axe donne les valeurs de a et b. Si cet axe est dans le plan xz, on z b = o.

$$y^2 + (x - az)^2 = 2r(x - az)$$
.

$$f(\sqrt{s+a}), f(\frac{a}{b+\log s})$$
 désignent que si l'on faisait  $\sqrt{s+a}=x$ , et

<sup>(\*)</sup> Les signes Fx, fx, qx... servent à désigner des fonctions différentés de x; ils indiquent des formules dans lesquelles la même quantité x entre , mais combinée de diverses manières avec les données. Au contraire , fx, fx sont la même fonction de deux quantités différentes x et x: en sorte que si l'on changeait x en x dans celle-ci , on reproduirait identiquement l'autre

 $<sup>\</sup>frac{a}{4 + \log z} = x$ , ces fonctions deviendraient identiques, et = fx.

<sup>(\*\*)</sup> Cela est visible de soi-même, puisque act β sont les coordonnées du pied de la génératrice. Même remarque pour le cône.

On pourrait trouver l'équ. du plan, en le considérant comme un cylindre dont la base est une ligne droite.

Enfin, si le centre du cercle est situé à l'origine, il suffit de remplacer le second membre par ra.

$$x-a=a(z-c), y-b=\beta(z-c)...$$
 (2).

Si cette droite rencontre la courbe, elle sera une génératrice : éliminons donc x, y et z entre ces quatre équ., et à l'aide des équ. (2), éliminons  $\alpha$  et  $\beta$  de l'équ. finale  $\beta = Fa$ , nous aurons pour le cône une équation telle que

$$\frac{y-b}{z-c} = F\left(\frac{x-a}{z-c}\right).$$

La forme de la fonction F, dépendant de la courbe directrice, est donnée par le calcul même que nous venons d'exposer. (Voy. nes 745 et 919.)

Par ex., si la base est le cercle AE (fig. 36), ces équ. sont z = 0;  $y^a + x^a = 2rx$ ; l'origine est à l'extrémité A du diamètre lequel est conché sur l'exe des x: l'équ. de condition

en nommant m la tangente de l'angle formé par l'axe et la génératrice, ou posant mc = r.

Si le cercle de la base n'était pas tracé dans le plan xy, mais dans un plan incliné sur les xy, et perpend. aux xz, A étant la tang. de l'angle que cette base fait avec le plan xy, il faudrait remplacer les équ. (1) par z = Ax et  $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ .

662. On peut concevoir toute surface de révolution comme engendrée (n° 286) par le mouvement d'un cercle BDC (fig. 37), dont le plan est perpend. à un axe Az, le centre I étant sur cet axe, et le rayon IC tel, que ce cercle coupe toujours une courbe quelconque donnée CAB. Nous ne traiterons d'abord que le cas où l'axe est pris pour celui des z. Tout cercle BDC dont le plan est parallèle aux zy, a pour équ. celles de son plan et de son cylindre projetant, ou

$$z = \beta$$
, et  $x^2 + y^2 = a^2 \dots (1)$ ;

en faisant AI = \$\beta\$, et le rayon IC = a.

Les équ. de la directrice donnée CAB étant

$$M = 0, N = 0...(2),$$

pour que ces courbes se rencontrent, il faut qu'en éliminant x, y et z entre ces quatre équ., la relation  $\beta = F\alpha$ , à laquelle on parviendra, soit satisfaite. Si l'on met  $F\alpha$  pour  $\beta$  dans (1), ces équ. seront alors celles du cercle générateur dans une de ses positions dépendante de  $\alpha$ ; et si l'on élimine ensuite  $\alpha$ , on aura l'équ. demandée. Ainsi, on éliminera x, y et z des quatre équ. (1) et (2); puis dans l'équ. finale  $\beta = F\alpha$ , on mettra z pour  $\beta$ , et  $V(x^2 + y^2)$  pour  $\alpha$ ; l'équ. de la surface de révolution a donc la forme  $z = F(x^2 + y^2)$ ; celle de la fonction F dépend de la nature de la courbe directrice, et est donnée par le calcul que nous venons d'exposer.

I. Soit d'abord pris pour directrice un cercle dans le plan xz, et dont le centre soit à l'origine; on a, pour les équ. (2), y = 0,  $x^2 + z^2 = r^2$ , et pour l'équ. de condition  $a^2 + \beta^4 = r^2$ , ce qui est d'ailleurs évident par soi-même; donc, remettant

 $x^3 + y^3$  pour  $x^3$ , et s pour  $\beta$ , on a  $x^3 + y^4 + z^5 = r^4$  pour l'équ. de la sphère (n° 654).

II. Traçons dans le plan xz une parabole BAC située comme on le voit fig.  $3\gamma$ ; ses équations seront y = 0,  $x^2 = 2pz$ ; d'où  $x^2 = 2p\beta$ , et

equ. du Paraboloïde de révolution autour de l'axe des z.

III. De même, l'équ. de l'Ellipsoide et de l'Hyperboloide de révolution, dont le 1" axe A se confond avec celui des x, est

les signes supérieurs ont lieu pour l'ellipsoide.

IV. Supposons qu'une droite quelconque tourne autour de l'axe des s; cherchons la surface de révolution qu'elle engendre. Les équ. de cette droite mobile, qui est la directrice, sont

$$x = az + A$$
,  $f = bz + B$ ;

d'où

$$(a\beta + A)^* + (b\beta + B)^* = a^*.$$

pour équ. de condition. Celle de la surface est donc

$$x' + y' = (a^2 + b^2)z' + 2(Aa + Bb)z + A' + B'$$

En faisant x=0, on trouve (n° 450) que l'intersection par le plan yz est une hyperbole; comme x et y n'entrent ici qu'assemblés en binomes  $x^*+y^*$ , z est une fonction de  $x^*+y^*$ , et la surface engendrée est un hyperboloïde de révolution.

Cependant si la droite génératrice coupe l'axe des z, ses deux êqu. doivent être satisfaites en faisant x = y = 0 et z = c; d'on A = -ac, B = -bc; donc on a

$$(a^{\circ} + b^{\circ})(z - c)^{\circ} = x^{\circ} + y^{\circ},$$

qui appartient à un cône droit (nº 661).

Pour trouver l'équ. d'une surface de révolution dont l'axe a une situation quelconque, il faut ou recourir à une transformation de coordonnées (n° 676), ou traiter directement le problème d'une manière analogue à la précédente. (Vor. n° 660.)

## Problèmes sur le plan et la ligne droite.

663. Remarquons, comme au n° 375, qu'on peut se proposer deux genres de problèmes sur les surfaces. Tantôt il s'agit de déterminer les points qui jouissent de certaines propriétés, tantôt de donner à la surface une position ou des dimensions telles, qu'elle remplisse des conditions demandées. Dans le 1" cas, x, y, z sont les inconnues; dans le 2°, il faut déterminer quelques constantes de l'équ. d'une manière convenable. Les conditions données doivent, dans tous les cas, conduire à autant d'équ. que d'inconnues, sans quoi le problème serait indéterminé ou absurde. Nous allons appliquer ces considérations générales au plan.

664. Trouver les projections de l'intersection de deux plans donnés par leurs équations.

$$z=Ax+By+C$$
,  $z=A'x+B'y+C'$ .

En éliminant s, on a la projection sur le plan xy,

$$(A-A')x+(B-B')y+C-C'=0.$$

De même chassant x ou y,

$$(A'-A)z + (AB'-A'B)y + AC'-A'C = 0,$$
  
 $(B'-B)z + (A'B-AB')x + BC'-B'C = 0.$ 

sont les équ. des projections sur les plans des yz et des xz.

665. Faire passer un plan par un, deux ou trois points donnés. L'équ. de ce plan étant z = Ax + By + C, s'il passe par le point  $(x', \gamma', z')$ , on a z' = Ax' + By' + C; et retranchant, il vient

$$z-z'=A(x-x')+B(y-y');$$

e'est l'équ. du plan qui passe par le point (x', y', z'). Le problème resterait indéterminé si les constantes A et B n'étaient pas données, à moins qu'elles ne fussent liées par deux équations d'où il faudrait les déduire. Si, par exemple, le plan doit être parallèle à un autre, z = A'x + B'y + C, on aura

$$A = A'$$
,  $B = B'$ .

Quand le plan doit passer par un 2° point (x'', y'', z''), on a z'' = Ax'' + By'' + C; ce qui laisse une constante arbitraire, et permet de faire passer le plan par un 3° point, etc. (Voy. n° 369.)

666. Trouver le point d'intersection de deux droites.

équ de la 1ere... 
$$x = az + a$$
,  $y = bz + \beta$ ,

équ. de la 2°.... 
$$x = a'z + a'$$
,  $y = b'z + \beta'$ .

Pour le point cherché, x, y et z satisfont à ces quatre équations; éliminant, on trouve l'équation de condition

$$(a-a')(b-b')=(\beta-\beta')(a-a').$$

Si elle n'est pas satisfaite, les lignes ne se coupent pas; et si elle l'est, le point d'intersection a pour coordonnées

$$z = \frac{a - a'}{a' - a} = \frac{\beta - \beta'}{b' - b}, \quad x = \frac{a'a - aa'}{a' - a}, \quad y = \frac{b'\beta - b\beta'}{b' - b}.$$

667. Trouver les conditions pour qu'une droite et un plan coincident ou soient parallèles. Soient les équ. du plan et de la droite

$$z = Ax + By + C,$$
  

$$x = az + \alpha, \quad y = bz + \beta:$$

en substituant az + a, et bz + B pour x et y dans la 1re, on a

$$z(Aa+Bb-1)+Aa+B\beta+C=0.$$

Si la droite et le plan n'avaient qu'un point de commun, on en trouverait ainsi les coordonnées, mais pour qu'elle soit entièrement située dans le plan, il faut satisfaire à cette équ. quel que soit z; d'où (n° 616),

$$Aa+Bb=1$$
,  $Aa+B\beta+C=0$ ;

ce sont les équ. de condition cherchées.

Si la droite est simplement parallèle au plan, il faut qu'en les transportant parallèlement jusqu'à l'origine, la droite et le plan coïncident; ainsi, ces équ. doivent être satisfaites en y supposant s, β et C nuls; d'où

$$Aa + Bb - 1 = 0$$
.

668. Exprimer qu'une droite est perpend. à un plan. Le plan projetant la droite sur les xy est à la fois perpend. au plan donné et à celui des xy; ces deux derniers se coupent donc suivant une perpend. au plan projetant (nºº 272 et 273); c.-à-d. que la trace du plan donné sur les xy est perpend. à toute droite dans le plan projetant, et par suite à la projection sur le plan xy de la droite donnée. Donc, lorsqu'une ligne est perpend. à un plan, les traces de ce plan et les projections de la ligne sont à angle droit. D'après cela, les équ. du plan et de la droite étant les mêmes qu'au numéro qui précède, celles des traces du plan sur les xz et yz, sont

$$z = Ax + C, \quad z = By + C,$$
  
$$x = \frac{1}{A}z - \frac{C}{A}, \quad y = \frac{1}{B}z - \frac{C}{B};$$

ou

la relation connue (nº 370, équ. 4) donne

$$A+a=0$$
,  $B+b=0$ .

Cette equ. détermine deux des constantes du plan ou de la droite qui lui est perpendiculaire. Les autres constantes devront être données, ou assujetties à d'autres conditions.

669. Lorsque l'on veut mener un plan perpendic. à la droite donnée, l'équ. de ce plan est donc

$$z + ax + by = C$$
.

Les coordonnées du pied de la droite sur le plan xy sont  $\alpha$  et  $\beta$ ; la sphère, dont le centre est en ce point, a pour équation (n° 654),

$$(x-a)^2+(y-\beta)^2+z^2=r^2.$$

Ces deux dernières équ. appartiennent donc à un cercle dont le plan est perpend. à la droite donnée; le rayon de ce cercle et sa situation absolue dépendent de r et de C.

Soient M = 0, N = 0, les équ. d'une courbe; pour qu'élle coupe notre cercle, il faut que ces quatre équ. puissent co-exister; en éliminant x, y et z, on a une équ. de condition r = F(C), et remettant

z + ax + by pour C, et  $V[(x-a)^2 + (y-\beta)^2 + z^2]$  pour r, on aura l'équ. de la surface engendrée par la révolution de la courbe donnée autour de l'axe quelconque.

670. Si au contraire le plan est donné, et si l'on veut que la droite lui soit perpendiculaire, et passe par un point donné (x', y', z'), on a pour les équ. de la droite,

$$x-x'+A(z-z')=0, \quad y-y'+B(z-z')=0.$$

671. On en déduit la distance du point au plan; car, mettons l'équ. du plan sous la forme

$$z-z'=A(x-x')+B(y-y')+L,$$

en fais

$$L = C - z' + Ax' + By';$$

puis éliminons les coordonnées x, y, z du pied de la perpend., il vient

$$L = L - AL - BL$$

DU PLAN ET DE LA LIGNE DROITE.

3v7

La distance P entre les points (x, y, z), (x', y', z'), tout calcul fait, est donnée par

$$P^{2} = (x'-a)^{2} + (y'-b)^{2} + z'^{2} - \frac{M^{2}}{1+a^{2}+b^{2}}$$

673. Trouver l'angle A que forment deux droites. Menons, par l'origine, des parallèles à ces lignes; l'angle de ces deux parallèles est ce qu'on appelle l'angle des droites, qu'elles se coupent ou non. Soient donc les équ. de ces parallèles

(1)... 
$$x = az$$
,  $y = bz$ , (2)...  $x = a'z$ ,  $y = b'z$ ;

il saut trouver A en fonction de a, b, a' et b'. Concevons une sphère dont le centre serait à l'origine, et qui aurait l'unité pour rayon; on aura les coordonnées des points où elle coupe nos droites, en éliminant x, y et z entre leurs équ. respectives et celle de la sphère, qui est  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . On trouve...  $(a^2 + b^2 + 1)x^2 = 1$ , d'où l'on tire z, puis x et y par les equ. (1); on accentue ensuite a et b pour avoir z', x' et y';

$$z = \frac{1}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}}, x = \frac{a}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}}, y = \frac{b}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}},$$

$$z' = \frac{1}{V(1+a'^2+b'^2)}, \ x' = \frac{a'}{V(1+a'^2+b'^2)}, \ y' = \frac{b'}{V(1+a'^2+b'^2)}.$$

La distance D de ces points est donnée par

$$D^2 = (x'-x)^2 + (y'-y)^2 \text{ etc.} = 2 - 2(xx'+yy'+zz'),$$

à cause de  $x'^2 + y'^2 + z'^2 = 1$ ,  $x^3 + y^2 + z^2 = 1$ . On a, dans l'espace, un triangle isoscèle dont les trois côtés sont 1, 1 et D; l'angle A est opposé à ce dernier; l'équ.  $(D, n^2, 355)$  donne pour cet angle  $\cos A = 1 - \frac{1}{2}D^2 = xx' + yy' + zz'$ , ou

$$\cos A = \frac{1 + aa' + bb'}{\sqrt{(1 + a^2 + b^2)}\sqrt{(1 + a'^2 + b'^2)}}.$$

1°. Pour en déduire les angles X, Y, Z, qu'une droite fait avec les axes des x, y et z. il faut donner à la 2° ligne tour à tour la situation de chacun de ces axes, puis mettre ici les valeurs de a' et b' correspondantes. Par ex., x=0, y=0, sont

les équ. de l'axe des z : pour que les équ. (2) deviennent cellesci, il faut poser a'=b'=0. Si l'on introduit ces valeurs dans notre formule, on aura

$$\cos Z = \frac{1}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}}.$$

Faisons tourner la droite autour de l'origine pour l'appliquer sur le plan des xz, sans sortir du plan projetant; l'angle dont b' est la tangente diminuera, et deviendra nul : ainsi il faut faire b' =: 0, pour avoir l'angle qu'une droite dans l'espace fait avec une autre située dans le plan des xz; ce qui réduit le numérateur à 1 + aa', et le second radical à  $V(1 + a'^2)$ . Et si cette  $2^e$  droite se rapproche de l'axe des x,a' croît, et devient infini lorsqu'elle coıncide avec cet axe. Alors 1 disparait (\*) devant aa' et a', ce qui réduit le numérateur à aa', et le second radical à a' ou a'; leur quotient étant a', on a pour l'angle a' qu'une droite dans l'espace fait avec l'axe des a',

$$\cos X = \frac{a}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}}.$$

En faisant de même a'=0,  $b'=\infty$ , on trouve cos Y. Done,

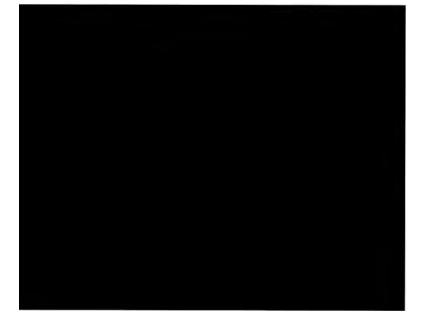

DU PLAN ET DE LA LIGNE DROITE.

les cosinus des angles qu'une droite fait avec les axes, sont

$$\cos X = \frac{a}{V(1+a^{3}+b^{3})},$$

$$\cos Y = \frac{b}{V(1+a^{3}+b^{3})},$$

$$\cos Z = \frac{1}{V(1+a^{3}+b^{3})}.$$

- 2°. Ces valeurs sont aussi celles des sinus des angles que la droite fait avec les plans des yz, xz et xy, puisque ces angles sont visiblement les complémens de X, Y et Z.
  - 3º. Ajoutons les carrés de ces cosinus; il vient

$$\cos^a X + \cos^a Y + \cos^a Z = 1.$$

On peut donc mener dans l'espace une droite qui forme, avec les axes des x et des y, des angles donnés X et Y; mais Z est déterminé. C'est ce qui d'ailleurs est visible. (Voy. n° 677.)

4°. Prenons une longueur quelconque MN (fig. 33), sur une droite, qui fait dans l'espace les angles X, Y, Z avec les axes, et projetons—la sur les x et les y; les projetions sont

$$BC = MN \cdot \cos X$$
, et  $MN \cdot \cos Y$ .

x croit, et plus les termes  $\frac{B}{x^{a-b}}$ ,  $\frac{N}{x^{m-a}}$ ..., approchent de zéro, qui répond à x infini; en sorte que si a=m, la limite est  $\frac{A}{M}$ ; și a>m, la fraction devient  $\frac{x^{a-m}(A+\ldots)}{M+\ldots}$ , qui est infinie avec x; enfin, si a< m, la limite est zéro. On appelle cette opération faire x infiniment grand.

Il est facile de voir que le raisonnement ne porte que sur le 1er terme du numérateur et du dénominateur, en sorte qu'on aurait pu d'abord réduire la fraction à  $\frac{Ax^a}{Ma^m}$ ; Il en scrait de même de toute autre fonction algébrique, ce qu'on démontrerait par un raisonnement analogue. Concluons donc que, pour faire x infini dans une fonction, il faut n'y conserver que les termes où cette lettre porte les exposans les plus élevés: au contraire, pour faire x infinimen petit, il faut supprimer tous les termes, excepté ceux qui ont les moindres puis t sances de x.

C'est ainsi que, quand 
$$x = \infty$$
,  $\frac{a + \sqrt[3]{(x^3 + bx^2 + c)}}{m + (\sqrt[3]{x^3 + n})}$  se réduit à  $\frac{\sqrt[3]{x^3}}{\sqrt[3]{x^3}} = 1$ .

Mais mn ou MP, est la projection de MN sur le plan xy, mn = MN. sin Z; et projetant de nouveau mn sur les x et les y, ces projections sont  $BC = mn \cdot \cos \theta$  et  $mn \cdot \sin \theta$ ,  $\theta$  étant l'angle que fait mn avec les x; donc nos projections sont  $BC = MN \cdot \sin Z \cdot \cos \theta$ , et  $MN \cdot \sin Z \cdot \sin \theta$ ; égalant les valeurs des mêmes projections, il vient

$$\cos X = \sin Z \cdot \cos \theta$$
,  $\cos Y = \sin Z \cdot \sin \theta$ .

Au lieu de déterminer une direction dans l'espace, par les trois angles X, Y, Z qu'elle fait avec les axes, il suffit de donner l'angle qu'elle fait avec sa projection sur le plan zy (complément de l'angle Z), et l'angle  $\theta$  de cette projection avec l'axe de x; et réciproquement.

En ajoutant les carrés de ces deux équ., on a

$$\cos^2 X + \cos^2 Y = \sin^2 Z = 1 - \cos^2 Z,$$

relation déjà trouvée (3°.).

5°. Mettant les valeurs de  $\cos X$ , X', Y... dans  $\cos A$ ,  $\mu$ .  $3o_7$ 

$$\cos A = \cos X \cos X' + \cos Y \cos Y' + \cos Z \cos Z';$$

l'angle des deux droites est exprimé en fonction des angles que

Ainsi, le cosinus de l'angle de ces droites, et par conséquent celui des plans est

$$\cos\theta = \frac{1 + AA' + BB'}{V(1 + A^2 + B^2) V(1 + A'^2 + B'^2)}.$$

1°. Si l'on fait prendre au 2° plan la situation de celui des xz, y=0 est son équ.; il faut donc faire A=C'=0, et  $B'=\infty$ , pour avoir l'angle T qu'un plan fait avec celui des xz. On a de même les angles U et V qu'il fait avec les yz et les xy. Donc

$$\cos T = \frac{B}{V(1+A^3+B^3)},$$

$$\cos U = \frac{A}{V(1+A^3+B^3)},$$

$$\cos V = \frac{1}{V(1+A^3+B^3)},$$

$$\cos^3 T + \cos^3 U + \cos^3 V = 1,$$

d'où

et  $\cos \theta = \cos T \cos T' + \cos U \cos U' + \cos V \cos V'$ ,

pour le cosinus de l'angle de deux plans en fonction de ceux qu'ils forment respectivement avec les plans coordonnés.

2". Si les plans sont à angle droit

$$1 + AA' + BB' = 0,$$

on  $\cos T \cos T' + \cos U \cos U' + \cos V \cos V' = 0$ .

675. Trouver l'angle n d'une droite et d'un plan. Soient

$$z=Ax+By+C$$
 et  $x=az+a$ ,  $y=bz+\beta$ ,

leurs équ. L'angle cherché est celui que la droite fait avec sa projection sur le plan ( $a^{\circ} 272$ ); si l'on abaisse d'un point de la droite une perpend, sur ce plan, l'angle de ces deux lignes sera donc complément de  $\pi$ . De l'origine, menons une droite quelconque, x=a'z, y=b'z; pour qu'elle soit perpend, au plan, il faut ( $a^{\circ} 668$ ), qu'on ait a'=-A, b'=-B. L'angle qu'elle forme avec la ligne donnée a pour cosinus la valeur determinée p. 307; donc

$$\sin s = \frac{1 - Aa - Bb}{V(1 + a^2 + b^2) V(1 + A^2 + B^2)}$$

Il sera aisé d'en conclure que les angles que la droite sait avec les plans coordonnés des xz, yz et xy, ont pour sinus respectifs

$$\frac{b}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}}, \frac{a}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}}, \frac{1}{\sqrt{(1+a^2+b^2)}};$$
se qui s'accorde avec ce qu'on a vu (n° 673, 2°.).

### Transformation des coordonnées.

676. Pour transporter l'origine au point (ω, β, γ), sans changer la direction des axes, qu'on suppose d'ailleurs quel-conque, par un raisonnement semblable à celui du n° 382, on verra qu'il faut faire

$$x=x'+a$$
,  $y=y'+\beta$ ,  $z=z'+\gamma$ .

Les axes primitifs x, y, z sont parallèles aux nouveaux x', y', z', quels que soient les angles qu'ils forment entre eux; on doit d'ailleurs attribuer aux cordonnées a,  $\beta$ ,  $\gamma$  de la nouvelle ori-

Telles sont les relations qui servent à changer la direction des axes. Comme (x'x), (x'y), (x'z) sont les angles que forme la droite Ax' avec les axes rectangulaires des x, y, z, on a  $(n^{\circ} 673, 3^{\circ}.)$ 

de même 
$$\begin{cases} \cos^s(x'x) + \cos^s(x'y) + \cos^s(x'z) = 1 \\ \cos^s(y'x) + \cos^s(y'y) + \cos^s(y'z) = 1 \\ \cos^s(z'x) + \cos^s(z'y) + \cos^s(z'z) = 1 \end{cases}$$
...(B).

Les angles que les nouveaux axes forment entre eux donnent (nº 673, 5°.)

$$\cos(x'y') = S$$
,  $\cos(x'z') = T$ ,  $\cos(y'z') = U \dots (C)$ , en faisant, pour abréger,

$$S = \cos(x'x)\cos(y'x) + \cos(x'y)\cos(y'y) + \cos(x'z)\cos(y'z)$$

$$T = \cos(x'x)\cos(z'x) + \cos(x'y)\cos(z'y) + \cos(x'z)\cos(z'z),$$

$$U = \cos(y'x)\cos(z'x) + \cos(y'y)\cos(z'y) + \cos(y'z)\cos(z'z).$$

Si les nouvelles coordonnées sont rectangulaires, on a

$$S = 0, T = 0, U = 0...(D).$$

Les équ. (A), (B), (C), (D), contiennent les neufangles que font les axes x', y', z', avec les x, y, x. On voit que lorsqu'on veut choisir un nouveau système de coordonnées, ces neuf angles ne forment que six arbitraires, parce que les équ. (B) en déterminent trois; et même, quand ce système est aussi rectangulaire, les équ. (D), qui expriment cette condition, ne laissent plus que trois arbitraires. L'axe des x' fait avec les x, y, z, trois angles, dont deux sont quelconques, et le 3° s'ensuit : l'axe des y' serait dans le même cas s'il ne devait pas être perpend. aux x'; mais cette condition ne laisse réellement qu'une arbitraire; ce qui fait 3 en tout, puisque ces données fixent la situation de l'axe des z', perpend au plan x'y'.

678. Au lieu de déterminer la position des nouveaux axes rectangles, par les angles qu'ils forment avec les prémiers, on peut prendre les données suivantes.

Un plan CAy'x' (fig. 38) est incliné de 8 sur xAy qu'il coupe

selon AC; cette trace AC fait avec Ax l'angle  $CAx = \psi$ : dans le plan CAy', déterminé par  $\theta$  et  $\psi$ , traçons les deux axes rectangles Ax', Ay': le rer faisant avec la trace AC l'angle  $CAx' = \emptyset$ . Les nouveaux axes sont ainsi fixés par les angles  $\emptyset$ ,  $\psi$  et  $\emptyset$ , qui donnent l'inclinaison du plan x'y' sur le plan xy, la direction de la trace AC et celle de Ax' dans ce plan x'y' ainsi déterminé; l'axe y', dans ce plan, fait l'angle x'Ay' de 90°; et l'axe z' est perpend. à ce même plan. Pour transformer les axes, il reste à exprimer les angles (x'x), (y'x)..., qui entrent dans les équ. A, en fonction des données  $\emptyset$ ,  $\psi$  et  $\emptyset$ .

Les droites Ax, Ax' et AC forment un trièdre dont on connaît deux angles plans  $\varphi$  et  $\psi$ , ainsi que l'angle dièdre compris  $\ell$ . Appliquons ici la formule (3, pag. 271) de la Trigono métrie sphérique; faisons c = (x'x),  $C = \theta$ ,  $a = \psi$ ,  $b = \varphi$ .

 $\cos(x'x) = \cos\psi\cos\varphi + \sin\psi\sin\varphi\cos\theta$ :

Il est clair que pour l'angle xAy', il suffit d'opérer de même sur le trièdre formé par AC et les axes x et y': les angles plans sont (y'x),  $CAy' = 90^{\circ} + \varphi$ ,  $CAx = \psi$ ; on trouve donc cos (y'x). Prenons ensuite le trièdre x'ACy, dont les angles plans sont (x'y),  $CAy = 90^{\circ} + \psi$ , et  $CAx' = \varphi$ : et pour (y'y),

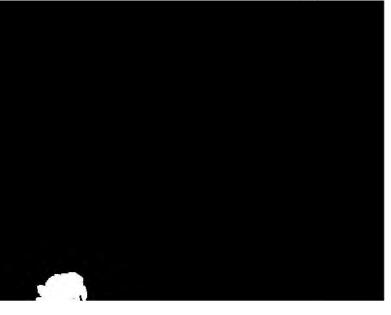

-en augmentant  $\psi$  de 90°. Enfin, l'angle zAC étant aussi droit, et l'angle dièdre  $zACx' = 90^{\circ} - \theta$ , le trièdre zACx' donne

$$\cos(x'z) = \sin \phi \sin \dot{\theta}$$
,

d'où

$$\cos(y'z) = \cos\varphi \sin\theta;$$

enfin,  $\cos(z) = \cos \theta$ .

On a ainsi les valeurs des neuf coefficiens des équations (A).

Les équ. de conditions B et D sont satisfaites d'elles-mêmes par ces valeurs, ainsi qu'on peut s'en assurer.

### Des Intersections planes.

679. Lorsque l'intersection des deux surfaces est une courbe plane, il est plus commode, pour en connaître les propriétés, de la rapporter à des coordonnées prises dans ce plan DOC (fig. 39), déterminé par l'angle  $\emptyset$ , qu'il forme avec le plan xy, et par l'angle  $\psi$  que fait avec Ox l'intersection OC de ces plans; nous prendrons cette ligne OC pour axe des x': la perpend. OA, menée sur OC, dans le plan coupant DOC, sera l'axe des y'.

Comme il s'agit d'avoir en x', y', l'é qu. de la courbe d'intersection des surfaces; il est clair qu'après avoir fait la transformation (A) pour rapporter l'une de ces surfaces aux axes x', y', z', il suffira de faire ensuite z' = 0, et l'on aura son intersection avec le plan x'Oy'. Il est préférable, dans un cas aussi simple, de faire z' = 0 dans les équ. (A), et de chercher directement les cosinus de (x'x), (y'x)... Dans le trièdre AOCB, on connaît les angles plans  $a=\downarrow$ ,  $b=90^\circ$ , et l'angle dièdre compris  $C=\emptyset$ : donc, l'équ. (3, p. 271) devient

$$\cos(\gamma'x) = \sin\psi\cos\theta, \quad \cos(\gamma'x) = -\cos\psi\cos\theta.$$

De plus,

$$(x'x) = \downarrow, \quad (x'y) = 90^{\circ} - \downarrow, \quad (x'z) = 90^{\circ}.$$

Enfin, le plan x' Oy', qu'on suppose élevé au-dessus de celui

316 ANALYSE A TROIS DIMENSIONS.

des xy, fait avec l'axe Oz l'angle  $(y'z) = 90^{\circ} - \theta$ . Ainsi, les équations (A) donnent

$$x = x' \cos \psi + y' \sin \psi \cos \theta y = x' \sin \psi - y' \cos \psi \cos \theta z = y' \sin \theta$$
 (E).

On serait aussi parvenu à ces résultats, en se servant des équ. du nº 678.

680. Appliquons ces équ. au cône oblique dont la base est un cercle. Le plan zAx (fig. 36) perpend. au plan coupant AB, et mené par l'axe SC, sera celui des xz; la section AB de ces deux plans, ou l'axe de la courbe, coupe celle-ci au sommet A, qui sera pris pour origine des coordonnées : le plan xAy, parallèle à la base circulaire du cône, sera celui des xy; il coupe le cône selon un cercle AE, de rayon r, qu'on peut regarder comme la directrice même (n° 661); ainsi, notre cône, dont le sommet a pour coordonnées a, o, c, dont l'axe est dans le plan xz, et la base, sur le plan xy, a pour équ.  $c'(x^2+y^2) + 2c(r-a)xz...=o$ , comme p. 300; le plan coupant AB étant perpend. aux xz, coupe le plan xy selon l'axe Ay, et il faut poser  $\psi = 90^\circ$  dans les équ. (E); d'où

leur de tang 8, pour l'interprêter, nous avons

tang 
$$SAD = \frac{SD}{AD} = \frac{c}{a}$$
, tang  $SAB = \frac{c - a \tan \theta}{a + c \tan \theta}$ .

En mettant pour tang o notre 2º racine, il vient, toute réduction faite,

tang 
$$SAB = \frac{c^3 + a^4c}{2a^2r - a^3 + 2c^2r - ac^4} = \frac{c}{2r - a} = -\frac{SD}{DE}$$

ou tang 
$$SAB = - \tan SED = \tan SEA$$
.

Lasection est don c encore un cercle, quand les angles SAB', SEA, formés avec les génératrices opposées, sont égaux. Le plan coupant JAB étant comparé au cercle AE de la base, c'est ce qu'on appelle des sections sous-contraires.

Pour obtenir les sections planes du cône droit, il suffit de poser a = r dans l'équation (2),

$$y'^{s}(c^{s}\cos^{s}\theta - r^{s}\sin^{s}\theta) + c^{s}x'^{s} + 2cry'(r\sin\theta - c\cos\theta) = 0;$$
 cette équ. revient à celle du n° 400. Du reste, on ne peut plus rendre égaux, de deux manières, les facteurs de  $x'^{s}$  et  $y'^{s}$ ; et, cn effet, les sections sous-contraires coïncident alors.

681. Le cylindre oblique, dont la base est un cercle situé comme pour le cône ci-dessus, et dont l'axe est dans le plan xz, a pour équ. (p. 299)

$$y^2 + (x-az)^2 = 2r(x-az).$$

En y introduisant les valeurs (1), le plan coupant étant perpend. aux xz, on a

$$y'^{2}(\cos^{3}\theta + a'\sin^{3}\theta - 2a\sin\theta\cos\theta) + x'^{2} = 2ry'(\cos\theta - a\sin\theta).$$

La section est une ellipse qui se réduit au cercle quand sin 9=0,

$$(a^2-1)$$
 tang  $\theta=2a$ , ou tang  $\theta=-$  tang  $2a$ ;

(équ. L, 359), a étant l'angle que l'axe du cylindre fait avec les s: donc ! est le supplément de 2s.

## Surfaces du second ordre.

## 68. L'équation générale du 2e degré est

 $ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + gx + hy + iz = k \dots (1)$ . Pour discuter cette équ., c.-à-d. déterminer la nature et la position des surfaces qu'elle représente, simplifions-la par une transformation de coordonnées qui chasse les termes en xy, xz et yz; les axes, de rectangulaires qu'ils sont, seront rendus obliques, en substituant les valeurs (A), p. 312; et les neuf angles qui y entrent étant assujettis aux conditions (B), il y a six arbitraires dont on peut disposer d'une infinité de manières. Égalons à zéro les coefficiens des termes en x'y', x'z' et y'z'. Mais si l'on veut que la direction des nouveaux axes soit aussi rectangulaire, comme cette condition est exprimée par les trois relations (D), les six arbitraires sont réduites à trois, que nos trois coefficiens, égalés à zéro, suffisent pour faire connaître, et le problème devient déterminé.

Ce calcul sera rendu plus facile par le procédé suivant Soient x = az,  $\gamma = \beta z$  les équ. de l'axe des x'; en faisant, pour abréger,

nues a, a', a", \beta, \beta', \beta', \beta'', \text{attendu que les équ. (B) se trouvent satisfaites d'elles-mêmes.

Substituons donc ces valeurs de x, y, z dans l'équ. générale du  $z^*$  degré, et égalons à zéro les coefficiens de x'y', x'z' et y'z':

$$(az + d\beta + e)a' + (da + b\beta + f)\beta' + ez + f\beta + c = 0...z'y',$$

$$(az + d\beta + e)a'' + (dz + b\beta + f)\beta'' + ez + f\beta + c = 0...z'z',$$

$$(az'' + d\beta'' + e)a' + (dz'' + b\beta'' + f)\beta' + ez'' + f\beta'' + c = 0...y'z',$$

L'une ces équ. peut s'obtenir seule, et sans faire la substitution en entier; de plus d'après la symétrie du calcul, il suffit de trouver une de ces équ. pour en déduire les deux autres. Éliminons a' et  $\beta'$  entre la 1<sup>re</sup> et les équ. x=a'z,  $y=\beta'z$  de l'axe des y'; il viendra cette équ., qui est celle d'un plan,

$$(a + d\beta + e)x + (d\alpha + b\beta + f)y + (e\alpha + f\beta + c)z = 0...(2).$$

Or, la 1" équ. est la condition qui chasse le terme x'y': en tant qu'on n'a égard qu'à elle, on peut prendre a, \beta, \alpha', \beta' à volonté, pourvu qu'elle soit satisfaite: il suffira donc que l'axe des y' soit tracé dans le plan dont nous venons de donner l'équ., pour que la transformée n'ait pas de terme en x'y'.

De même, en éliminant a'' et  $\beta''$  de la  $2^e$  équ., à l'aide des équ. de l'axe des z', x = a''z,  $y = \beta''z$ , on sura un plan tel, que si l'on prend pour axe des z' toute droite qu'on y tracerait, la transformée sera privée du terme en x'z'. Mais, d'après la forme des deux  $1^{res}$  équ., il est clair que ce second plan est le même que le premier : donc, si l'on y trace les axes des y' et z' à volonté, ce plan sera celui des y' et z', et la transformée n'aura pas de termes en x'y' et x'z'. La direction de ces axes, dans ce plan, étant quelconque, on a une infinité de systèmes qui atteignent ce but ; l'équ. (2) sera, comme on voit, celle d'un plan parallèle à celui qui coupe par moitie toutes les parallèles aux x, et qu'on nomme Plan diamétral. Si, en outre, on veut que le terme en y'z' disparaisse, la  $3^e$  équ. detra faire connaître z' et  $\beta'$ ; et l'on voit qu'il y a une infinité d'axes obliques qui remplissent les trois conditions imposées.

683. Mais admettons que les x', y' et z' soient rectangulaires; l'axe des x' devra être perpend. au plan des y' z' dont nous avons trouvé l'équ.; et pour que x = z,  $y = \ell z$  soient les équ. d'une perpend. à ce plan (2), il faut que (n° 668)

$$az + d\beta + e = (ea + f\beta + c)a...$$
 (3),  
 $da + b\beta + f = (ea + f\beta + c)\beta...$  (4).

Substituant dans (3) la valeur de a tirée de (4), on trouve

$$\begin{aligned} & [(a-b)fe+(f^a-e^a)d]\beta^3, \\ &+ [(a-b)(c-b)e+(2d^a-f^a-e^a)e+(2c-a-b)fd]\beta^2, \\ &+ [(c-a)(c-b)d+(2e^a-f^a-d^a)d+(2b-a-c)fe]\beta, \\ &+ (a-c)(fd+(f^a-d^a)e=0. \end{aligned}$$

Cette équ. du 3° degré donne pour  $\beta$  au moins une racine réelle; l'équ. (4) en donne ensuite une pour  $\alpha$ ; ainsi l'axe des x' est déterminé de manière à être perpend. au plan y'z', et à priver l'équ. des termes en x'z' et x'y'. Il reste à tracer dans cè plan y'z', les axes à angle droit, et tels que le terme y'z' disparaisse; mais il est évident qu'on trouvera de même un

réduit à  $ex+f\beta=0$ ; les angles correspondans sont droits : l'un des axes, celui des z', par ex., se trouve dans lé plan xy, et l'on obtient son équ. en éliminant x et  $\beta$  à l'aide de  $x=\alpha z$ ,  $y=\beta z$ ; cette équ. est ex+fy=0. Les directions des y' et z' sont données par notre équ. en  $\beta$ , réduite au 2° degré.

2°. Si, outre ce 1° coefficient, le 2° est aussi = 0, tirant b de l'équ. ci-dessus, pour substituer dans le facteur de β°, il se

réduit au dernier terme de l'équ. en 8 :

$$(a-c)fd+(f^2-d^2)e=0.$$

Ces deux équ. expriment la condition dont il s'agit. Or, le coefficient de  $\beta$  se déduit de celui de  $\beta$ , en changeant b en c, et d en e, et il en est de même pour le 1° et le dernier terme de l'équ. en  $\beta$ : donc l'équ. du 3° degré est satisfaite d'ellemême. Il existe alors une infinité de systèmes d'axes rectangulaires, qui chassent les termes en x'y', x'z' et y'z'. Éliminant a et b des équ. (3) et (4), à l'aide des deux équ. de condition ci-dessus, on trouve qu'elles sont le produit de fa - d, et  $e\beta - d$  par le facteur commun  $eda + fd\beta + fe$ . Ces facteurs sont donc nuls; et éliminant a et  $\beta$ , on trouve

$$fx = dz$$
,  $ey = dz$ ,  $edx + fdy + fez = 0$ .

Les deux 1<sup>118</sup> sont les équ. de l'un des axes; la 3<sup>e</sup>, celle d'un plan qui lui est perpend., et dans lequel sont tracés les deux autres axes sous des directions arbitraires. Ce plan coupera la surface selon une courbe où tous les axes à angle droit sont principaux, qui est par conséquent un cercle, seule des courbes du 2<sup>e</sup> degré qui joui de de cette propriété. La surface est alors de révolution autour de l'axe dont nous venons de donner les équ.; c'est ce qu'on reconnaît bientôt en transportant l'origine au centre du cercle. (Voy. Annales de Math., t. II.)

685. L'équ., une fois dégagée des trois rectangles, est telle que

$$kz^2 + my^2 + nx^2 + qx + q'y + q''z = h...$$
 (5).

Chassons les termes de première dimension, en transpor-T. II. tant l'origine (a° 676): il est clair que ce calcul sera possible, excepté si l'éma, manque de l'un des carrés x², y², z²: nons examinerons c s cas à part ; il s'agit d'abord de disenter l'équ.

$$kz^2 + my^3 + nx^4 = h...$$
 (6).

Toute droite passant par l'origine, coupe la surface en deux points, à éga es distances des deux parts, puisque l'équ. reste la même après avoir changé les signes de x, y et z: l'origine étant au milieu de toutes les cordes menées par ce point, est un Centre; la surface jouit donc de la propriété d'avoir un centre, toutes les fois que la transformée ne manque d'aveun des carrés des variables.

Nous prendrous toujours n positif: il reste à examiner les cas où k et m sont positifs, ou négatifs, ou de signes différens.

686. Si, dans l'équ. (6), k, m et n sont positifs, il faut que k le soit aussi, sans quoi l'équ. serait absurde et ne représenterait rien ; et si k est nul, on a x=0, y=0 et z=0 à la fois (n° 112), et la surface n'est qu'un seul point.

Mais quand h est positif, en faisant séparément x, y ou z nul, on trouve des équ. à l'ellipse, courbes qui résultent de la section de notre surface par les trois plans coordonnés. Tout plan parallèle à ceux-ci donne aussi des ellipses, et il serait aisé de voir qu'il en est de même de toutes les sections planes (n° 679): c'est pour cela que ce corps a le nom d'Ellipsoïde. Les longueurs A, B, C des trois axes principaux s'obtiennent en cherchant les sections de la surface par les axes des x, y et z, savoir,  $kC^0 = h$ ,  $mB^0 = h$ , nA' = h; eliminant k, m et n de l'équ. (6).

$$\frac{z^{2}}{C} + \frac{y^{2}}{B^{2}} + \frac{x^{2}}{A^{2}} = i, \quad A^{2}B^{2}z^{2} + A^{2}Cy^{2} + B^{2}Cx^{2} = A^{2}B^{2}C,$$

telle est l'équ. de l'ellipsoide rapporté à son centre et à ses trois axes principaux. On peut concevoir cette surface engendrée par une ellipse tracée dans le plan xy, mobile parallèlement à elle-même, pendant que ses deux axes varient, cette courbe glissant le long d'une autre ellipse tracée dans le plan xz. Si

deux des quantités A, B, C sont égales, on a un ellipsoïde de révolution; si A = B = C, on a une sphère.

687. Supposons k négatif, m et h positifs, ou

$$kz^* - my^* - nx^* = -h.$$

En posant x ou y nul, on reconnaît que les sections par les plans de yz et xz sont des hyperboles, dont l'axe des z est le 2 axe : les plans menés par l'axe des z donnent cette même courbe; on dit que la surface est un hyperboloïde. Les sections parallèles au plan de xy sont toujours des ellipses réelles, où A,B,CV—1 désignant les longueurs comprises sur les axes, à partir de l'origine; l'équ. est la même que ci-dessus, au signe près du 1 et terme, qui devient ici négatif.

688. Enfin, quand h et h sont négatifs,

$$-kz^* + my^* + nx^* = -h,$$

tous les plans qui sont menés par l'axe des z coupent la surface selon des hyperboles, dont l'axe des z est le premier axe; le plan xy ne rencontre pas la surface, et ses parallèles, au-delà dedeux limites opposées, donnent des ellipses. On a un hyperboloïde à deux nappes autour de l'axe des z. L'équ. en A, B, C est encore la même que ci-dessus, excepté que le terme en z' est seul positif.

689. Lorsque \( \lambda = 0 \), on a, dans ces deux cas, \( kz' = my' + nx' \), \( equ. \) d'un cônc, qui est à nos hyperboloides ce que les asymptotes étaient à l'hyperbole. (Voy. p. 300.)

Il resterait à traiter le cas de k et m négatifs; mais il se réduit à une simple inversion dans les axes, pour le ramener aux deux précédens. L'hyperboloïde est à une ou deux nappes autour de l'axe des x, selon que h est négatif ou positif.

690. Quand l'équ. (5) est privée de l'un des carrés, de x<sup>7</sup> par ex., en transportant l'origine, on peut dégager cette équ. du terme constant, et des 1<sup>es</sup> puissances de 7 et 2, savoir,

$$kz^* + my^* = hx$$
.

Les sections par les plans des xz et xy sont des paraboles tournées dans un sens, ou dans le sens opposé, selon les signes de k, m et h; les plans parallèles à ceux- ci donnent aussi des paraboles. Les plans parallèles aux yz donnent des ellipses, ou des hyperboles, selon le signe de m. La surface est un paraboloide elliptique dans un cas, hyperbolique dans l'autre; k=m lorsque le paraboloïde est de révolution.

691. Quand h = 0, l'équ. a la forme  $a^2z^2 \pm b^2y^2 = 0$ , selon les signes de k et m. Dans un cas, on a z = 0 et y = 0, quel que soit x; la surface se réduit à l'axe des x: dans l'autre,  $(az + by) \cdot (az - by) = 0$  indique qu'on peut rendre à volonté chaque facteur nul : ainsi, l'on a le système de deux plans qui se croisent selon l'axe des x.

692. Lorsque l'équ. (5) est privée de deux carrés, par ex., de xº et yº, en transportant l'origine parallèlement aux z, on réduira l'équ. à

 $kz^* + py + qx = h.$ 

Les sections par les plans menés selon l'axe des z sont des paraboles. Le plan xy et ses parallèles donnent des droites qui sont parallèles entre elles. La surface est donc un cylindre à base parabolique (nº 660).

Si les trois carrés manquaient dans l'équ. (5), elle serait celle d'un plan.

693. Il est bien aisé de reconnaître le cas où la proposée (1) est décomposable en deux facteurs rationnels; ceux où elle est formée de carrés positifs, qui se résolvent en deux équ., représentant la section de deux plans; enfin ceux où, étant formée de trois parties essentiellement positives, elle est absurde. Tout ceci est analogue à ce qu'on a dit n° 453 et 459.

# LIVRE SEPTIÈME.

## CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL.

I. RÉCLES GÉNÉRALES DE LA DIFFÉRENTIATION.

# Définitions, Théorème de Taylor.

694. Plus une branche de connaissances embrasse d'objets et reçoit d'applications diverses, et plus il est difficile d'en donner une définition exacte qui permette d'en concevoir toute l'étendue, et comprenne tous les sujets que l'on peut y rattacher. Cette partie de la haute analyse, qu'on nomme Calcul différentiel, s'applique à des questions si variées, que nous n'en pouvons exposer la nature sans faire d'abord quelques observations préliminaires.

Étant donnée une équ. y = f(x) entre deux variables x et y, qu'on peut regarder comme représentée par une courbe plane BMM' (fig. 40) rapportée à deux axes coordonnés rectangulaires Ax, Ay, on comprend que si l'on attribue à l'abscisse x une suite de valeurs quelconques, d'où l'on tirera celles des ordonnées correspondantes y, on aura une série de points M, M' de la courbe; mais que ces points seront séparés les uns des antres par un certain intervalle, quelque voisines qu'on suppose les valeurs de x. Ainsi, dans cet état l'équation y = fx n'exprime pas qu'il y ait continuité entre les points. Cette remarque pent être faite pour toute équ. entre 3, 4... variables. Voyons si l'analyse ne peut pas fournir quelque artifice propre à manifester la continuité dans les fonctions.

Prenons pour exemple l'équ.  $y = ax^3 + bx^4 + c$ . Si, après

avoir considéré le point M, qui a pour coordonnées x et y, nous voulons prendre un autre point M pour le comparer au  $1^{cr}$ , en nommant x+h et y+k ses coordonnées AP', P'M', on aura  $y+k=a(x+h)^3+b(x+h)^2+c$ , et développant  $y+k=(ax^3+bx^2+c)+(3ax^2+2bx)h+(3ax+b)h^2+ah^2$ .

Or, le coefficient de la 1<sup>re</sup> puissance de h, savoir  $3ax^3 + abx$ , est déduit de la fonction proposée, en porte l'empreinte, et ne convient qu'à elle; de plus ce coefficient est indépendant de h, qui est la distance PP' des extrémités des deux abscisses, et qui, par suite, mesure l'intervalle des deux points de la courbe : donc ce coefficient est composé de manière à exprimer qu'on considère deux points de la courbe aussi rapprochés qu'on veut, et par conséquent que la fonction est continue. Les coefficiens de h<sup>a</sup>, h<sup>a</sup> participent à cette propriété. De là on tire que toutes les fois qu'une question proposée, de quelque nature qu'elle soit, reposera sur la notion de continuité, les coefficiens des puissances de h dans le développement de cette fonction, où x est remplacé par x + h, convenablement combinés et analysés, pourront résoudre le problème.

Raisonnons de même sur le cas général y=f(x): le signe f représente ici une fonction quelconque de x. Si l'on remplace x par x+h, et y par y+k, on aura l'équ. y+k=f(x+h): il s'agit maintenant de développer f(x+h) de manière à mettre en évidence les termes affectés des différentes puissances de h. Ce calcul sera soumis à la nature de la fonction f, et nous verrons bientôt comment on peut l'effectuer pour chaque forme de f: contentons-nous de faire remarquerici que si l'on prend h=0, ce qui suppose k=0, et fait coïncider le  $2^s$  point avec le  $1^m$ , tous les termes où h est facteur devront disparaltre dans le développement dont il s'agit de f(x+h), en sorte qu'il ne restera que le seul  $1^m$  terme, qui par conséquent doit être f(x), ou y. On voit aussi que h ne pent être affecté d'aucun exposant négatif, car s'il existait dans f(x+h) un terme tel que  $Mh^{-m}$ , lequel équivaut à  $\frac{M}{h^m}$ , en faisant h nul, ce terme deve-

695. Mais on peut voir qu'en général

$$f(x+h) = f(x) + y'h + ah \dots (i),$$

savoir, outre le terme fx, dont on vient de prouver l'existence, 1°. un terme f'h-contenant la 1° puitsance de h multipliée par une fonction de x seul, que nous désignons par f', et 2°. un ensemble d'autres termes où h entre à des puissances supérieures à la 1°, et que nous désignons par ah; a étant fonction de f et de f, et admettant encore le facteur f à quelque puissance positive.

Pour prouver cette proposition, qui sert de base à tout le calcul différentiel, menous une tangente TH au point M(x,y) de la courbe BMM' dont l'equ. est y = fx. On sait que cette droite s'obtient en menant par ce point M une ligne quel-conque SMM', appelée sécante, et la faisant tourner autour du point M jusqu'à ce que les points M et M' de section coincident ensemble. Faisons par analyse cette opération géométrique. En changeant x en x + h, et y en y + k, pour considérer un second point M' de la courbe, nous aurons x + k = f(x + h) pour l'ordonnée y' y' on a

$$MQ = h$$
,  $P'M' = f(x+h)$ ,  $M'Q = k$ ,  
 $k = P'M' - PM = f(x+h) - f(x)$ ,

d'où le triangle rectangle MM'Q donne

tang 
$$MMQ = \frac{M'Q}{M'Q} = \frac{k}{\hbar} = \frac{f(x+\hbar) - f(x)}{\hbar}$$
.

Pour en déduire la direction de la tangente cherchee TM, il faut, dans cette expression, faire h nul, afin d'exprimer que M' se rapproche de M jusqu'à coincidence. La valeur de tang HMQ est donc ce que devient le dernier membre cidessus, lorsqu'on y pose h=o. Et puisque la direction cher-

chée de la tangente dépend du point M, il est clair qu'on doit tronver une fonction de x pour résultat; nommons-la y.

De la résulte que la valeur de ce dernier membre doit être formée de deux parties; 1°. du terme y', qui est indépendant de h; 2°. d'autres termes dont h est facteur à diverses puissances positives, et qui disparaissent lorsqu'on pose h = 0. Désignons ces termes ensemble par  $\bullet$ , qui est une fonction de x et de h, et nous aurons

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=y'+\alpha...(2)$$

equation qui revient à celle ci-dessus (1), en chassant le dénominateur h et transposant f(x). Pour que ce raisonnement ne fût pas exact, il faudrait que le point (x,y) que nous avons pris sur la courbe n'eût aucune tangente, ce qui ne saurait arriver que dans certains cas spéciaux, où en effet le calcul différentiel présente des résultats obscurs: mais tant qu'on se tient dans des généralités qui laissent x quelconque, on est assuré que l'équation (1) est toujours vraie.

696. Quelle que soit la forme de la fonction f, on est donc certain que l'expression f(x+h) est susceptible, par des calculs convenables, d'être développée en plusieurs termes, dont le 1<sup>et</sup> est la fonction proposée f(x); le 2<sup>e</sup> un terme f'h qui ne renferme h qu'à la 1<sup>et</sup> puissance et est facteur d'une fonction de x; enfin d'autres termes compris dans la forme ah, qui tous contiennent le facteur h à quelque puissance plus élevée que un, c'est-à-dire h=0 donnant a=0.

Le second terme y'h a pour coefficient y' une fonction de x, qui est essentiellement résultante de la proposée y, ou fx; et de plus, comme elle est indépendante de h, elle est propre à exprimer que la fonction f est continue, puisqu'elle provient de ce qu'on considère à la fois deux points d'une courbe aussi voisins qu'on veut. Ce facteur y' de la 1<sup>e</sup> puissance de h est ce qu'on appelle la dérivée ou le coefficient différentiel de la fonction y: on l'exprime aussi par f'(x). (V, p, 75.)

La fonction « est elle-même susceptible, comme on va bientôt le dire, de se développer en plusieurs termes, procédant selon les puissances de h, et dont chaque coefficient peut, aussi bien que y', exprimer la continuité dans y: mais comme on verra que ces coefficiens dépendent de y', cette remarque n'affaiblit en rien notre conséquence; seulement, selon les problèmes, on peut être conduit à préférer tel ou tel de ces coefficiens pour cet objet.

697. On voit, dans l'équation (2), que plus h décroît, et plus a devient petit, jusqu'à être nul quand h devient zéro: on en tire cette conséquence, qui donne même souvent un excellent procédé de calcul pour déduire la fonction f'(x) de f(x), que la dérivée f'(x) d'une fonction f'(x) est ce que devient le 1et membre de l'équation (2) lorsqu'on rend h nul; c'est-à-dire que la dérivée f'(x), ou le coefficient différentiel d'une fonction f'(x) est l'excès de la fonction variée sur la fonction primitive, et le dénominateur est l'accroissement h attribué à f'(x), ce qu'on a dit f'(x) sur les f'(x) est f'(x).

698. L'origine du mot différentiel est utile à connaître. Puisque, dans l'équation (2), le terme a est aussi petit qu'on veut avec h, tandis que y', qui est indépendant de h, reste constant, il est clair que plus h sera petit, plus le  $2^e$  membre approchera de se réduire à y'; ainsi la différence f(x+h)-f(x) se réduit à y'h, pour des valeurs de h très petites; et comme y'h est la différence entre la fonction variée et la fonction primitive, on a appelé y'h une petite différence, ou une différentielle. Et même Leibnitz, inventeur de ce calcul, ayant désigné par le signe d un accroissement infiniment petit attribué à une variable, dy et dx ont été des symboles destinés à remplacer les lettres k et h ci-dessus, et l'on a eu y'dx (au lieu de y'h) pour la différentielle de y, savoir dy = y'dx. Cette notation est reçue dans le genre de calcul dont nous exposons les principes. La dérivée ou le coefficient différentiel de la fonc-

tion y=f(x), est y', ou f'(x), ou dy; c'est le coefficient du 2.

terme, ou de la 1<sup>th</sup> puissance de h dans le développement de la fonction variée  $\Gamma(x+h)$ ; ou la limite du rapport de l'accroissement de la fonction  $\Gamma(x)$  à celui de la variable x; ou enfin le coefficient de la différence infiniment petite dy = y'dx, qu'on trouve lorsque x croît de dx.

En attachant au mot dérivée l'acception précédente, nous pouvons définir le calcul différentiel, une branche de haute analyse, dans laquelle on recherche les dérivées de toutes les fonctions proposées, on assigne leurs propriétés particulières, et l'on applique ces dérivées aux problèmes dans lesquels la continuité des fonctions est une des conditions essentielles.

Regardons l'expression y' comme connue, lorsque fx est donné; puisque y' est une fonction de x, elle est susceptible de varier, et d'avoir à son tour une dérivée, que nous désignerons par y''; de même, la dérivée de y'' sera y''', celle de y'' sera y'''... On conçoit donc ce qu'on entend par les dérivées de premier, de second, de troisième ordre...

699. Nous ne savons pas encore comment x et h entrent dans « (équ. 2); voyons à développer cette fonction. Représentous y' + « par P; cette équ. deviendra

$$f(x+h) = fx + Ph = y + Ph \dots (3).$$
Posons  $x + h = z$ , d'où  $h = z - x$ ,  $fz = y + P(z - x)$ .

Or P, qui était fonction de x et de h, l'est actuellement de x et z; ces variables sont indépendantes, puisque leur diff. h est arbitraire. On peut donc regarder z comme un nombre contant donné, et faire varier x seul (avec y et P qui contiennent x). Changeons donc x en x+i dans la dernière équ. 1°. fz ne changera pas;  $z^o$ . y deviendra  $y+y'i+\beta i$ ;  $3^o$ . P(z-x) se changera en  $(P+P'i+\gamma i)$  (z-x-i). Ne conservons dans toute l'équ. que les coefficiens des termes où i est au  $1^{i*}$  degré, sayoir

d'où 
$$\begin{aligned} \sigma = y'i - Pi + P'i(z - x) + \dots, \\ P = y' + P'(z - x) + \dots \end{aligned}$$

Traitons cette équ. comme la précédente. Le changement de x en x + i donne P' = y'' - P' + P''(z - x)..., d'où

$$2P' = y'' + P''(z - x)... (5);$$
de même 
$$3P'' = y''' + P''(z - x)...$$

$$4P''' = y''' + P'''(z - x)...$$

Éliminons  $P, P', P'', \ldots$  des équ. (3), (4), (5)... puis rétablissons hau lieu de z - x, et nous aurons

$$f(x+h) = y + y'h + \frac{y''h'}{2} + \frac{y''h'}{2 \cdot 3} + \frac{y''h'}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots (A):$$

c'est la formule appelée Théorème de Taylor, du nom du célèbre géomètre qui l'a découverte.

Par le théorème (1), toute fonction fx était décomposée en y+y'h+ah, la 3° partie ah renfermant tous les termes où h a une puissance supérieure à la première : maintenant nous connaissons la composition de ces derniers termes.

Tout cela est conforme à ce qu'on a exposé n° 527; mais ici fx, qui désignait alors un polynome rationnel et entier, représente une fonction quelconque de x.

Il est donc démontré que lorsqu'on attribue à x un accroissement h dans une fonction quelconque fx, la série (A), développement de f(x+h), n'a que des puissances entières et positives de h, du moins quand x conserve une valeur indéterminée (n° 695). Cette série (A) sert à trouver ce développement, toutes les fois qu'on sait tirer de fx les dérivées successives f'x, f''x..., ou f', f''...

Par ex., soit  $y = x^m$ , on en tire  $y' = mx^{m-1}$ , puisque tel est le coefficient de  $h^1$  dans le développement de  $(x+h)^m$ . De même  $y'' = m(m-1)x^{m-2}$ ,  $y'' = m(m-1)(m-2)x^{n-3}$ , etc. Donc en substituant dans l'équ. (A), f(x+h) devient  $(x+h)^m$ , et l'on retrouve la série de Newton (p, 11). Il suffit donc de savoir que le,  $2^n$  terme de  $(x+h)^m$  est  $mx^{m-1}h$ , pour en avoir le développement total, quel que soit l'exposant m.

Nous avons appris, page 233 et suiv., à développer diverses

fonctions en séries : comme la recherche de ces expressions est une application simple des principes du calcul des dérivations, nous les tirerons de la formule de Taylor, en suivant les règles de ce calcul: nous ne ferons donc aucun usage de ces séries avant de les avoir démontrées de nouveau.

# Règles de la différentiation des Fonctions algébriques.

700. La manière dont la dérivée y' est composée en x, dépend de la fonction primitive y, et en porte l'empreinte. Il faut, pour chaque fonction proposée, savoir former cette dérivée: c'est ce qu'on obtient par deux procédés. Le 1 résulte de la définition même, exprimée par l'équ. (1).

On changera x en x + h dans la fonction proposée fx, et l'on exécutera les calculs nécessaires pour mettre en évidence le terme affecté de la 1<sup>re</sup> puissance de h : le coefficient de ce terme est la dérivée cherchée y', ou f'x.

701. Le second procédé est fondé sur la propriété des limites, n° 697. Après avoir changé x en x + h, on retranchera la fonction proposée, et l'on divisera par h, afin de composer le rapport  $y' + \varepsilon$ , de l'accroissement de la fonction à celui de la variable: puis faisant décroître h indéfiniment, on cherchera la grandeur vers laquelle ce rapport tend sans cesse, c.-à-d. qn'on en cherchera la valeur dans le cas de h = 0: cette limite sera y'.

Mais il convient de composer des règles pour chaque espèce de fonction, afin d'être dispensé d'appliquer directement ces procédés, dans les divers exemples qu'on rencontre : ces règles donnent la dérivée pour chaque cas, sans qu'il soit nécessaire de faire des raisonnemens spéciaux; on opère alors comme lorsqu'on fait une multiplication, une extraction de meines, ou tout autre calcul algébrique.

702. Soit y = A + Bu - Ct...; A, B, C... étant des constantes; u, t... des fonctions de x. Pour obtenir la dérivée, appliquons la première règle. En metlànt x + h pour x, A ne

change pas, Bu devient B(u + u'h + uh), Ct est changé en  $C(t+t'h + \beta h)$ ; ainsi la fonction variée f(x+h) est ici

$$Y = (A + Bu - Ct...) + (Bu' - Ct...)h + Bah - C\betah...$$

Done, y'= Bu'-Cl... La dérivée d'un polynome est la somme des dérivées de tous les termes, en conservant les signes et les coefficiens: les termes constans ont zéro pour dérivée.

Ainsi, 
$$y = a^{3} - x^{3}$$
 donne  $y' = -2x$ .  
 $y = 1 + 4x^{3} - 5x - 3x^{3}$  donne  $y' = 8x - 5 - 9x^{3}$ .

703. Pour  $y=u\times t$ , u et t étant fonctions de x: mettant x+h pour x, il vient f(x+h) ou

$$Y = (u + u'h + ah) \times (t + t'h + \beta h),$$
  

$$y' = u't + ut'.$$

De même, y=u.t.v, en faisant t.v=z, devient y=u.z; d'où y'=u'z+uz': mais aussi z'=t'v+tv'; donc

$$y'=uu'+uu'+uvt$$
.

Ainsi la dérivée d'un produit est la somme des dérivées prises en regardant successivement chaque facteur comme seul variable. Notre démonstration s'étend à 4,5... facteurs.

y=(a+x)(a-x) donne y'=(a-x) 1 — (a+x) 1, puisque+1 et — 1 sont les dérivées des facteurs; ou y'=-2x.

$$y = (a + bx)x^3$$
 donne  $y' = bx^3 + 3x^2(a + bx)$ .

704. z et u étant des fonctions identiques de x, changeons x en x + h dans z = u; nous aurons

$$z+z'h+ah=u+u'h+\beta h.$$

Donc z' = u' (n° 6:6); de même, on a z'' = u'',  $z'' = u'' \dots$ Donc, deux fonctions identiques ont aussi leurs dérivées identiques pour tous les ordres.

705. Soit 
$$y = \frac{u}{t}$$
; on en tire  $ty = u$ ; d'où  $y't + yt' = u'$ ,
puis  $y' = \frac{u' - yt'}{t}$ , ou  $y' = \frac{u't - ut'}{t}$ .

La dérivée d'une fraction est égale à celle du numérateur, moins le produit de la fraction proposée par la dérivée de son dénominateur, cette différence divisée par ce dénominateur.

706. Ou bien, est égale au dénominateur multiplié par la dérivée du numérateur, moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, cette différence divisée par le carré du dénominateur.

On peut encore tirer ces règles en effectuant la division de

$$Y = \frac{u + u'h + ah}{t + th + \beta h} = \frac{u}{t} + \frac{tu' - ut'}{t^2} \cdot h + \dots;$$

d'où y' = etc.

Ainsi, 
$$y = \frac{x}{a} - \frac{x^2}{1-x}$$
, donne  $y' = \frac{1}{a} - \frac{(2-x)x}{(1-x)^2}$ .

$$y = \frac{a + \frac{1}{2}bx^{2}}{3 - 2x}; y' = \frac{(3 - 2x)bx + 2(a + \frac{1}{2}bx^{2})}{(3 - 2x)^{2}} = \frac{(3 - x)bx + 2a}{(3 - 2x)^{2}}.$$

707. Si le numérateur u est constant, on fera u'=0, et l'on aura  $y'=-\frac{ul'}{l'}=-\frac{yl'}{l}$ : la dérivée d'une fraction dont le numérateur est constant, est moins le produit du numérateur par

cun des m facteurs z donne cette même quantité. Danc la dévivée est  $y' = mz^{m-1}$ , z'.

Par ex., 
$$y = (a + bx + cx^{5})^{m} = z^{m}$$
, en faisant  $z = a + bx + cx^{5}$ ;

et l'on a

$$z'=b+2cx$$
,  $y'=mz^{m-1}z'=m(a+bx+cx^2)^{m-1}\times (b+2cx)$ .

Pour  $y = x^{2}(a + bx^{2})$ , en faisant  $a + bx^{2} = z$ , on a z' = 2bx; et par la règle n° 703,  $y' = 3x^{2}z + x^{3}z' = x^{2}(3a + 5bx^{2})$ .

Enfin,  $y = (a+bx)^a$ ; on a  $y=z^a$  en posant a+bx=z, d'où z'=b, y'=2zz'=2b(a+bx).

2°. Quand m est entier et négatif, m = -n, et  $y = z^m = z^{-n}$ , on a  $y = \frac{1}{z^n}$ ; d'où  $y' = \frac{-nz^{n-1} \cdot z'}{z^{-n}}$ , en vertu de la règle n° 707, et de ce qu'on vient de démontrer, 1°.

Ainsi 
$$y' = -nz^{-n-1}, z' = mz^{n-1}, z',$$

Pour 
$$y = \frac{a}{x^p}$$
, on  $ay' = -\frac{pa}{x^{p+s}}$ .

3°. Quand in est fractionnaire,  $m = \frac{P}{q}$ , on a  $y = z^{\frac{P}{q}}$ , d'où

 $y^i = z^p$ , en élevant à la puissance q: prenons les dérivées des deux membres qui sont des fonctions identiques de x (n° 704); p et q sont ici des entiers positifs ou négatifs; il suit des deux cas précédens que  $qy^{q-1}$ .  $y' = pz^{p-1}$ . z'; comme p = qm, et  $y = z^m$ , on a  $(voy. n^o 710)$ 

$$qz^{mq-m}y'=qmz^{qm-1}.z'$$
; d'où  $y'=mz^{m-1}.z'$ .

Quel que soit l'exposant m, z étant une fonction de x, la dérivée de  $z^m$  est donc  $mz^{m-1}$ , z', z' étant une dérivée qu'on tire de z = fx. Nous ne disons rien des exposans irrationnels ou imaginaires, qui rentrent dans les précédens. (Voy. p. 16.) Au reste voici une démonstration qui embrasse tous les cas.

709. Changeons  $x \in x + h \operatorname{dans} y = x^{-}$ ,

$$Y = (x + h)^m = y + y'h + \text{etc.};$$

d'où 
$$\left(\frac{x+h}{x}\right)^{n} = \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{n} = (1+s)^{n} = 1 + \frac{y's}{x^{n-1}} + etc.$$

en divisant tout par  $x^m$ , et faisant h = xz. Or,  $(x + z)^m$  est indépendant de x, puisque, h étant arbitraire, z est quelconque, même quand on détermine x: il faut donc que notre dernier membre soit aussi sans x, et par conséquent le second terme en particulier; d'où  $\frac{y'}{x^{m-1}} = \text{constante}$ ; c.-à-d. que y' doit être composé en x, de manière que divisé par  $x^{m-1}$ , le quotient soit une fonction de m, telle que fm, ou  $y' = x^{m-1}$ . fm.

Déterminons fm. Nous avons

$$(x+h)^m = x^m + hx^{m-1}$$
,  $fm + \text{etc.}$ 

Donc

$$(x+h)^a = x^a + hx^{a-1} \cdot fn + etc.$$

$$(x+h)^{m+n} = x^{m+n} + hx^{m+n-1} \cdot f(m+n) + \dots,$$

en changeant m en n et en m+n. Mais en multipliant les deux  $1^{rm}$  équ., on trouve pour produit la 3° équ., excepté qu'il y a fm+fn, au lieu de f(m+n): donc (note, p. 200)

710. Pour  $y = \sqrt{s} = s^m$ , on a

$$y' = \frac{1}{m}z^{\frac{1}{m}-1} \cdot z' = \frac{z'}{m\sqrt{z^{m-1}}}$$

c'est la formule des dérivées des fonctions radicales.

Pour  $y = \sqrt[4]{(a+bx^2)^5}$ , on fait  $s = a+bx^2$ , et l'on a  $y = z^{\frac{5}{4}}, y' = \frac{5}{4} z^{\frac{1}{4}}. z' = \frac{5}{4} \sqrt[4]{(a + bx^4) \cdot 2bx}$ 

De même 
$$y = \sqrt{x^3}$$
 donne  $y = \frac{3}{5}x^{\frac{9}{5}-1} = \frac{3}{5\sqrt{x^3}}$ 

Comme les radicaux du 2º degré se rencontrent plus souvent, on forme une règle pour le cas de m=2;  $\gamma=\sqrt{s}$  donne  $y' = \frac{s}{21/s}$ : la dérivée d'un radical carré est le quotient de la dérivée de la fonction offectée de ce radical, divisée par le double de ce même radical.

Par ex., 
$$y = a + b\sqrt{x} - \frac{c}{x}$$
, donne  $y' = \frac{b}{2\sqrt{x}} + \frac{c}{x^2}$ .

 $y = (ax^2 + b)^2 + 2(x - b) \sqrt{(a^2 - x^2)}$ 

on a 
$$y' = 6ax^a(ax^3 + b) + \frac{2a^a - 4x^2 + 2bx}{V(a^2 - x^a)}$$
.

Enfin,  $y = \frac{x}{-x + \sqrt{(a^2 + x^2)}}$  donne

$$y' = \frac{a^{a}}{\sqrt{(a^{2} + x^{4}) \cdot (2x^{2} + a^{2} - 2x\sqrt{a^{2} + x^{4}})}}$$

Si l'on eut multiplié haut et bas la fraction proposée par  $x + V(a^2 + x^4)$ , on aurait eu

$$y = \frac{x^2}{a^2} + \frac{x}{a^2} \sqrt{(a^2 + x^2)}, \quad y' = \frac{2x}{a^2} + \frac{a^2 + 2x^2}{a^2 \sqrt{(a^2 + x^2)}},$$

 $J = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2 V(a^2 + x^2)},$ 713. Etant donnée une fonction compliquée y = fx, supposons
T. 11.

qu'en représentant par z une partie de cette fonction, ou z=Fx, la proposée devienne plus simple et exprimée en z seul, y=\varphiz; on a ces trois équ., dont la 1<sup>re</sup> résulte de l'élimination des z entre les deux autres :

(1) 
$$y = fx$$
, (2)  $z = Fx$ , (3)  $y = \varphi z$ .

Nous allons tirer la dérivée y' de ces deux dernières, sans nous servir de la 1<sup>ee</sup>. Comme il y a deux variables x et z, notre notation ne suffit plus; car y' ne désigne pas plus la dérivée de la 1<sup>ee</sup> équ. que celle de la 3<sup>e</sup>; cependant x est variable dans l'une, z dans l'autre, et les fonctions f et  $\varphi$  sont très différentes. La dérivée de y s'exprime aussi bien par dy que par y' (n° 698); et puisque la dérivée de x est x' = 1, ou dx = 1, nous écrirons  $\frac{dy}{dx}$ , pour marquer que la dérivée de y est prise relativement à la variable principale x, qui reçoit l'accroissement arbitraire h. On appelle y la différentielle de y, expression appende de dérivée et qui n'en differe que par la position

Donc (\*) 
$$\frac{dy}{dz} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dz}$$

Le 2° membre est le produit des dérivées des équ. (2) et (3), c'est-à-dire de \$\phi z\$ par rapport à \$z\$, et de \$Fx\$ par rapport à \$x\$. La dérivée d'une fonction de \$z\$, lorsque \$z\$ est fonction de \$x\$, est le produit des dérivées de ces deux fonctions.

Il est inutile de donner des exemples de ce théorème, qui a déjà été appliqué, n° 708, à la dérivée de z"; il nous sera d'ailleurs très utile par la suite.

712. Il peut arriver que l'équ. y=fx soit assez composée pour qu'il soit nécessaire d'y introduire deux variables z et u, représentant des fonctions de z; alors l'équation proposec y=fx...(1) résulte de l'élimination de z et u entre ces trois equ. données

(2) ... 
$$z = Fx$$
, (3) ...  $u = \psi x$ , (4) ...  $y = \varphi(z, u)$ .

Il s'agit de tirer de celles-ci la dérivée de la première, comme si l'on eût changé x en x + h dans l'équ. (1). Cette transformation faite dans les équ. (2) et (3), donne pour les accroissemens k et i qui reçoivent z et u,

$$k = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}h + \dots \quad i = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}h + \dots$$

Changeons donc z en z + k, et u en u + i dans l'équ. (4); et comme cette partie du calcul est la même, soit que k et i aient une valeur déterminée, soient qu'ils restent arbitraires, z et u y sont traités comme des variables indépendantes. Il est donc permis de changer d'abord z en z + k sans altérer u; puis, dans le résultat, de mettre u + i pour u sans faire varier z.

<sup>(\*)</sup> Observez que les dz ne s'entre-détruisent pas, parce que le dz qui divise dy indique, non-seulement une division, mais aussi que la dérivée ou différentielle dy est tirée de l'équ. y = qx, comme si l'accroissement h était attribué à z, et non pas à x; alors dz est = t: d'un autre côte, le multiplicateur dz indique que la dérivée de z est tirée de l'equ. z = Fc, x ayant pris l'accroissement h, ou dx = t.

Ce double calcul conduira au même but que si l'on cut fait à la fois les deux changemens.

Mettant z + k pour z dans  $y = \phi$  (z, u), u est assimilé aux autres constantes de l'équ., et y devient  $y + \frac{dy}{dz}k + \dots$  Il reste à substituer ici u + i pour u. Le  $t^{er}$  terme y doit alors être considéré comme ne contenant qu'une seule variable u, et devient

$$y + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} i + \dots$$

Le 2° terme  $\frac{d}{du}$  k est pareillement une fonction de la variable u, mettant u + i pour u, le développement commencera par ce même premier terme (n° 694), en sorte que la somme est

$$Y = y + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}i + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}k + \dots$$

Il n'a pas été besoin de considérer les termes subséquens, parce que le but du calcul étant de trouver le coefficient de h, les termes i', h', ik... donneraient des h', h'... Substituons

Donc, la dérivée d'une fonction composée de différentes fonctions particulières, est la somme des dérivées relatives à chacune, considérée séparément et indépendamment l'une de l'autre, en suivant la règle du n° 711. Il est visible que les dérivations des produits et des quotiens ne sont que des cas particuliers de ce théorème (n° 703 et 707).

Soit 
$$y = \frac{a+bx}{(1-x)}$$
; on a  $y = \frac{z'}{u^2}$ , en faisant  $z=a+bx$ ,  $u=1-x$ ; d'où  $z'=b$ ,  $u'=-1$ .

La dérivée de y, u étant constante, est  $\frac{z}{u}$ ; on a  $\frac{-2zu'}{u^3}$  pour la dérivée relative à u, par les règles  $n^{on}$  707 et 708,  $2^{o}$ . La somme

est la dérivée cherchée: donc 
$$y' = \frac{b}{u^2} + \frac{2z}{u^3} = \frac{b + bx + 2a}{(1-x)^3}$$
.

$$y = \frac{(1-x^2)^4 - (3-2x)x}{4-5x} = \frac{z^2 - u}{t}$$
, en faisant

$$z=1-x^{2}, u=3x-2x^{2}, t=4-5x, z'=-2x, u'=3-4x, t'=-5;$$

prenant les dérivées successivement, en ne considérant qu'une variable z,u, ou t, et ajoutant, on a

$$y = \frac{2zz'}{t} - \frac{u'}{t} - \frac{(z^3 - u)t'}{t^2} = \frac{16x^3 - 15x^4 - 7}{(4 - 5x)^2}$$

Lorsque les valeurs qu'on doit égaler à des variables z, u... ne sont pas très compliquées, on préfère opérer sans le secours de cette transformation, en la supposant tacitement. C'est ainsi qu'on tire de suite de

$$y = (a - 2x + x^3)^3$$
,  $y' = 3(a - 2x + x^3)^3(3x^3 - 2)$ .

714. Après avoir trouvé la dérivée y', en traitant cette sonction de x selon les règles qui viennent d'être posées, on en tirera la dérivée du 2° ordre y'': celle-ci donnera de même y'', puis y''', etc. Par exemple,  $y = x^{-1}$  dounce  $y' = -x^{-1}$ ,  $y'' = 2x^{-3}$ ,  $y'' = -2.3x^{-4}$  etc.,  $y''' = \pm 2.3... nx^{-(n+1)}$ .

De même 
$$y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{5}}$$
 donne  $y' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{5}}$ ,  $y'' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{5}}$ ,

$$y'' = \frac{1.3}{2^3} x^{-\frac{5}{2}}, y'' = -\frac{1.3.5}{2^4} x^{-\frac{7}{2}}, y''' = \mp \frac{1.3.5...(2n-3)}{2^n \sqrt{x^{2n-1}}},$$

Pour 
$$y = x^m$$
, on a  $y' = mx^{m-1}$ ,  $y'' = m(m-1)x^{m-2}$ ...,  
 $y^{(n)} = m(m-1)(m-2)...(m-n+1)x^{m-n}$ .

715. Il est facile maintenant d'appliquer le théorème de Taylor (A, n° 699) à toutes les fonctions algébriques, c.-à-d. d'en obtenir le développement en série, selon les puissances croissantes de h, lorsqu'on y a changé x en x + h.

I. Soit  $y = x^{-1}$ ; nous venons de trouver y', y''..... Donc

$$\frac{1}{x+h} = \frac{1}{x} - \frac{h}{x^3} \quad \frac{h^a}{x^3} - \dots \pm \frac{h^a}{x^{a+1}}.$$

# Fonctions exponentielles et logarithmiques.

716. Pour avoir la dérivée de  $y = fx = a^x$ , suivons la règle du n° 700: il vient

$$f(x+h) = a^{x+h} = a^x$$
.  $a^h = a^x + y'h + \text{etc.} (n^0 695)$ ;

d'où, en divisant par  $a^x$ ,  $a^h = 1 + \frac{y'}{a^x}h + \text{etc.}$ 

Le 1<sup>er</sup> membre de cette équation étant indépendant de x, le 2<sup>e</sup>, et en particulier le coefficient de h, doit aussi l'être : donc, y' doit être composé en x, de telle sorte que, divisé par  $a^x$ , le quotient soit une constante k, fonction inconnue de la base a,  $y' = ka^x$ . Ainsi,

$$y' = ka^x$$
;  $y'' = k^aa^x$ ,  $y''' = k^ba^x$ , ...  $y^{(a)} = k^aa^x$ , et  $a^x = 1 + kx + \frac{k^ax^a}{2} + \frac{k^3x^3}{2 \cdot 3} + \frac{k^4x^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \dots$ ,

d'après la formule de Taylor. La constante k se détermine comme au n° 625 : on pose x=1; puis, dans  $a=1+k+\frac{1}{2}k^2...$  on fait k=1, et l'on désigne par e la base qui correspond, e=2,71: 281828... Enfin, on pose kx=1 dans la 1<sup>re</sup> série;

le 2º membre devient e, et l'on a ak = e, a = ek; d'où

$$k = \frac{\log a}{\log e} = \ln a = \frac{1}{\log e},$$

selon que le système des log. est quelconque, ou a pour hase e, ou enfin a. Les notations convenues p. 244, sont ici employées: la désigne que la base des log. est e, ou qu'il s'agit des log. népériens, etc. En un mot, le Calcul différentiel reproduit les séries démontrées n° 625, et par suite les conséquences qu'on en avait tirées.

717. Soit  $y = a^s$ , z étant une fonction de x, z = fx: la règle n° 711 donne  $y' = ka^s \cdot z' = a^s \cdot z' \mid a$ ; z' se tire de z = fx. La dérivée d'une exponentielle est le produit de sette même

quantité par la dérivée de l'exposant, et par la constante L, qui est le log. népérien de la base.

$$y = e^{-x}$$
 donne...  $y' = e^{-x} \cdot ms'$ .

$$y = aV^{(ix+1)}, \dots, y' = aV^{(ix+1)}, \frac{1a}{V(2x+1)}$$

718. Pour y = Log x, la règle n° 700 conduit à

$$Y = \text{Log}(x + h) = \text{Log}x + y'h + \text{etc.}$$

$$\operatorname{Log}(x+h) - \operatorname{Log} x = \operatorname{Log}\left(\frac{x+h}{x}\right) = \operatorname{Log}(x+z) = y'xz + \operatorname{eic}.$$

en posant h = xz. Observez, comme n° 709, que z'est indépendant de x, puisqu'en changeant convenablement l'arbitraire k, z peut demeurer constant lorsque x varie. Le 2° membre, et en particulier le terme y'xz, doit donc ne pas contenir x: y' est composé en x de manière que le produit y'x soit une constante M, y'x = M. Ainsi,  $(n^{\circ}, 714)$ ,

$$y' = \frac{M}{x}, y'' = -\frac{M}{x}, y'' = \frac{2M}{x}, y'' = -\frac{2.3M}{x^2}, \dots$$

arch h h

dule (p. 245), facteur constant dans un système de log., qui sert à traduire ceux-ci en log. népériens, et réciproquement. On retrouve donc ici les mêmes séries et la même théorie que précédemment.

719. Soit y= Log s, zétant une fonction de x; on a (nº 711),

$$y' = \frac{Mz'}{z} = \frac{z'}{kz} = \frac{z'}{z | a}.$$

La dérivée du log. d'une fonction est la dérivée de cette fonction, multipliée par le module et divisée par cette même fonction. Le facteur M est 1, quand il s'agit des log. népériens (\*).

$$y = l \left(\frac{u}{t}\right) = lu - lu \text{ donne} \quad y' = \frac{u'}{u} - \frac{t'}{t} = \frac{tu' - ut'}{ut},$$

$$y = \text{Log } z^{\alpha} = n \text{ Log } z \dots \quad y' = \frac{Mnz'}{z},$$

$$y = \text{Log } \frac{x}{\sqrt{(1+x)^{2}} \dots \quad y' = \frac{M}{x(1+x)^{\alpha}},$$

$$y = l \text{Log } (x + \sqrt{1+x^{2}}) \dots \quad y' = \frac{M}{\sqrt{(1+x^{2}})},$$

$$y = l \sqrt{\frac{\sqrt{1+x^{2}} + x}{\sqrt{1+x^{2}} - x}}, \quad y' = \frac{1}{\sqrt{(1+x^{2})}}$$

$$y = l \sqrt{\frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - x}}, \quad y' = \frac{-1}{x \sqrt{1-x^{2}}}$$

720. Les log. servent souvent à faciliter la recherche des dérivées.

I. Soit y = utvs...; on en tire |y| = |u| + |t| + |v| + ...;

<sup>(\*)</sup> On aurait pu tirer la dérivée de celle des exponentielles :  $y=a^a$  donne  $y'=\frac{1}{2}a^a$ .  $x'=a^a$ . Acciproquement, de cette dermière équ. on peut déduire la précédante, c.-à-d. la dérivée y' de  $a^a$ .

CALCUL DIFFÉRENTIEL.

puis  $\frac{y'}{y} = \frac{u'}{u} + \frac{t'}{t} + \frac{v'}{v}$ ..... Multipliant par la proposée, on a y', ce qui prouve que la règle n° 703 est vraie, quel que soit le nombre des facteurs.

II. 
$$y = z'$$
 donne  $|y = t$ .  $|z|$ ,  $\frac{y'}{y} = \frac{tz'}{z} + t'$ .  $|z|$ .

done

$$y'=z'.\left(\frac{tz'}{z}+t'lz\right).$$

III. De  $y=a^{b^a}$ , on tire  $y=b^a$ . a,  $y'=a^{b^a}$ .  $b^a$ . z' la b,

IV.  $y = z^{t^u}$  donne  $|y = t^u|z$ ; donc

$$\frac{y'}{y} = \frac{t^u z'}{z} + lz \cdot t^u \left(\frac{ut'}{t} + u'lt\right) \cdot y' = z^{t^u} \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + \frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{ut' \cdot lz}{t}\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz + u'lt \cdot lz\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{z} + u'lt \cdot lz\right) \cdot t^u \left(\frac{z'}{$$

#### Fonctions circulaires.

721. Cherchons la dérivée de  $y = \sin x$ , le rayon étant 1; on a  $\sin (x \pm h) = \sin x \cos h \pm \cos x$ ,  $\sin h = y \pm y'h + \text{etc.}$ ;

d'où  $2\cos x \cdot \sin h = 2y'h + \text{etc.}, \sin h = \frac{y'}{\cos x}h + \text{etc.}$ 

Le 2º membre doit ne pas contenir x; ainsi le coefficient de h

passer aux dérivées d'ordres supérieurs, et l'on trouve qu'elles se reproduisent périodiquement dans l'ordre

$$\sin x$$
,  $\cos x$ ,  $-\sin x$ ,  $-\cos x$ 

Le théorème de Taylor donne par conséquent

$$\sin(x+h) = \sin x \left( 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{2 \cdot 3} \cdot \frac{h^5}{4} \cdot \dots \right) + \cos x \left( h - \frac{h^3}{2 \cdot 3} + \frac{h^5}{2 \cdot \dots \cdot 5} \cdot \dots \right).$$

Faisons ensuite successivement x = 0 et  $= 90^{\circ}$ , nous trouvons les mêmes séries que page 249; d'où résultent la formation des tables, le rapport  $\pi$  du diamètre à la circonférence et les formules des  $n^{\circ \circ}$  628 à 635.

722. Pour 
$$y = \sin z$$
, on a  $y = z' \cdot \cos z$ .

$$\operatorname{Si} y = \cos z$$
, on a  $y' = -z' \cdot \sin z$ .

Soit 
$$y = \tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$
, on a (n°706)  $y' = \frac{z'}{\cos^2 z} = z' \cdot \sec z$ .

La dérivée de la tangente d'un arc est le carré de la sécante, multiplié par la dérivée de l'arc fonction de x.

Pour 
$$y = \cot z$$
, on a  $y' = \frac{-z'}{\sin^2 z}$ .

Puisque  $\sqrt{\frac{1}{2}(1+\cos x)} = \cos \frac{1}{2}x$ , la dérivée de ce radical est  $-\frac{1}{2}\sin \frac{1}{2}x$ ; c'est en effet ce que le calcul donne.

Soit 
$$y = \cos mz$$
; on a  $y' = -mz' \cdot \sin mz$ ,

$$y = \sin mz \dots y' = mz' \cos mz$$
.

De 
$$y = \cos(lx)$$
, on tire  $y' = -\frac{\sin(lx)}{x}$ .

Pour 
$$y = \cos x^{\sin x}$$
, on a  $1y = \sin x$ .  $1 \cos x$ ; puis

$$r' = \cos x \sin x \left(\cos x \cdot 1 \cos x - \frac{\sin^2 x}{\cos x}\right)$$

 $y = \frac{1}{\cos z}$ , donne  $y' = \frac{z' \tan g z}{\cos z} = z' \tan g z$ . séc z: c'est la dérivée de  $y = \sec z$ .

Pour 
$$y = 1 \sin z$$
, on a  $y' = \frac{(\sin z)'}{\sin z} = \frac{z' \cos z}{\sin z} = z' \cot z$ ,

$$y = 1 \cos z \dots y' = \frac{(\cos z)'}{\cos z} = -z' \tan z,$$

$$y = 1 \operatorname{tang} z \dots y' = \frac{z'}{\cos^2 z \operatorname{tang} z} = \frac{2z'}{\sin 2z}$$

M. Legendre a donné dans la Conn. des Tems de 1819 des séries propres au calcul des log. de sin., cos. et tang.

Soit  $y = \log \sin x$ ; appliquant le théorème de Taylor, et désignant par M le module, on a

$$y' = M \cot x$$
,  $y'' = -\frac{M}{\sin^2 x}$ ,  $y'' = -\frac{2M \cos x}{\sin^3 x}$ ...

sin 27'30', on fait h = arc de 3' = 3 sin 1'. Voici le calcul :

h...... 
$$\frac{7}{4}$$
.94085  $\frac{7}{4}$ .94085 — 1° terme = 0.00072803 M......  $\frac{7}{1}$ .63778  $\frac{7}{4}$ .86215 2° ...... = -0.00000078 cot x.... 0.28352 sin 2x...-1.91336 3° ..... =  $\varrho$ .

1° terme  $\frac{7}{4}$ .86215 2° ....  $\frac{7}{7}$ .88964 —  $\Delta$  ..... = 0.0707273 Le 3° terme ne produit rien quand log sin x... =  $\frac{7}{6}$ .6644056 con ne prend que  $\frac{7}{4}$  décimales.

Cette méthode est surtout utile lorsqu'on veut calculer les log, avec une grande approximation.

723. Supposons que x soit le sinus d'un arc y; ce qu'on écrit ainsi:

$$y = \operatorname{arc} (\sin = x)$$
, ou  $x = \sin y$ .

La variable x qui reçoit l'accroissement h, n'est plus l'arc, mais bien le sinus. Or l'équ.  $x = \sin y$  donne

$$t = y' \cos y, \quad y' = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{V(1 - x^2)}.$$
Pour  $y = \operatorname{arc}(\sin = z)$ , on a donc  $y' = \frac{z'}{V(1 - z^2)}.$ 
Pour  $y = \operatorname{arc}(\cos = z)$ , on a urait  $y' = \frac{-z'}{V(1 - z^2)}.$ 
Prenons  $y = \operatorname{arc}(\tan g = z)$ ; d'où  $z = \tan g y, z' = \frac{y'}{\cos^2 y},$ 

$$y' = z' \cos^2 y$$
; et puisque  $\cos^2 y = \frac{1}{1 + z^2}, \quad y' = \frac{z'}{1 + z^2}.$ 

Ainsi, la dérivée d'un arc, exprimée par son sinus, est 1 divisé par le cosinus; celle d'un arc exprimée par son cosinus, est — 1 divisé par le sinus; enfin, celle d'un arc exprimé par sa tangente, est 1 divisé par 1 + le carré de cette tangente.

Si le rayon, au lieu d'être 1, était r, on aurait, en rendant les formules homogènes ( nº 347, 2°.),

$$y = \arcsin(\sin z), \quad y = \arctan(\tan z), \quad y = \tan z,$$

$$y = \frac{rz'}{\sqrt{(r^2 - z')}}, \quad y' = \frac{r'z'}{r^2 + z^2}, \qquad y' = \frac{r'z'}{\cos^3 z}.$$

# Dérivées des Équations.

724. En résolvant l'équ. F(x,y) = 0 sous la forme y = fx, il scrait facile d'en tirer y', y'', y'''. .: mais cette résolution, qui est rarement possible, n'est nullement nécessaire; car mettons, pour y, sa valeur fx dans la proposée; il en résultera une fonction de x identiquement nulle, que nous désignerons par z = F(x, fx) = 0; les dérivées z', z'', z''... seront nulles (n° 704). Or, pour obtenir z', il convient, d'après ce qu'on a vu n° 712, de simplifier l'expression compliquée F(x, fx), en égalant à y le groupe de termes fx, et d'appliquer la règle de ce n° à l'équ. z = F(x, y) = 0, qui est la proposée même. Donc

$$z' = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$$
,  $y' = 0$ ,  $y' = -\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$ 

Ces deux termes sont des fonctions connues de x et r, qu'on

n valeurs de y=fx, comme le calcul de la dérivation laisse dans y' les mêmes radicaux que dans fx (nº 710), y' a aussi n valeurs. Si y' n'est qu'au 1er degré dans z' = 0, cela vient de ce que y s'y trouve aussi, et comporte les mêmes radicaux que l'elimination de r doit reproduire.

726. L'équ. z' = o renferme x, y' et y, qui sont des fonctions de x. Le raisonnement du nº 724 prouve qu'on peut en tirer l'équ. z'' = 0, en regardant y et y' comme contenant x, et appliquant la règle nº 712. La notation dont on s'est servi devient alors plus étendue. Par ex., dxdy, dxdy, signifieront que dans la première, la dérivée est prise d'abord en considérant x comme variable, et qu'on a pris ensuite la dérivée du résultat relativement à y; dans la deuxième, on prend les dérivées trois fois successives : deux fois par rapport à x, et une fois pour y. Du reste, il suit de ce qu'on a dit (nº 712), que ces dérivées peuvent être prises dans tel ordre qu'on veut : dans le

2º cas, on pourrait, par ex., les prendre par rapport à y, puis deux fois pour x, ou bien une fois pour x, une fois pour y, et enfin une pour x. (Foy. nº 743.)

D'après cela, l'équi 
$$z' = \frac{dz}{dx} + \frac{dz}{dy}$$
.  $y' = 0$  donne 
$$\frac{d^3z}{dx^2} + 2y' \cdot \frac{d^3z}{dx, dy} + \frac{dz}{dy}y'' + \frac{d^3z}{dy^2}y'' = 0.$$

Cette équ. du 1er degré en y" donnera y" exprimée en x, y et y'; on pourra éliminer y' à l'aide de l'équ. z' = o ; et si l'on veut chasser y par l'équ. z = o, alors le degré de y" s'élèvera.

Le dernier ex. nº  $724 (2ax^{9} - 3ay^{2}) y' + 4x^{3} + 4ax y = 0$ , en prenant les dérivées relativement à x, y et y', comme variables indépendantes, donne

$$(2ax^3 - 3ay^3)y'' + 12x^3 + 4ay + 8axy' - 6ayy'' = 0.$$

727. Si la proposée z = o renferme un terme constant, il disparait de la dérivée z' = 0, comme on l'a vu nº 702. Ainsi,

 $x^a + y^a = r^a$  donne x + yy' = 0, qui est indépendant der, et exprime une propriété commune à tous les cercles dont le centre est à l'origine. Il est même permis de chasser telle constante qu'on veut, en l'eliminant à l'aide des équ. z = 0, z' = 0, suf à faire reparaître celle qu'on aurait chassée d'abord. y = ax + b donne y' = a, qui ne contient pas b; et chassant a, on a.... y = y'x + b, qui est indépendante de a.

La derivée du 2° ordre perd une 2° constante; celle du 3° ordre, une 3° constante, etc., et le résultat exprime ainsi une propriété de l'équ. proposée, quelles que soient ces constantes. y'=a-bx donne yy'=-bx,  $yy'+y'^2=-b$ ; et chassant b, il vient cette équ. dégagée de a et b, yy'=(yy''+y')x.

On peut encore chasser une constante c, en résolvant la proposée z = 0, sous la forme c = f(x, y), et différentiant. Comme les deux procédés doivent conduire à des résultats équivalens, et que celui-ci introduit des radicaux dépendans du degré de c, il est visible que si l'on préfère éliminer c entre les équ. z = 0, z' = 0, le degré de y' doit s'élever. Par ex.,

$$y^{3}-2cy+x^{2}=c^{3}, \quad (y-c)y'+x=0$$
donnent 
$$(x^{2}-2y')y'^{2}-4xyy'-x^{2}=0.$$

n'est plus exprimée qu'en x. Les crochets () sont mis pour indiquer que x est variable principale, et reçoit l'accroissement h. Mais il peut arriver qu'au lieu de y = Fx, on donne deux équ. qui lient y et x à une  $3^e$  variable t.

$$y = \varphi t$$
,  $x = f t \dots$  (a).

Il fandrait donc éliminer t entre ces deux équ. pour obtenir y = Fx, en tirer (y'), (y''),... et substituer dans  $\psi$ . Ce calcul, ordinairement long, ou même impossible à effectuer, n'est pas nécessaire; il suffit d'exprimer la fonction  $\psi$  en t, à l'aide des équ. (a) et de leurs dérivées  $\phi'$ , f'...: celles-ci ne sont plus prises par rapport à x, mais bien à t, devenue variable indépendante. Proposons-nous donc de modifier la fonction donnée  $\psi$ , pour l'amener à renfermer t,  $\phi'$ , f'..., au lieu de x, y, y'... Soient y, y', y' es accroissemens que prennent ensemble les variables x, y, y:

$$y = Fx \text{ donne } k = (y') h + \frac{1}{2} (y'') h' + \dots$$
 (1),  
 $y = \phi t \dots k = y'i + \frac{1}{2} y''i' + \dots$  (2),  
 $x = ft \dots h = x'i + \frac{1}{2} x''i' + \dots$  (3).

Ges dérivées se rapportent aux fonctions respectives  $F, \varphi, f$ ; ( $\mathcal{F}'$ ) est la dérivée de Fx relative à x;  $\mathcal{F}'$  et x' sont celles des équ. (a) par rapport à t, ou

$$(y') = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \quad y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \phi't, \quad x' = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f't.$$

La fonction I est donnée en (y'), (y")..., et l'on veut la traduire en x', y', x", y"..., qui sont des fonctions connues de t.

Égalant les valeurs de k, puis mettant pour h la série (3), en se bornant aux deux premières puissances de h, on a

$$(y') x'i + [(y')x'' + (y'')x'^s] \cdot \frac{1}{2}i^s \dots = y'i + \frac{1}{2}y''i^s \dots;$$

et comme i est quelconque (nº 616),

$$(y') x' = y', (y') x'' + (y'') x'' = y'', etc.$$

Done, pour exprimer \$\psi\$ en \$t\$ seul, il faut y substituce à T II. 23

x, y, (y), (y'')... les valeurs  $x=fi, y=\phi i$ ,

$$(y') = \frac{y'}{x'}, (y') = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^3}...$$
 (D).

On peut tirer (y''), (y'')... de la valeur de (y'), qui est le quotient des dérivées relatives à t, tirées des équations (a);  $(y') = \frac{y'}{x'} = \frac{\phi't}{f't} = \frac{dy}{dt} : \frac{dx}{dt}$ . Car (y') représente une fonction de x, (y') = F'x, qu'on peut à son tour regarder comme une fonction de t, telle que  $(y') = \varphi_t t$ , puisque x = ft.

Qu'on raisonne de même pour ces trois dernières équ., on en conclura que (y'') doit être le quotient des dérivées de  $\varphi$ , t et ft relatives à t. Or, celle de  $\varphi$ ,  $t = \frac{y'}{x'}$  est  $\frac{x'y'' - y'x''}{x''}$ ; donc, en divisant par x' dérivée de ft, on retrouve l'expression D cidessus de (y''). Pareillement, la dérivée de cette valeur de (y'') étant divisée par x', donne

$$(y'') = \frac{y''}{x'^3} - \frac{3x'y''}{x'^4} - y'\left(\frac{x''}{x'^4} - \frac{3x'''}{x'^5}\right)...(E),$$

et ainsi des autres. On peut donc employer 4 de trois manières :

1º En éliminant t entre les équ. (a), tirant (y'), (y'')..... de l'équ. résultante y = Fx; enfin, substituant dans  $\psi$ ;

2°. En mettant dans  $\downarrow$  pour (y'), (y'')..., leurs valeurs (D), (E)..., ce qui exprime  $\downarrow$  en x, y, y', y''..., et par suite en  $\iota$ , à l'aide des équ. (a) et de leurs dérivées;

3°. Enfin, en formant en fonction de t la fraction  $(y') = \frac{y'}{x'}$ , puis prenant les dérivées relatives à t, divisant chaque fois par x' ou f't, et enfin substituant dans  $\psi$  les valeurs ainsi obtenues pour (y'), (y'')...

730. Soit r une fonction donnée de t, r = fi supposons que les équations (a) soient  $x = \cos t$ ,  $y = r \sin t$  (\*); d'où

<sup>(\*)</sup> Ces équ. sont celles qui transforment les coordonnées de rectangulaires en polaires (nº 385): lorsqu'une formule différentielle 4 aura été trouvée pour le 1<sup>ex</sup> système, le calcul suivant la réduira à être propre au 2°. C'est ce

 $x' = r' \cos t - r \sin t$   $y' = r' \sin t + r \cos t$  $x'' = r'' \cos t - 2r' \sin t - r' \cos t$ ,  $y'' = r'' \sin t + 2r' \cos t - r \sin t$ , etc....

Substituant, dans  $\downarrow$ , d'abord les expressions (D) qui y introduiront j', x', j''..., au lieu de (j'), (j'')..., puis celles que nous venons d'obtenir, il n'y entrera plus que t et r, r', r''..., qui sont connues en t, par l'équ. r = f t. Par ex., si

$$\psi = \frac{x(y') - y}{y(x') + x}, \text{ on a } \psi = \frac{y'x - x'y}{yx' + xx'},$$

d'après la valeur (D) de (y'): et comme celles de x' et y' donnent  $y'x - x'y = r^2$ , yy' + xx' = rr' (cette équ. est la dérivée de  $x^2 + y^2 = r^2$ ), on trouve enfin  $4 = \frac{r}{r'}$ .

Pareillement, soit 
$$\psi = \frac{\left[1 + (y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}{(y'')} = \frac{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{x'y'' - y'x''}$$
:  
on a  $x'^2 + y'^2 = r^2 + r'^2$ ,  $x'y'' - y'x'' = r^2 + 2r'^2 - rr''$ ;  
donc  $\psi = \frac{(r'^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}{r^2 + 2r'^2 - rr''}$ .

 $\psi$  est donc connu pour chaque valeur de t, puisque les formules seront exprimées en t seul, lorsqu'on aura r=ft.

731. Quand  $\downarrow$  a été ainsi transformé, t est variable indépendante; et si l'on veut que x soit remis dans son état primitif, il suffira de poser x' = 1, d'où  $0 = x'' = x''' = \dots$ ; car y' redevient (y'), et par suite y'' se change en (y''), etc. C'est ce qu'on peut vérifier sur nos exemples.

Une fois que Lest généralisé et convient à la variable princi-

qui a lieu pour les valeurs suivantes de  $\downarrow$ : l'une exprime la tang. de l'angle  $\beta$ , que fait un rayon vecteur avec la tang. à une courbe quelconque, l'autre en est le rayon de courbure ( $n^{os}$  724, 733). Ces expressions sont donc, par notre calcul, traduites en coordonnées polaires.

pale t, il est indifférent que x l'ait été originairement, et l'on peut supposer que c'était quelque autre variable u qui était indépendante. Or, en faisant x'=1, on exprime que la variable principale est x; donc t'=t établit la même chose pour t:la condition qui exprime que t est variable principale, est t'=1; d'où 0=t''=t'''... on dit alors que la différentielle de t est constante. Lorsque 4a été généralisé pour convenir à toute variable principale, aucune différentielle n'y est constante.

Puisque la série (3) p. 353, dérive de l'éq. x=ft,x' désigne  $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ , et x'=1 montre que la différentielle de x relative à une  $3^e$  variable t quelconque, est constante. De même, si l'on pose t'=1, pour que t devienne variable principale, il faut entendre que la dérivée de t, relative à une autre variable u, est constante.

Voici l'usage de cette proposition.

732. S'il arrive que  $\downarrow$  ne contienne pas x,  $\downarrow = [r, (r'), (r'), ...]$ , l'équ. x = ft n'est plus nécessaire, et il suffit d'en avoir la dérivée x' = f't; car les relations (D) n'introduisent pas x dans  $\downarrow$ , mais seulement  $x', y', \ldots$ , et les calculs précédens sont faciles. Or, si cette équ. dérivée donnée contenait t, au lieu de x, pour variable dépendante, qu'on ait, par ex., F(t,t',x) = 0, il faudrait d'abord généraliser cette équ., pour qu'aucune différentielle n'y soit constante, en mettant  $\frac{t'}{x'}$  pour t'; puis faire t' = 1, pour rendre t variable principale; ce qui revient à remplacer de suite t' par  $\frac{1}{x'}$ .

Supposons, par ex., que les équ. (a) soient  $y = \phi t$ , y = l, la dérivée étant ici relative à x; pour qu'elle le devienne à t, on fera

$$y = \frac{1}{x'}$$
; d'ou  $x' = \frac{1}{y}$ ,  $x'' = -\frac{y'}{y^2}$ , etc.

Quand \u03c4 aura été généralisé par les relations (D), on y intro-

duira ces valeurs, et \$\psi\$ se trouvera exprimé en t, et en dérivées relatives à t, si x n'y entre pas. C'est ainsi que

$$\psi = \frac{\left[1 + (y')^{*}\right]^{\frac{3}{2}}}{(y'')} \text{ devient } \frac{(x'^{2} + y'^{2})^{\frac{3}{2}}}{x'y'' - y'x''}, \text{ puis } \frac{(t + y^{2}y'^{2})^{\frac{3}{2}}}{y(yy'' + y'^{2})}.$$

On voit que  $\psi$  sera exprimé en fonction de t, puisque y', y'' ont des dérivées relatives à t, qu'on tire de  $y = \varphi t$ ;  $\psi$  sera donc connu pour chaque valeur de t.

De même, si les équ. (a) sont  $y = \varphi t$ ,  $t'^2 = 1 + (y')^2$ , les dérivées étant relatives à x, on change celle-ci en  $t'^2 = x'^2 + y'^2$ ; posant t' = 1, la variable indépendante est t, et l'on a.....  $x'^2 + y'^2 = 1$ ; d'où x'x'' + y'y'' = 0. Notre valeur de  $\psi$  généralisée devient donc, en éliminant x'' ou y'',  $\psi = \frac{x'}{y''} = -\frac{y'}{x''}$ . Pour obtenir  $\psi$  en fonction de t, il ne reste plus qu'à tirer de  $y = \varphi t$ , les dérivées y', y'', relatives à t, puis  $x' = V(1-y'^2)$ , et substituer dans  $\psi = x'$ : y''. Si au lieu de  $y = \varphi t$ , on eût donné x = f t, on aurait opéré de même sur la  $2^{\circ}$  valeur de  $\psi$ .

Prenons encore  $\psi = \frac{(y''')}{x(y'')}$ , x étant variable principale, et où l'on veut que t le soit à son tour, et que  $t'^2 = 1 + (y')^2$ ; les formules D, E donnent, après avoir multiplié haut et bas par  $x'^5$ ,

$$\psi = \frac{y'''x''' - 3x'x''y'' - y'x'x''' + 3y'x''''}{xx''(x',y'' - y'x'')};$$

de  $x'^3+y'^2=1$ , on tire x'x''+y'y''=0,  $x'x'''+x''^2+y'y'''+y''^2=0$ . Éliminant de cette dernière x'', puis  $y'^3$ , à l'aide des deux précédentes, on trouve  $x'''=-\frac{y'y'''}{x'}-\frac{y''^3}{x'^3}$ . Par là l'expression  $\downarrow$  devient enfin

 $\psi = \frac{y'''}{xx'y''} + \frac{4y'y''}{xx'^3}.$ 

233. Quelques démonstrations peuvent être simplifiées par

ces principes. Si l'on a l'équ.  $y = fx(^n)$ , et ses dérivées(y),  $(y^n)$ , relatives à x, et qu'on veuille trouver les dérivées de x = py relatives à y, sans résoudre la première équation, on fera y' = 1, 0 = y'' = y'''... dans les équ. (D), c.-à-d. qu'il suffira de poser  $(y') = \frac{1}{x'}$ ,  $(y'') = -\frac{x''}{x'^s}$ ...

Par exemple,  $y = a^x$  donne  $(y') = ka^x$ ; on en tire  $\frac{1}{x'} = ka^x = ky$ ; d'où  $x' = \frac{1}{ky}$ , lorsque y est variable indépendante. Il est visible qu'on a ainsi la dérivée de x = Log y.

Pour  $y = \sin x$ , on a  $(y') = \cos x$ ; donc, on trouve  $\frac{1}{x'} = \cos x$ ,  $x' = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{V(1-y^*)}$ , dérivée de l'équation  $x = \arcsin y$  p. 349.

Enfin, de  $y = \tan x$  on tire la dérivée de  $x = \operatorname{arc} (\tan x)$ :

$$(y') = \frac{1}{\cos^3 x} = \frac{1}{x'}, \ x' = \cos^3 x = \frac{1}{1 + y'}$$

734. Pour généraliser une fonction 4 du 1er ordre, on change

$$(y')$$
 en  $\frac{y'}{y}$ , ou  $\frac{dy}{dy} = \frac{dy}{dy}$ ;  $\frac{dx}{dy}$ , ou  $\frac{dy}{dy} = \frac{dy}{dy}$ ,

différentielle d, elle ne devra éprouver aucune altération lorsqu'on voudra changer de variable indépendante; seulement les dy, dx... qui y entrent désigneront les différentielles relatives à cette nouvelle variable. C'est ce qui rend la notation différentielle très commode dans le Calcul intégral, et dans tonte opération où l'on est conduit à changer de variable principale, pourvu qu'il n'y entre que des dérivées de 1<sup>es</sup> ordre.

Soit  $y = \sin z$ ;  $y' = \cos z \cdot z'$ , revient à  $dy = \cos z \cdot dz$ ; d'où  $dz = \frac{dy}{\cos z} = \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}}$ ; ce calcul est préférable à celui du n° 733, pour obtenir la dérivée de l'équ.  $z = \operatorname{arc}(\sin = y)$ .

Au reste, l'avantage dont nous parlons n'a plus lieu pour le 2° ordre, car la 2° formule (D) devient

$$\frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3} = \frac{\mathrm{d}x \cdot \mathrm{d}^3 y - \mathrm{d}y \cdot \mathrm{d}^3 x}{\mathrm{d}x^3}.$$

Ici les dérivées sont relatives à une troisième variable t, dont on suppose que x et y sont des fonctions données. Il suit des principes d'où nous sommes partis, que le 1<sup>ee</sup> membre n'est autre chose que la dérivée de  $\frac{dy}{dx}$ , qu'on divise ensuite par dx; et qu'en considérant ces dy et dx comme des fonctions de t, on peut poser (n° 729, 3°.)

$$\frac{\mathrm{d}^3\mathcal{F}}{\mathrm{d}x^*} = \mathrm{d}\frac{\left(\frac{\mathrm{d}\mathcal{F}}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}, \ \frac{\mathrm{d}^3\mathcal{F}}{\mathrm{d}x^3} = \mathrm{d}\frac{\left(\frac{\mathrm{d}^3\mathcal{F}}{\mathrm{d}x^3}\right)}{\mathrm{d}x}...$$

en sorte qu'il est bien facile de retrouver les équ. (D), (E)..., et même de les conserver dans la mémoire.

## Des cas où la Série de Taylor est en défaut.

735. La formule (A, n° 699) peut ne pas être vraie, quand on mettra pour x un nombre a; car y = fx, devenant f(a+h) lorsqu'on change x en a+h, il se pourra que, x étant engagé

sous des radicaux, la valeur a + k, qu'on mettra pour x, leisse h sous quelque radical, parce que les constantes de la fonction f auraient détruit a: ainsi h aurait des puissances fractionnaires. On sent d'ailleurs que f(a + h) ne contenant d'antre variable que h, n'est pas toujours développable suivant les puissances entières et positives de h. C'est sinsi que cot h; log h... ont des exposans négatifs pour h, puisque h = 0 les rend infinis.

Soit 
$$y = \sqrt{x} + \sqrt[3]{(x-a)^4}$$
; pour  $x = a + h$  on a

 $Y = \sqrt{(a+h)} + \sqrt[3]{h^4} = \sqrt{a} + \frac{h}{2\sqrt{a}} + h^{\frac{4}{3}} - \frac{h^2}{8\sqrt{a^3}} + \dots$ 

De même  $\frac{1}{(x-a)^3} + \sqrt{x}$ , donne  $\frac{1}{h^4} + \sqrt{(a+h)} + \dots + \dots + \sqrt{a}$ .

Enfin,  $\frac{1}{\sqrt{(x-a)}} + \sqrt{x}$  devient  $h^{-\frac{1}{2}} + \sqrt{a} + \frac{h}{2\sqrt{a}} + \dots$ 

Jusqu'ici nos règles ont été sans exception, parce que x a conservé sa valeur générale; mais quand nous voudrons appliquer ces règles à des cas particuliers où x sera un nombre donné, il se pourra qu'accidentellement on tombe sur une exception du théorème de Taylor; il convient de trouver des ca-

En faisant h = o, on trouve

$$A = fa$$
,  $B = f'a$ ,  $C = \frac{1}{3} f''a$ ,  $D = \frac{1}{6} f''a$ ...

Les coefficiens  $A, B, \ldots L$  sont donc les valeurs que prend fx et ses dérivées, lorsqu'on y fait x = a, précisément comme dans la série de Taylor. Mais à chaque dérivation, le 1° terme disparaît, parce qu'il est constant; à la  $l^e$  dérivation, on obtient L; à la  $(l+1)^e$ , on a

$$f^{(l+1)}(a+h) = m(m-1)...Mh^{m-l-1}+....;$$

et comme m est une fraction < l + 1, ce 1° terme a un exposant négatif, et h = 0 donne  $f^{(l+1)} a = \infty$ . A partir de  $f^{(l+1)}$ , toutes les dérivées sont de même infinies, parce que cet exposant reste sans cesse négatif (n° 708, 2°.).

Donc,  $t^o$ . si la valeur x = a ne rend infinie aucune des fonctions y, y', y''..., le développement de Taylor n'est pas fautif (n° 699).

2°. Si l'une des fonctions y, y', y''... devient infinie pour x = a, toutes les suivantes le sont aussi; le théorème de Taylor n'est fautif qu'à partir du terme qui contient la première dérivée infinie; h reçoit en ce lieu un exposant fractionnaire.

3°. Si y est infini, y', y"... le sont aussi, et h a des puissances négatives.

4°. Pour  $y = x^m$ , comme la dérivée de l'ordre n est de la forme  $Ax^{m-n}$ , qu'aucune valeur de x ne rend infinie, si ce n'est x = 0, quand m n'est pas entier et positif, on reconnaît que la formule du binome  $(x + h)^m$  n'est jamais fautive (ce cas excepté). On en dira autant des séries de  $a^x$ , Log (1+x), sin x et cos x.

737. Il reste à trouver le développement qui doit remplacer la partie fautive, quand ce cas existe: à cet effet, changez x en a+h dans fx, et faites le développement de f(a+h) à l'aide des séries connues. Par ex.,

$$y = c + (x - b) \sqrt{(x - a)}$$
 donne  $y' = \frac{3x - 2a - b}{2\sqrt{(x - a)}}$ .

 $x = a \text{ rend } y' \text{ infini}; \text{ donc } y'', y'' \dots \text{ le sont auss}, \text{ et } h \text{ dest avoir un exposant entre o et i dans le développement de } Y = f(a+h): le ier terme est <math>y = c$ . Qu'on change en effet  $x \text{ en } a + h \text{ dans la proposée}, \text{ on a } Y = c + (a-b)h^{\frac{1}{2}} + h^{\frac{3}{2}}.$ 

Soit encore 
$$y = c + x + (x - b) (x - a)^{\frac{3}{2}}$$
;  
d'où  $y' = 1 + (x - a)^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2} (x - b) \vee (x - a)$ ,  
 $y'' = 3 \vee (x - a) + \frac{3(x - b)}{4 \vee (x - a)}$ ;

x=a donne y=c+a, y'=1; les autres dérivées sont infinies. Le développement de f(a+h) commence par (c+a)+h, les autres termes ne procèdent plus selon  $h^a$ ,  $h^3$ ... En effet, mettons a+h pour x, y devient

$$Y = (c + a) + h + (a - b)h^{\frac{3}{2}} + h^{\frac{5}{2}}.$$

739. Examinons ce qui arrive, lorsque x = a chasse un terme P de la fonction fx; P a pour facteur quelque puissance m de x - a ( $n^o$  520), ou  $P = O(x - a)^m$ .

1°. Si m est entier et positif, la dérivée m' contient un terme dégagé du facteur x-a, puisque l'exposant s'abaisse successivement jusqu'à...2, 1, 0; ainsi le facteur Q, qui a disparu de toutes les dérivées, reparaît dans la m' et les suivantes: le théorème de Taylor n'est pas fautif, et il ne se présente ici rien de particulier. Soit  $y=(x-a)^2.(x-b)-ax^2$ ; on a

$$Y = -a^3 - 2a^2 \cdot h - bh^2 + h^3$$
.

2°. Quand m est une fraction comprise entre l et l+1, x=a fait disparaître Q de toutes les dérivées; celle de l'ordre l+1 prenant le facteur  $(x-a)^{m-l-1}$ , l'exposant est négatif, la dérivée infinie, et la série de Taylor fautive à partir de ce terme; et en effet, puisque le radical indiqué par  $(x-a)^m$  disparaît de toute la série, et reste cependant dans f(a+h), les deux membres n'auraient pas autant de valeurs l'un que l'autre, si h ne prenait ce même radical.

Ainsi 
$$y = x^3 + (x - b) (x - a)^{\frac{5}{2}}$$
  
donne  $Y = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + (a - b) h^{\frac{5}{2}} + h^3 + h^{\frac{7}{2}}$ .  
Varez aussi les exemples, n° 735 et 737.

3°. Si m est négatif, P et toutes ses dérivées, ayant x - a au dénominateur, sont infinis pour x = a, et le développement de Taylor étant fautif dès le 1° terme, h a des puissances négatives. C'est ce qui arrive pour

$$y = \frac{x^3}{x - a}$$
; d'où  $Y = a^3 h^{-1} + 2a + h$ ,  
 $y = \frac{1}{V(x^3 - ax)}$ ,  $Y = \frac{1}{a} \left(\frac{h}{a}\right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2a} \left(\frac{h}{a}\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{8a} \left(\frac{h}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \cdots$ 

740. Supposons que x = a fasse disparaître de y un radical qui subsiste dans y', c.-à-d. que la 1<sup>re</sup> puissance de x - a soit facteur de ce radical: pour x = a, y' se trouve avoir plus de

valeurs que y, à cause du radical, qui n'existe que dans y'. En élevant l'équ. y = fx à la puissance convenable, on pourra détruire ce radical, qui n'entrera plus dans l'équ. z = F(x, y) = 0.

Prenons la dérivée (n° 724)  $\frac{dz}{dx} + \frac{dz}{dy}$ . y' = 0, et substituons a pour x, et pour y la valeur unique dont il s'agit; les coefficiens deviendront des nombres A et B, savoir, A + By' = 0. Mais par supposition, y' a au moins deux valeurs correspondantes a et  $\beta$ , savoir, A + Ba = 0,  $A + B\beta = 0$ ; donc  $B(a - \beta) = 0$ , ou B = 0 et A = 0, puisque a est différent de  $\beta$ . Donc notre équ. dérivée de z = 0 est satisfaite d'elle-

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0$$
,  $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = 0$ ,  $y' = \frac{0}{0}$ .

même et indépendante de toute valeur de y':

Passons à l'équ. dérivée du 2º ordre (nº 726), qui a la forme

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} \cdot y'' + My'^2 + 2Ny' + L = 0;$$

le 1° terme disparaît; et comme M,N et L sont des fonctions de x et y sans radicaux, l'équ.  $My'^2 + 2Ny' + L = 0$  fera connaître les deux valeurs de y', attendu que M,N et L sont des constantes connues: à moins qu'il ne dût y avoir plus de deux valeurs de y', contre une de y, pour x = a; car M,N et L devraient se trouver nuls ensemble, et il faudrait recourir à l'équ. du 3° ordre. y'' et y''' s'en iraient, parce que leurs coefficiens étant 3(My' + N) et  $\frac{dz}{dy}$  qui sont nuls, y' entrerait alors au cube.

En général, on doit remonter à une dérivée de l'ordre duradical que x = a chasse de y.

Soit, par ex., 
$$y=x+(x-a)V(x-b)$$
,  
 $y'=x+(x-a)V(x-b)+\frac{x-a}{2V(x-b)}$ .

x = a donne y = a, et  $y' = 1 \pm V(a - b)$ . Mais la proposée

revient à

$$(y-x)^2 = (x-a)^2 \cdot (x-b);$$

d'où 2(y-x) y'=2(y-x)+(x-a)(3x-2b-a).

Chaque membre devient nul quand x = y = a. La dérivée du  $2^{\circ}$  ordre est

$$(y-x)y'' + (y'-1)^2 = 3x - 2a - b$$

qui donne  $(y'-1)^a = a-b$ , et la même valeur de y' que cidessus.

De même  $y=(x-a).(x-b)^{\frac{1}{3}}$ , donne y=0,  $y'=\sqrt[3]{(a-b)}$ , quand x=a. Mais si l'on chasse le radical, et qu'on prenne les dérivées des trois premiers ordres

$$y^{3} = (x-a)^{3}(x-b),$$

$$3y^{2}y' = (x-a)^{3}(4x-3b-a),$$

$$y^{2}y'' + 2yy'^{2} = (2x-a)(x-a-b),$$

$$y^{2}y''' + 6yy'y'' + 2y'^{3} = 8x - 6a - 2b.$$

x=a et y=0 satisfont aux trois premières équ., et la 4° donne  $y=\sqrt[3]{a-b}$ , comme ci-devant.

Si le radical disparaît de y et y', mais reste dans y'',  $(x-a)^2$  est facteur de y et y', qui ont un égal nombre de valeurs, tandis que y'' en a davantage, pour x=a. Si donc on fait évanouir le radical de la proposée y=fx, et qu'on cherche y'' à l'aide de la dérivée du  $z^2$  ordre de l'équ. implicite z=0, elle devra donner  $y''=\frac{a}{2}$ , comme se trouvant satisfaite d'elle-même. On passera aux dérivées  $3^c$ ,  $4^c$ ..., qui seules peuvent faire connaître y'''.

On raisonne de même quand  $(x-a)^3$  est facteur d'un radical dans y=fx, etc.

Par exemple,  $y=x+(x-a)^{\alpha} \sqrt{x}$ , quand x=a, donne y=a, y'=1,  $y''=\pm 2\sqrt{a}$ ; mais la proposée revient à

$$(y-x)^3 = (x-a)^4 x;$$

$$\mathbf{d}' \circ \mathbf{u} \qquad 2(y'-1) \ (y-x) = (x-a)^3 (5x-a),$$

$$(y'-1)^5 + y'' \ (y-x) = 2(x-a)^3 (5x-2a),$$

$$3y''(y'-1) + y'' \ (y-x) = 6(x-a)(5x-3a),$$

$$3y''^3 + 4y''(y'-1) + y^{17}(y-x) = 12(5x-4a).$$

Quand x=a, on trouve y=a; tout se détruit dans l'équ. du 1<sup>er</sup> ordre; celle du 2<sup>e</sup> donne y'=1; la suivante est 0=0, et enfin la dernière donne  $y'=\pm 2Va$ .

### Limites de la Série de Taylor.

741. Prenons un terme  $Ah^a$  de la série f(a+h), a étant positif; ce terme et tous ceux qui suivent ont une somme de la forme  $h^a(A+Bh^\beta)$  (n° 738). Or,  $A+Bh^\beta$  se réduit à A lorsque h est nul, et croît par degrés insensibles avec le facteur h: si h est très petit, A l'emporte donc sur  $Bh^\beta$ . Ainsi, on peut prendre h assez petit pour qu'un terme quelconque de la série f(a+h) surpasse la somme de tous ceux qui le suivent.

742. Quand a croît et devient a+h, fa peut être de nature à augmenter ou à diminuer, h étant positif. Dans la série f(a+h)=fa+hf'a... comme on peut prendre h très petit, le signe de f'a détermine celui du développement de f(a+h)-fa; si f'a est positif, fa est donc croissant; le contraire arrive quand f'a a le signe —. C'est ainsi que sin a croît jusqu'à 90°, pour décroître ensuite, parce que la dérivée cos a est positive dans le 1et quadrans, négative dans le 2e. Donc, si f'x reste positif depuis x=a jusqu'à x=a+b, sans devenir infini, fx va croissant dans toute cette étendue.

Que dans f'(a+h) on fasse croître h de zéro à h, et que a+h=p et a+h=q soient les valeurs qui donnent le moindre et le plus grand résultat:

$$f'(a+h)-f'p$$
,  $f'q-f(a+h)$ 

seront positifs : or, ce sont les dérivées, relatives à h, de (\*)

$$f(a+h)-fa-hf'p$$
,  $fa+hf'q-f(a+h)$ .

<sup>(\*)</sup> F(x+h) devient Fz, quand on pose x+h=z; prenons la dérivée relative soit à x, soit à h, comme z'=1, elle sera également F'z (nº 712). On peut donc supposer F'(x+h) provenue indifférentment de la variation de x on de h dans F(x+h). Ainsi, quoique nous considérions ici des dérivées relatives à h, elles se trouvent être les mêmes que si on les eut prises pour s, et fait ensuite x=a.

Ces fonctions doivent donc croître depuis h=0 jusqu'à h=b; et comme h=0 les rend nulles, elles sont positives dans cette étendue, ou

$$f(a+h) > fa+hf'p$$
 et  $< fa+hf'q$ ;

ce serait le contraire si h était négatif : donc f(a+h) = fa + un nombre compris entre hf'p et hf'q, c'est-à-d, que si l'on borne la série <math>f(a+h) au seul premier terme fa, l'erreur est > hf'p et < hf'q.

Admettons maintenant que la série de Taylor ne soit pas fautive dans ses trois 1<sup>ers</sup> termes  $f(a+h)=fa+hf'a+\frac{1}{3}h^2f''a...$ Soient p et q les valeurs moindre et plus grande que reçoit  $f^*(a+h)$ , depuis h=o jusqu'à h=b; dans cette étendue, les quantités

$$f''(a+h)-f''p$$
,  $f''q-f''(a+h)$ 

sont positives, ainsi que leurs primitives

$$f'(a+h)-f'a-hf''p$$
,  $f'a+hf''q-f'(a+h)$ ,

poisque h = o les rend nulles. Il faut en dire autant des primitives de ces dernières, qui sont

$$f(a+h)-fa-hf'a-\frac{1}{2}h'f''p, fa+hf'a+\frac{1}{2}hf''q-f(a+h);$$
donc
$$f(a+h)=fa+hf'a+\frac{1}{2}h^2A,$$

A étant un nombre compris entre f''p et f''q. En bornant la série de Taylor aux deux premiers termes, l'erreur est donc comprise entre les limites \(\frac{1}{2}\)h^2f''p et \(\frac{1}{2}\) h^2f''q.

En général, si l'on arrête la série de f(a+h) au terme qui précède  $h^a$ , l'erreur sera comprise entre les produits de

grand que la  $1^m$ , l'autre inférieur à la  $2^n$  de ces quantités: p et q sont les valeurs de x+h, qui rendent f''(x+h) le plus petit et le plus grand dans l'étendue comprise de h=0 à h quelconque. Mais il faut qu'aucune des fonctions fx, f'x, ...  $f^{(n)}x$  ne devienne infinie depuis x=a jusqu'à x=a+h.

**368** 

Et puisque p et q sont des valeurs intermédiaires entre a et a+h, l'erreur est  $\frac{h^n.f^{(n)}(a+j)}{1.2.3...n}$ , j étant un nombre convenablement choisi et inconnu. On peut donc poser exactement, pourvu qu'aucune des dérivées ne soit infinie,

$$f(x+h) = fx + hf''x + \frac{h^2}{2} \cdot f''x \cdot \cdot \cdot + \frac{h^{n-1} \cdot f^{(n-1)}x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdot \cdot n - 1} + \frac{h^n f^{(n)}(x+j)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdot \cdot \cdot n}$$

Nous avons ainsi une nouvelle démonstration de la série de Taylor, et nous savons mesurer l'erreur qu'on commet en l'arrêtant à un terme désigné, ou obtenir une expression finie qui en soit la valeur.

Par ex.,  $y=a^x$  donne  $y^{(a)}=k^a.a^x$ ;  $f^{(a)}(x+h)=k^a.a^{x+h}$ : la plus petite et la plus grande valeur répondent à h=0 et h quelconque. Les limites de l'erreur sont les produits de  $\frac{k^ah^a}{2.3...n}$  par  $a^x$  et  $a^{x+h}$ . Pour  $a^h$ , ces derniers facteurs sont 1 et  $a^h$ .

Pour log 
$$(x+h)$$
, les limites sont  $\pm \frac{h^n}{n} \times \left(\frac{1}{x^n} \operatorname{et} \frac{1}{(x+h)^n}\right)$ .

Enfin,  $y = x^n$  donne  $y^{(n)} = [mPn]x^{n-n}$  (n° 475): l'erreur est donc entre ces limites



Dans ce résultat, mettons partout y+k pour y, sans changer x. D'abord le 1er terme z deviendra

$$f(x,y+k) = z + \frac{dz}{dy} \cdot k + \frac{d^3z}{dy^3} \cdot \frac{k^2}{2} + \frac{d^3z}{dy^3} \cdot \frac{k^3}{2 \cdot 3} + \text{etc.}$$

De même, représentons par u, la fonction de x et y désignée par  $\frac{dz}{dx}$ ; en mettant y + k pour y, u se changera en.....

$$u + \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}k + \frac{\mathrm{d}^{3}u}{\mathrm{d}y^{2}} \cdot \frac{k^{2}}{2} + \mathrm{etc.}$$
 Ainsi, remettant pour  $u$  sa valeur

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}h \text{ deviendra } \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}h + \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}hk + \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y^2}\frac{k^3h}{2} + \dots,$$

$$\frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x^3} \cdot \frac{h^3}{2} \text{ deviendra} \qquad \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x^2} \cdot \frac{h^2}{2} + \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x^2\mathrm{d}y} \cdot \frac{h^2k}{2} + \dots;$$

ainsi de suite. En réunissant ces diverses parties, on a

$$f(x+h,y+k) = z + \frac{dz}{dy}k + \frac{d^{2}z}{dy^{2}} \frac{k^{2}}{2} + \frac{d^{3}z}{dy^{3}} \cdot \frac{k^{3}}{2 \cdot 3} + \dots$$

$$+ \frac{dz}{dx}h + \frac{d^{2}z}{dxdy} \cdot kh + \frac{d^{3}z}{dxdy} \cdot \frac{k^{2}h}{2} + \dots$$

$$+ \frac{d^{2}z}{dx^{2}} \frac{h^{2}}{2} + \frac{d^{3}z}{dx^{2}dy} \cdot \frac{h^{2}k}{2} + \dots$$

$$+ \frac{d^{3}z}{dx^{3}} \cdot \frac{k^{3}}{2 \cdot 3} + \dots$$

Le terme général est 
$$\frac{\mathrm{d}^{m+n}z}{\mathrm{d}y^{m}\mathrm{d}x^{n}} \times \frac{k^{m}.h^{n}}{(2.3...m)(2.3...n)}$$

Il est visible qu'on aurait pu changer d'abord y en y + k, puis dans le résultat x en x + h. Mais par là on aurait obtenu une série de forme différente de la première, qui aurait dû lui être identique: toutes les dérivées relatives à x auraient précédé celles de y. Il suffit, pour y parvenir, de changer ci-dessus y en x, et k en k, et réciproquement. L'identité de ce nou-T. II.

veau résultat avec le précédent, donne, en comparant terme

$$\frac{\mathrm{d}^3 z}{\mathrm{d}y \mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^3 z}{\mathrm{d}x \mathrm{d}y}, \frac{\mathrm{d}^3 z}{\mathrm{d}y^3 \mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^3 z}{\mathrm{d}x \mathrm{d}y^3}, \frac{\mathrm{d}^3 z}{\mathrm{d}y \mathrm{d}x^3} = \frac{\mathrm{d}^3 z}{\mathrm{d}x^3 \mathrm{d}y},$$
et en général 
$$\frac{\mathrm{d}^{m+n} z}{\mathrm{d}y^m \mathrm{d}x^n} = \frac{\mathrm{d}^{m+n} z}{\mathrm{d}x^n \mathrm{d}y^m}.$$

Concluons de là que lorsqu'on doit prendre les dérivées successives d'une fonction z relativement à deux variables, il est indifférent dans quel ordre on fera cette double opération.

Par ex., 
$$z = \frac{x^3}{y^2}$$
 donne  $\frac{dz}{dx} = \frac{3x^2}{y^3}$ ,  $\frac{dz}{dy} = -\frac{2x^3}{y^3}$ ;

la dérivée de la 1<sup>re</sup>, par rapport à  $\gamma$ , ainsi que celle de la 2°, relativement à x, sont également —  $\frac{6x^s}{\gamma^s}$ .

Les dérivées du 2º ordre sont

$$\frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x^3} = \frac{6x}{r^3}, \ \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}r^6} = \frac{6x^3}{r^4};$$

donc —  $\frac{12x}{y^3}$  est à la fois la dérivée de la 1<sup>xe</sup>, relativement à y, et la dérivée du 2<sup>e</sup> ordre de  $\frac{dz}{dy}$  relativement à x;  $\frac{18x^3}{y^4}$  est la dérivée de  $\frac{d^3z}{dy^2}$  par rapport à x, et aussi celle du 2<sup>e</sup> ordre de  $\frac{dz}{dx}$  par rapport à y; et ainsi des autres.

744. Puisque x et y sont indépendans dans l'équ. z=f(xy), on peut en prendre la dérivée relativement à x seul, ou à y; désignons par p et q les fonctions connues de x et y, qu'on trouve pour ces dérivées respectives,  $\frac{dz}{dx}=p$ ,  $\frac{dz}{dy}=q$ . Mais s'il y avait une dépendance établie entre y et x, telle que y=qx, ces différences partielles ne pourraient plus être prises à part, puisque la variation de x entraînerait celle de y. Pour renfermer ces deux cas en un seul, on a coutume de supposer que cette

relation  $y = \varphi x$  existe, et la dérivée se met sous la forme dz = pdx + qdy (n° 724); mais comme on laisse cette fonction  $\varphi$  arbitraire, il faudra y avoir égard dans les usages auxquels cette équ. sera réservée. Si la question exige que la dépendance soit établie, de  $y = \varphi x$  on tirera dy = y' dx, et substituant on aura dz = (p + qy') dx. Si la dépendance n'existe pas, l'équ. différentielle se partagera d'elle-même en deux autres : car dz représente la différentielle de z prise relativement à x et y ensemble, ou  $\frac{dz}{dx} dx + \frac{dz}{dy} dy$ ; et, comme l'équ. subsiste quel que soit  $\varphi x$ , ou sa dérivée y', on aura

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}y' = p + qy', \quad \mathrm{d'où} \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = p, \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = q.$$

$$z = \frac{ay}{V(x' + y'')} \quad \text{donne} \quad \mathrm{d}z = \frac{-axy\mathrm{d}x + ax'\mathrm{d}y}{(x'' + y'')^{\frac{3}{2}}},$$

equ. qu'on partage en deux autres

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = -\frac{axy}{(x^2 + y^3)^{\frac{3}{2}}} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y^2 + x^4}, \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = \frac{ax^3}{(x^2 + y^3)^{\frac{3}{2}}},$$

$$z = \mathrm{arc}\left(\mathrm{tang} = \frac{x}{y}\right) \quad \mathrm{donne} \quad \mathrm{d}z = \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y^2 + x^4},$$

$$\mathrm{d'où l'on tire} \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{y^2 + x^4}, \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = \frac{-x}{y^2 + x^4}.$$

Soit en général u = 0, une équ. entre les trois variables x, y et z; si l'on a en outre une autre relation z = F(x, y), on ne doit plus considérer dans la proposée qu'une seule variable indépendante; ainsi l'on a  $(n^{\circ}, 7^{\circ})$ 

$$\frac{du}{dx}dx + \frac{du}{dy}dy + \frac{du}{dz}dz = 0...(t),$$

$$d'où \qquad \left(\frac{du}{dx} + p\frac{du}{dz}\right)dx + \left(\frac{du}{dy} + q\frac{du}{dz}\right)dy = 0,$$

parce que z = F(x, y) donne dz = pdx + qdy. On tirera done

aisément la valeur de  $\frac{dy}{dx}$ , qui est la dérivée qu'on aurait obtenue en éliminant z de l'équ. u = 0.

Mais s'il n'y a aucune autre relation que u=0, on en pourra supposer une, pourvu qu'elle demeure arbitraire; en sorte que notre équ. se partagera en deux autres, à cause que y'est quelconque,

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + p\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z} = 0, \quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} + q\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z} = 0,$$

où p et q sont les dérivées ou différentielles partielles de z relatives à x et y. C'est, en effet, ce qu'aurait donné l'équ. u = 0, si l'on y eût régardé tour à tour y et x comme constans, ainsi qu'au n° 724; l'équ. (1) est donc la dérivée de u = 0, qu'il y ait ou non un autre dépendance entre les variables x, y et z.

Il est inutile d'insister sur les dérivées des ordres supérieurs, et il est évident qu'on pourra différentier chaque équ. du 1er ordre, soit par rapport à x, soit relativement à y, ce qui en donnera trois du 2e ordre; et ainsi des autres ordres.

On pourra aisément trouver le développement des fonctions de 3,4..., variables suivant les puissances de leurs accroissement puissant les mêmes opérations

 $\frac{dt}{dx}$ ,  $\frac{dt}{dy}$ , sont supposées connues en x et y. En divisant, f't dis-

paralt, et l'on trouve p.  $\frac{dt}{dy} = q$ .  $\frac{dt}{dx}$ , relation qui exprime que z est une fonction de t, z = ft, quelle que soit d'ailleurs la forme de cette fonction f.

Par exemple, 
$$z=f(x^2+y^2)$$
 donne  
 $p=f'(x^2+y^2)\times 2x$ ,  $q=f'(x^2+y^2)\times 2y$ ;  
d'où  $py-qx=0$ .

Or, de quelque manière que x3+y4 entre dans la valeur de z, cette dernière equ. demeurera la même; elle s'accordera avec

$$z = \log(x^{2} + y^{2}), z = \sqrt{(x^{2} + y^{2})}, z = \frac{x^{2} + y^{2}}{\sin(x^{2} + y^{2})}, \text{ etc.}...$$

D'où il suit que toute fonction de  $x^2 + y^2$  doit être un cas particulier de l'équation aux différentielles partielles py -qx=0.

De même y-bz=f(x-az), lorsqu'on différentie séparément par rapport à z et x, puis à z et y, donne

$$-bp = (1-ap) \times f', \quad (1-bq) = -aq \times f'.$$

Éliminant f', on a  $ap + bq = \iota$  pour l'équ, aux différentielles partielles de la proposée, quelque forme qu'ait d'ailleurs la fonction f.

En traitant de même 
$$\frac{y-b}{z-c} = f\left(\frac{x-a}{z-c}\right)$$
, on trouve  $z-c = p(x-a) + q(y-b)$ .

Nous aurons par la suite occasion de faire sentir l'importance de cette théorie; nous nous bornerons ici à dire que les trois équ. du 2° ordre peuvent servir à éliminer deux fonctions arbitraires fi, qt, qui existeraient dans l'équ. proposée, etc.

#### II. APPLICATIONS DU CALCUL DIFFÉRENTIEL.

# Développement en séries des fonctions d'une seule. Variable.

746. Faisons x = 0 dans la série de Taylor (page 331), et désignons par f, f' f''... les valeurs constantes que prennent fx, f'x, f''x, .... lorsqu'on y met zéro pour x, on a

$$fh = f + hf' + \frac{1}{5}h^3f'' + \frac{1}{6}h^3f'' + \cdots$$

Il est vrai que cette formule n'a lieu qu'autant que x = 0 ne rend infinie aucune des quantités fx, f'x... (p. 361). Changeant ici h en x, f', f''... sont indépendans de h, il vient

$$y = fx = f + xf' + \frac{x^3}{2}f'' + \frac{x^3}{2 \cdot 3}f'' + \frac{x^4}{2 \cdot 3 \cdot 4}f'' + \dots$$

Telle est la formule, due à Maclaurin, qui sert à développer toute fonction de x en série suivant les puissances entières et positives de x, lorsqu'elle en est susceptible. de Maclaurin ne peut plus être employée, parce que la fonction proposée ne procède pas suivant les puissances entières et positives de la variable. Il faut alors, ou la soumettre aux procédés du n° 738, ou plutôt lui faire subir une transformation qui la rende propre à notre calcul : la supposition de  $y = x^3z$  remplit souvent ce but, en déterminant la constante k, de sorte que x = 0 ne rende infinie aucune des fonctions z, z', z''...

Par ex., la série de cot x ne peut procéder suivant les puissances positives de x, puisque cot  $o=\infty$ . Faisons  $y=\frac{z}{x}=\cot x$ ;

d'où 
$$z = \frac{x \cos x}{\sin x}$$
, ou, à cause des formules G et H, p. 249,

$$z = \frac{1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots}{1 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 - \dots},$$

fonction dont on aura aisément les dérivées successives, qui ne sont pas infinies lorsque x est nul. On trouve f=1, f'=0,  $f'=-\frac{3}{3}, f''=0...$ ; d'où

$$z=1-\frac{x^2}{3}-\frac{x^4}{3^2.5}-\ldots,$$

et 
$$\frac{x}{x}$$
 ou cot  $x = x^{-1} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{3^3 \cdot 5} - \frac{2x^5}{3^3 \cdot 5 \cdot 7} - \frac{x^7}{3^3 \cdot 5^4 \cdot 7}$ .

Ce procédé a d'ailleurs l'inconvénient de ne pas faire connaître la loi de la série, quoiqu'elle soit mise ici en évidence.

Nous enseignerons bientôt les moyens d'employer le Calcul différentiel au développement de  $\gamma$  en une fraction continue fonction de x. (Voy. n° 875.) On en tire même  $\gamma$  sous la forme de série, d'après le procédé de la note p. 180.

748. On peut appliquer aussi le théorème de Maclaurin aux équ. à deux variables. Ainsi, pour  $mz^3 - xz = m$ , on prendra  $z', z'' \dots (n^{\alpha} 724)$ , on fera x = 0, et l'on aura

$$f=1, f'=\frac{1}{3m}, f''=0, f''=\frac{-2}{27m^3}...;$$
  
d'où  $z=1+\frac{x}{3m}-\frac{x^3}{81m^3}+\frac{x^4}{243m^4}-...$ 

376

On peut même developper suivant les puissances descendantes de x. On mettra  $t^{-1}$  pour x; et après avoir obtenu la série selon les exposans croissans de t, on remettra  $x^{-1}$  pour t, et l'on aura celle qu'on demande. Par exemple, pour ....  $my^3 - x^3y - mx^3 = 0$ , on fera  $x^3 = t^{-1}$ ; d'où  $my^3t^3 - y = m$ ; on prendra les dérivées y', y''..., relatives à t, puis on fera partout t = 0; enfin, on mettra les résultats pour f, f', f''... dans la série de Maclaurin, où t tiendra lieu de x. Ce calcul donnera, en remettant  $x^{-3}$  pour t,

$$f = -m - m^4 x^{-3} - 3m^7 x^{-6} - 12m^{10} x^{-9} + 55m^{13} x^{-15}...$$

749. On propose de développer u = fy suivant les puissances de x, y étant lié à x par l'équation

$$y=t+x.qy...(1),$$

les fonctions fy et  $\phi y$  sont données. Observous que si, à l'aide de l'équ. (1), on éliminait y, u ne contiendrait plus que x, et la formule de Maclaurin deviendrait applicable. On chercherait alors u, u', u''...; puis f, f', f'..., en faisant x=0. Or, le calcul différentiel sert à trouver les dérivées u', u''... sans recourir à l'élimination. En esset, les dérivées (n° 711) relatives

t, nous aurons

$$\frac{d^{2}u}{dx^{2}} = \frac{d^{2}u}{dxdt} \varphi_{\mathcal{I}} + \frac{du}{dt} \cdot \frac{dy}{dx} \cdot \varphi_{\mathcal{I}},$$

$$\frac{d^{2}u}{dxdt} = \frac{d^{2}u}{dt^{2}} \varphi_{\mathcal{I}} + \frac{du}{dt} \cdot \frac{dy}{dt} \varphi_{\mathcal{I}},$$

$$\frac{d^{2}u}{dx^{2}} = \frac{d^{2}u}{dt^{2}} \varphi^{2}y + \frac{du}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \varphi_{\mathcal{I}} + \frac{dy}{dx}\right) \varphi_{\mathcal{I}},$$

$$\frac{d^{2}u}{dx^{2}} = \frac{d^{2}u}{dt^{2}} \varphi^{2}y + \frac{du}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \varphi_{\mathcal{I}} + \frac{dy}{dx}\right) \varphi_{\mathcal{I}},$$

mais  $\frac{dy}{dt} = t$  et  $\frac{dy}{dx} = \varphi y$ ; donc la parenthèse se réduit à  $2\varphi y$ , et le produit par  $\varphi'y$ , à  $2\varphi y \cdot \varphi'y =$  dérivée de  $\varphi'y$  relative à t; ainsi

$$\frac{\mathrm{d}^{a}u}{\mathrm{d}x^{a}} = \frac{\mathrm{d}^{a}u}{\mathrm{d}t^{2}} \phi^{a}y + \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \frac{\mathrm{d}(\phi^{a}y)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \cdot \phi^{a}y\right)}{\mathrm{d}t} \cdot \ldots (4);$$

Donc, en multipliant une dérivée  $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$  par  $\phi^2 \mathcal{F}$ , et prenant de nouveau la dérivée de ce produit par rapport à t, on passe à la dérivée de l'ordre suivant. Maintenant représentons  $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \cdot \phi^2 \mathcal{F}$  par v, nous avons  $\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ , et d'après la règle qu'on vient de trouver

$$\frac{\mathrm{d}^{\nu}}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \cdot \varphi^{3}y\right)}{\mathrm{d}t^{2}}, \text{ puis } \frac{\mathrm{d}^{3}u}{\mathrm{d}x^{3}} = \frac{\mathrm{d}^{3}v}{\mathrm{d}x\mathrm{d}t};$$

$$\frac{\mathrm{d}^{3}u}{\mathrm{d}x^{3}} = \frac{\mathrm{d}^{3}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \cdot \varphi^{3}y\right)}{\mathrm{d}t^{2}} \dots (5);$$

de même  $\frac{\mathrm{d}^4 u}{\mathrm{d}x^4} = \frac{\mathrm{d}^3 \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \cdot \varphi^4 \mathcal{F}\right)}{\mathrm{d}t^3} \dots (6);$ 

et ainsi de suite; la loi est maniseste.

donc

Faisons maintenant v = 0 dans la fonction  $\int y$  qu'on veut

développer, et dans ses dérivées successives, pour obtenir les expressions qui ont été désignées par  $f, f', f', \dots$  dans la série de Maclaurin (n° 746); l'équ. (1) se réduit à x = t, d'où fx = ft,  $\frac{du}{dt}$  (équ. 2) devient f'x ou f't; ainsi  $\frac{du}{dx} = f't.\varphi t$  (équ. 3);  $\frac{d^3u}{dx}$  devient  $\frac{d(f't.\varphi^3t)}{dt}$  (équ. 4),  $\frac{d^3u}{dx^3} = \frac{d^3(f't.\varphi^3t)}{dt^3}$  (équ. 4); etc., et on a enfin, les accens désignant des dérivées prises par rap-

a enfin, les accens désignant des dérivées prises par rapport à t,

$$fy = ft + x\varphi t. f't + \frac{x^3}{2} (\varphi^2 t. f't)' + \frac{x^3}{2 \cdot 3} (\varphi^3 t. f't)'' + \text{etc.}$$

Telle est la formule de Lagrange. (Voy. Méc. cél., t. I, p. 177.) Si fy est = y, d'où f'y = i = f't, on a simplement

$$y = t + x\varphi t + \frac{x^2}{2} (\varphi^2 t)' + \frac{x^3}{2 \cdot 3} (\varphi^3 t)'' + \text{etc.}$$

Soit demandée la valeur développée de  $u = y^m$ , en supposant  $y = t + xy^n$ . Comparant à l'équation (1), on a

$$ft = t^m$$
,  $f't = mt^{m-1}$ ,  $\varphi t = t^n$ ,  $\varphi t f't = mt^{m+n-1}$ ;  
 $\varphi^{\gamma} t f't = mt^{m+n-1}$ ,  $\varphi^{3} t f't = mt^{m+3n-1}$ ...;

d'où 
$$y^m = t^m + mxt^{m+n-1} + m \cdot \frac{m+2n-1}{2} x^n t^{m+1n-2} + \dots$$

On aurait aussi la valeur de ya, dans le cas où l'équ. (1) serait remplacée par  $\alpha + \beta y + \gamma y^m = 0$ ; il suffirait de faire ici

$$t = -\frac{\alpha}{\beta}, \quad x = -\frac{\gamma}{\beta}.$$

750. En faisant ci-devant x = t, on trouve le développement de fy, lorsque  $y = t + \varphi y$ ,

$$fy = fi + \varphi t f' t + \frac{1}{4} (\varphi^2 t f' t)' + \frac{1}{6} (\varphi^3 t f' t)'' + \dots$$

On tire de là la puissance n de la moindre racine y de l'équation  $y = t + \varphi y$ , en faisant  $fy = y^n$ ,  $ft = t^n$ ,  $f't = nt^{n-1}$ ;

$$y^n = t^n + n \left[ \phi t \cdot t^{n-t} + \frac{1}{2} \left( \phi^n t \cdot t^{n-t} \right)^n + \frac{1}{2} \left( \phi^n t \cdot t^{n-t} \right)^n \dots \right]$$

Les traits indiquent des dérivées relatives à 1; on ne met pour

sa valeur numérique, qu'après les calculs (voyez Résol. numér., note XI).

Par ex., l'équ.  $\gamma y^3 - \beta y + s = 0$  est ramenée à la forme  $y = t + \phi y$  en posant

$$\iota = \frac{\pi}{\beta}, \phi \iota = \frac{\gamma}{\beta} \iota^{1}, \phi \iota . \iota^{n-1} = \frac{\gamma}{\beta} \iota^{n+1}, \phi^{2} \iota . \iota^{n-1} = \frac{\gamma^{2}}{\beta^{2}} \iota^{n+3} . . . ;$$

prenant les dérivées convenables, on trouve enfin

$$J^{n} = \left(\frac{a}{\beta}\right)^{n} \left[1 + n\left(\frac{a\gamma}{\beta^{n}}\right) + n\frac{n+3}{2}\left(\frac{a\gamma}{\beta^{n}}\right)^{n} + n\frac{n+4}{2}\cdot\frac{n+5}{3}\left(\frac{a\gamma}{\beta^{n}}\right)^{3} \dots\right],$$
terme général  $\left(\frac{a}{\beta}\right)^{n} + \frac{n}{i} \times \left[(2i+n-1) C(i-1)\right] \times \left(\frac{a\gamma}{\beta^{n}}\right)^{n}$ .

Pour avoir la puissance n de la plus grande racine  $\gamma$ , il faudrait changer  $\gamma$  en  $\gamma^{-1}$ , c.-à-d. remplacer, dans le résultat,  $\alpha$  par  $\gamma$ ,  $\gamma$  par  $\alpha$ , et  $\gamma^{n}$  par  $\gamma^{-n}$ .

751. Lorsqu'on veut la 1" puissance de y, l'équation étant  $y = t + \varphi y$ , on fait ci-dessus n = t,

$$y = t + \varphi y = t + \varphi t + \frac{1}{2} (\varphi^2 t)' + \frac{1}{6} (\varphi^3 t)'' + \dots$$

Cette suite s'applique surtout à la méthode inverse des séries, qui consiste à tirer la valeur de y de l'équ.  $a+\beta y+\gamma y^2+...=0$ , qu'on réduit à la forme  $y=t+\varphi y$ , en posant

$$t = -\frac{\alpha}{\beta}, \varphi t = -\frac{\gamma t^{\alpha} + \beta t^{\gamma}...}{\beta}, \varphi^{\alpha} t = \frac{\gamma^{\gamma} t^{\gamma} + 2\gamma \delta t^{\beta}...}{\beta^{\gamma}}...$$

il vient enfin

$$y = -\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\alpha^3 \gamma}{\beta^3} + \frac{\alpha^3 \delta}{\beta^3} - \frac{\alpha^4 \epsilon}{\beta^3} \dots - \frac{2\alpha^3 \gamma^3}{\beta^5} + \frac{5\alpha^4 \gamma^3}{\beta^5} \dots - \frac{5\alpha^4 \gamma^3}{\beta^7} \dots$$

Sur la Résolution des Équations.

752. Démontrons de nouveau plusieurs théorèmes sur les équations.

I. Soit y une fonction de x, qui admet les facteurs  $(x-a)^n$ ,  $(x-b)^n$ ..., en sorte qu'on ait

$$y = (x-a)^m \cdot (x-b)^n \cdot \cdot \cdot \times P$$

P ne contenant que des facteurs du 1° degré inégaux ; prenent les log. des deux membres et leurs dérivées, on trouve

$$y' = (x-a)^{n-1}(x-b)^{n-1}...[mP(x-b)...+nP(x-a)...$$
 etc.]

Ainsi, la fouction de x proposée a  $(x-a)^{n-1}(x-b)^{n-1}...$  pour plus grand commun diviseur, avec sa dérivée, ce qui reproduit le théorème des racines égales (p. 61).

II. La dérivée de l ( $\cos x \pm \sin x \cdot \sqrt{-1}$ ), est (n° 719)  $-\sin x \pm \cos x \cdot \sqrt{-1}$ , qui se réduit à  $\pm \sqrt{-1}$ . Or,  $\sqrt{-1}$  est aussi la dérivée de  $x\sqrt{-1}$  donc (n° 808)

$$1\left(\cos x \pm \sin x. \sqrt{-1}\right) = \pm x \sqrt{-1}.$$

Comme cette équ. doit avoir lieu quel que soit x, on n'ajoute pas de constante arbitraire A, puisque x=0 donnerait A=0. On en conclut le théorème (I, p. 252), d'où il sera aisé de tirer les formules K, L, M, et par suite les facteurs de  $x=\pm a$  (p. 143).

III. L'équ.  $x^{-} + px^{-1} + ... + u = 0$ , étant décomposée en ses facteurs simples (x-a) (x-b) (x-c)..., les log. de ces deux fonctions de x sont identiques; d'où



 $\mathbf{z} = F'k...$ , et posant, pour abréger,  $\mathbf{z} = \frac{Fk}{F'k}$ , qui est la première correction en signe contraire, il vient

$$y = -z - \frac{z^3}{2} \cdot \frac{F''k}{F'k} + \frac{z^3}{2 \cdot 3} \dots$$

La racine cherchée, ou k+y, est donc

$$x = k - z - \frac{z^2}{2} \cdot \frac{F''k}{Fk} + \frac{z^3}{2 \cdot 3} \left[ \frac{F''k}{F'k} - 3 \left( \frac{F''k}{F'k} \right)^4 \right] + \dots$$

C'est ainsi que de l'équ.  $x^3-2x=5$ , on tire k=2, pour valeur approchée de l'une de ses racines (p. 87); or

 $Fk=k^3-2k-5=0,061, F'k=3k^4-2=11,23, F''k=6k=12,6;$ 

done 
$$z = \frac{Fk}{F'k} = \frac{6i}{11230}, \quad \frac{F''k}{F'k} = \frac{1260}{1123},$$

et x=2,1-0,00543188-0,00001655=2,09455157.

753. Nous avons dit (p. 43, 2°.) que quand x = a change une fraction proposée en  $\frac{a}{5}$ , x - a est facteur commun des deux termes, et qu'il faut la dégager de ce facteur, qui peut y entrer à des puissances différentes. Le calcul différentiel donne un moyen facile d'atteindre ce but, et d'avoir la valeur de cette fraction, dans le cas de x = a, valeur qui est nulle, ou finie, ou infinie. Changeons x en x + h; la fraction proposée

$$\frac{P}{Q} \text{ deviendra } \frac{P + hP' + \frac{1}{2} h^s P' + \dots}{Q + hQ' + \frac{1}{2} h^s Q'' + \dots} \dots (A);$$

faisons ensuite x = a : P et Q sont nuls; on divise ensuite haut et has par h, et l'on a

$$\frac{P' + \frac{1}{2}hP'' + \dots}{Q' + \frac{1}{2}hQ'' + \dots} = \frac{P'}{Q'},$$

quand h = 0; les suppositions de x = a et h = 0 reviennent à avoir changé x en a. Ainsi , lorsque x = a,  $\frac{P}{Q} = \frac{P'}{Q'}$ . S'il ar-

rive que P' ou Q' soit encore = 0, la fraction est donc nulle ou infinie; et si P' et Q' disparaissent ensemble des développemens (A), il faudra les diviser par  $\frac{1}{2}h^2$  et faire h=0; on aura, pour x=a,  $\frac{P}{Q}=\frac{P''}{Q''}$ ; et ainsi de suite.

Donc, pour avoir la valeur d'une fraction qui devient  $\frac{1}{2}$  lorsque x = a, on différentiera le numérateur et le dénominateur un même nombre de fois, jusqu'à ce que l'un ou l'autre ne devienne plus zéro lorsqu'on mettra a pour x. Il ne faut pas craindre que toutes les dérivées P', Q', P'', Q''... soient nulles, car alors, quel que soit h, on aurait f(a + h) = 0, ce qui est impossible.

754. Voici quelques exemples de cette théorie.

I. La somme des n premiers termes de la progression....

:: 1: x: x<sup>2</sup>: x<sup>3</sup>..., est 
$$\frac{x^{n}-1}{x-1}$$
 (n° 144); si  $x=1$ , cette

fraction devient  $\frac{a}{a}$ ; prenant les dérivées des deux termes, qui sont  $nx^{n-1}$  et 1, puis faisant x=1, il vient n pour la somme cherchée, ce qui est évident.

II. Soit  $\frac{ax^3+ac^2-2acx}{bx^3-2bcx+bc^2}$ , qui devient  $\frac{a}{c}$  pour x=c; les dérivées du  $t^{ct}$  ordre donnent encore  $\frac{ax-ac}{bx-bc}=\frac{a}{c}$ ; il faut procéder à une nouvelle dérivation, et l'on a  $\frac{a}{b}$ . Il a fallu deux opérations successives, parce que (x-c)° était facteur commun.

III. De même  $\frac{x^3-ax^4-a^2x+a^3}{x^2-a^2}$  donne  $\frac{a}{0}$  pour x=a; les dérivées des deux termes sont  $3x^2-2ax-a^3$ , et 2x; la  $1^{10}$  est nulle quand x=a; zéro est donc la valeur cherchée, ce qui vient de ce que le facteur du numérateur est  $(x-a)^4$ , et que celui du dénominateur est (x-a). Pour la même fraction renversée, on aurait trouvé l'infini, par une raison semblable. C'est

ce qui arrive pour x = a dans

$$\frac{ax - x^4}{a^4 - 2a^3x + 2ax^3 - x^4}$$

IV. x = 0 rend  $\frac{a^x - b^x}{x} = \frac{0}{0}$ ; les dérivées donnent

$$\frac{a^{a} \ln - b^{a} \ln b}{1} = \ln - \ln b = \ln \binom{a}{b}.$$

V. Pour  $y = \frac{1 - \sin x + \cos x}{\sin x + \cos x - 1}$ , dans le cas où l'arc x est

le quadrans, on a

$$y = \frac{-\cos x - \sin x}{\cos x - \sin x} = 1.$$

VI. Quand x = a,  $\frac{\sqrt{(2a^3x-x^4)}-a\sqrt[3]{(a^3x)}}{a-\sqrt[4]{(ax^3)}}$  devient  $\frac{a}{a}$ : les

dérivées des deux termes donnent

$$\frac{a^3-2x^5}{V(2a^3x-x^6)}-\frac{a^5}{3V(ax^3)}:-\frac{3a}{4V(a^3x)}=\frac{16a}{9},$$

VII. On verra de même que x = 1 donne o pour

$$\frac{1-x+1x}{1-V(2x-x^2)} = -1, \text{ et } \frac{x^2-x}{1-x+1x} = -2.$$

755. La méthode que nous venons d'exposer cessera d'être applicable si le théorème de Taylor est fautif dans l'ordre des termes qu'on est obligé de conserver : ce qu'on reconnaîtra aisément, puisque l'une des dérivées auxquelles on sera conduit deviendra infinie. Alors il faudra changer x en a+h dans P et Q, et effectuer les développemens (n° 738); en se bornant au 1" terme de chacun. On aura  $\frac{P}{Q} = \frac{Ah^m + \dots}{Bh^n + \dots}$ , m ou n étant fractionnaire on négatif. On divisera les deux termes par la puissance la plus basse de h, et l'on fera h = 0. Si m = n, on a

la valeur finie  $\frac{A}{B}$ ; la proposée est nulle ou infinie, suivant que m est > ou < n:

1. Soit  $\frac{(x^a-a^a)^{\frac{3}{2}}}{(x-a)^{\frac{3}{2}}}$ ; x=a donne  $\frac{a}{a}$ , et il est inutile de re-

courir aux dérivées des deux termes, puisqu'elles deviennent infinies (n° 739, 2°.). Faisant x=a+h, on trouve pour h=0,

$$\frac{(2ah+h^2)^{\frac{3}{2}}}{h^{\frac{3}{2}}} = \frac{(2a+h)^{\frac{3}{2}}}{1} = (2a)^{\frac{3}{2}}.$$

II.  $\frac{\sqrt{x-\sqrt{a+\sqrt{(x-a)}}}}{\sqrt{(x^2-a^2)}}$  devient  $\stackrel{\circ}{\circ}$  pour x=a; faisons

x = a + h; nous avons

$$\frac{(a+h)^{\frac{1}{2}}-a^{\frac{1}{2}}+h^{\frac{1}{2}}}{(2ah+h^2)^{\frac{1}{2}}}=\frac{h^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}a^{-\frac{1}{2}}h+\cdots}{h^{\frac{1}{2}}(2a+h)^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{V(2a)},$$

en développant par la formule du binome, divisant haut et bas

pour  $x = a_1$  alors on a la fraction  $\frac{P}{R}$  qui devient  $\frac{c}{c}$ . Par ex., y = (1-x). tang  $(\frac{1}{2}\pi x)$ , est dans ce cas quand x = 1; comme tang  $= \frac{1}{\cot}$ , on a  $y = \frac{1-x}{\cot(\frac{1}{2}\pi x)} = \frac{2}{\pi}$ , en traitant cette fraction par les règles prescrites.

Quand  $\frac{P}{Q}$  devient  $\frac{\infty}{\infty}$ , P et Q ont la forme  $\frac{i}{R}$ , R devenant nul pour x = a; ainsi la proposée rentre dans le cas de  $\frac{a}{2}$ .

Soit par ex., 
$$P = \tan \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{x}{a}\right)$$
, et  $Q = \frac{x^2}{a(x^2 - a^2)}$ ; la fraction  $\frac{P}{Q}$  devient  $\frac{\infty}{\infty}$  lorsque  $x = a$ ; mais elle se change en

$$\frac{P}{Q} = \frac{a(x^3 - a^3)}{x^3 \cot\left(\frac{\pi}{2}, \frac{x}{a}\right)}, \, d'où \, \frac{2a^3}{-\frac{1}{3}\pi a} = -\frac{4a}{\pi}.$$

Enfin, si l'on a  $\infty - \infty$  pour x=a, on transformera l'expression en  $\frac{1}{P} - \frac{1}{Q}$ , P et Q étant nuls, ou  $\frac{Q-P}{PQ}$ , qui rentre dans ce qu'on vient de dire. C'est ainsi que x tang  $x - \frac{1}{2}\pi$  séc x, dans le cas où  $x=90^\circ$ , devient

$$\frac{x\sin x - \frac{1}{2}x}{\cos x} = \frac{2}{5}, \text{ d'où } \frac{x\cos x + \sin x}{-\sin x} = -1.$$

#### Des Maxima et Minima.

757. Lorsqu'en attribuant à x différentes valeurs successives dans une fonction x = fx, elle croît d'abord pour diminuer ensuite, on donne le nom de maximum à l'état de la fonction qui sépare les accroissemens des décroissemens; et si fx diminue d'abord pour croître ensuite, le minimum est la valeur qui sépare ces deux états. On dit donc qu'une fonction fx est rendue un maximum ou un minimum par la supposition de x = a, lorsqu'elle est plus grande dans le x et plus petite dans le

2°, que les valeurs qu'elle aurait en prenant pour a deux nombres, l'un > a, l'autre < a, immédiatement.

Ainsi, pour juger si fa est un maximum ou un minimum, il faut que f(a+h) et f(a-h) soient tous deux > fa, ou tous deux > fa,

$$f(a \pm h) = fa \pm hf'a + \frac{h^2}{2}f''a \pm \text{etc.}$$

Dans ces développemens, on pourra toujours prendre h assez petit pour que le terme hf'a l'emporte sur la somme de ceux qui le suivent (n° 741), en sorte que le signe de hf'a sera celui de toute la suite à partir de ce terme. On aura donc  $f(a\pm h)=fa\pm ah$ ; fa ne pouvant pas être compris entre ces deux valeurs, n'est nimaximum ni minimum: ainsi, il faut que f'a=0. Pour trouver les valeurs de x, qui sont seules capables de rendre fx un maximum ou un minimum, il faut donc résoudre l'équation y'=fx=0.

Alors nos développemens sont

$$f(a\pm h)=fa+\frac{1}{2}h^3f''a\pm\frac{1}{2}h^3f''a+\dots$$

Si f''a est positif, on voit que  $f(a \pm h) = fa + ah^2$ ; d'où il suit qu'il y a minimum; on a un maximum quand f''a est négatif.

58. Présentons quelques exemples.

I. Pour y=V(2px), on a  $y'=\frac{P}{V(2px)}$ ; cette quantité ne pouvant être rendue nulle, la fonction V(2px) n'est susceptible, ni de maximum, ni de minimum.

II.  $y=b-(x-a)^a$  donne y'=-2(x-a)=0, d'où x=a, y''=-2; ainsi x=a donne le maximum y=b, puisque y'' est négatif; c'est ce qui est d'ailleurs visible.

$$y'=b+(x-a)^n$$
 a au contraire un minimum.  
En général  $y'=X(x-a)^n=0$  donne  $x=a$ ,  
 $y''=[X'(x-a)+nX](x-a)^{n-1}, y''=$ etc.

Il sera facile de voir que x = a donne un maximum ou un minimum, suivant que X devient par là négatif ou positif, pourvu que n soit impair.

III. Soit 
$$y = \frac{x}{1+x^2}$$
; on en tire (n° 706 et 705),  

$$y' = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, y'' = -2x \frac{1+2y'(1+x^2)}{(1+x^2)^2},$$

y'=0 donne  $x=\pm 1$ ; mais alors  $y=\pm \frac{1}{2}$  et  $y''=\mp \frac{1}{2}$ ; donc x=1 répond au maximum  $\frac{1}{2}$ ; et x=-1 au minimum— $\frac{1}{2}$ ; ou plutôtau maximum négatif, puisque nous sommes convenus de regarder les quantités comme plus petites quand elles sont plus avancées vers l'infini négatif.

IV. Pour 
$$y^a - 2mxy + x^2 = a^2$$
, on trouve (n° 724 et 705)  
 $y' = \frac{my - x}{r \cdot n \cdot c}, \quad y'' = \frac{2my' - y'^2 - t}{r - mx} \dots$ 

y' = 0 donne my = x; éliminant x et y à l'aid e de la proposée, on trouve

$$x = \frac{\pm ma}{V(1-m^2)}, y = \frac{\pm a}{V(1-m^2)}, y'' = \frac{\mp 1}{aV(1-m^2)};$$

on a done un maximum et un minimum.

V. Pareillement  $x^1 - 3axy + y^3 = 0$  donne

$$y = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}, y' = \frac{2(ay' - x - yy'^2)}{y^2 - ax} \cdot \cdots;$$

on voit que x = 0 répond au minimum y = 0, et x = a va maximum  $y = a \sqrt{4}$ . (Poy. p. 461 et fig. 47.)

VI. Partager un nombre a en deux parties, de sorte que le produit de la puissance m de l'une, par la puissance n de l'autre, soit le plus grand possible. En prenant x pour l'une des parties, il faudra rendre un maximum la quantité

$$y = x^{-}(a-x)^{-};$$

d'où  $y' = x^{m-1} (a-x)^{m-1} [ma-x(m+n)],$ 

$$y'' = x^{m-1} (a-x)^{m-1} [(m+n-1) (m+n) x^{2} - etc.]$$

y'=0 donne x=0, x=a et  $x=\frac{ma}{m+n}$ ; cette dernière

racine convient au maximum qui est  $m^n n^n \left(\frac{a}{m+n}\right)^{m+n}$ ; les

deux autres répondent à des minima quand m et n sont pairs.

Pour partager un nombre a en deux parties dont le pro-

1X. De tontes les cordes supplémentaires d'une ellipse, quelles sont celles qui forment le plus grand angle? En désignant par a et b les demi-axes, a la tangente de l'angle que l'une de ces cordes fait avec les x, l'angle des cordes (n° 409) a pour tangente  $\frac{a^*a^* + b^*}{a(a^* - b^*)}$ ; c'est cette quantité qu'il s'agit de rendre un maximum par une valeur convenable de  $\alpha$ , ou plutôt (en négligeant le diviseur constant  $a^* - b^*$ )

$$y = a^3 a + \frac{b^3}{a}$$
, d'où  $y' = a^3 - \frac{b^3}{a^3} = 0$ ,  $a = \pm \frac{b}{a}$ ;

donc les cordes dont il s'agit sont dirigées à l'une des extrémités du petit axe : leurs parallèles, menées par le centre, sont les diamètres conjugués qui forment le plus grand angle possible : ces diamètres sont égaux. (Voy. p. 452 du 1 er vol.)

X. De tous les triangles construits sur une même base a, et Isopérimètres, c.-à-d. de même contour 2p, quel est celui dont l'aire est la plus grande? On a (nº 318, III)

$$y' = p(p-a)(p-x)(a+x-p),$$

en désignant l'aire par y, et l'un des côtés inconnus par x; car le 3° côté est 2p-a-x. Pour rendre  $y^2$  un maximum, prenons les log, et la dérivée, nous aurons

$$\frac{-1}{p-x} + \frac{1}{a+x-p} = 0$$
, d'où  $2x = 2p-a$ ;

ainsi le triangle cherché est isoscèle.

En général, de tous les polygones isopérimètres, celui dont l'aire est la plus grande est équilatéral; car soit ABCDE (fig. 41) le polynome maximum, si AB n'est pas = BC, faisons le triangle isoscèle AIC, tel que AI+IC=AB+BC; nous aurons le triangle AIC>ABC, d'où AICDE>ABCDE, ce qui est contraire à l'hypothèse.

XI. Sur une base donnée AC = a (fig. 42), quel est le plus putit des triangles circonscrits au cercle OP? Soit le rayon OF = r, AF = AD = x, le périmètre 2p, CF sera = CE = a - x;

 $BE = BL_{10}$  on a) p = a. Les trois côtés étant a, p = x et p = a + x h et s pour l'aire y du triangle (n° 318, III)

$$y^* = px(p-a) (a-x),$$
d'où 
$$yr^* = x(y-ar) (a-x);$$

à cause de y = pr (n° 318, IV): prenant la dérivée, et faisant y' = 0, on trouvera (y - ar) (a-2x) = 0; d'où  $x = \frac{1}{4}a$ ; F est le milieu de AC; les deux autres côtés sont égaux, et le triangle est isoscèle.

XII. Sur les côtés d'un carré ABCD (fig. 35), prenons les parties égales quelconques Aa, Bb, Cc, Dd; la figure abcd sera un carré; car, 1°. aB = bC..., le triangle dAa = aBb = ..., d'où ab = bc = cd = ad; 2°. a est le sommet de deux angles complémens, et de l'angle dab; donc celui-ci est droit; de même pour l'angle abc, etc....

Cela posé, de tous les carrés inscrits dans un carré donné, on demande quel est le plus petit? Soit AB = a, Aa = x,

d'où aB = a - x; puis le triangle Aad donne

$$ad^3 = 2x^3 - 2ax + a^2$$
,  $4x - 2a = 0$ ;

donc  $x = \frac{1}{2}a$ ; ainsi le point a est au milieu de AB.

XIII. De tous les parallélépipèdes rectangles égaux à un cube donné  $a^3$ , et dont la ligne b est une arète, quel est celui dont la surface est la plus petite? Soient x et z les autres arètes, bxz sera le volume =  $a^3$ : donc, les dimensions du parallélépipède sont b, x et  $\frac{a^3}{bx}$ ;  $\frac{a^3}{b}$ , bx et  $\frac{a^3}{x}$  sont donc les aires des faces; le double de leur somme est l'aire totale.

$$y = \frac{2a^3}{b} + 2bx + \frac{2a^3}{x}, y' = 2b - \frac{2a^3}{x^2} = 0, x = \sqrt{\frac{a^3}{b}} = z;$$
donc les deux autres dimensions  $x$  et  $z$  doivent être égales.

Si le côté b n'est pas donné, x étant toujours l'un d'eux, les autres doivent être  $\sqrt{\frac{a^3}{b}}$ ;  $\frac{2a^3}{b} + 4Va^3x$  est donc l'aire totale,

Pou

$$\frac{a^3}{b^3} = \sqrt{\frac{a^3}{b}}$$
, et  $b = a$ ; bscisse avoi

le cube proposé est donc le parallélépipède rectan, de moindre surface.

759. Lorsqu'on veut appliquer cette théorie aux courbes, on forme (n° 724) la dérivée de leur équ. : les racines réelles de x et y, qui satisfont à la proposée et à sa dérivée, s'obtiennent par l'élimination; elles peuvent seules répondre à des maxima ou minima d'ordonnées. On prendra la dérivée du 2° ordre, et faisant y'=o, puis mettant pour x et y l'une des couples de racines obtenues, si x=Ap et y=pO (fig. 1) rendent y'' négatif, le point O sera un maximum : si les coordonnées Ap'', p''o'' rendent y''' positif, o'' sera au contraire un minimum.

Quand les développemens de  $f(a \pm h)$  sont fautifs dans les termes auxquels on est forcé de recourir pour reconnaître les maxima ou minima, il faut chercher ces développemens tels qu'ils doivent être (n° 738), et voir s'ils sont en effet l'un et

l'autre > ou < fa. Ainsi  $y = b + (x - a)^{\frac{5}{3}}$  donne

$$y' = \frac{5}{3}(x-a)^{\frac{2}{3}}, y' = \frac{10}{9}(x-a)^{-\frac{1}{3}},$$

y'=0 donne x=a, qui rend  $y''=\infty$ ; ainsi la formule de Taylor est fautive. Mais  $f(a\pm h)=b\pm h^{\frac{5}{2}}$ , donc il n'y a ni maximum ni minimum. An contraire de  $y=b+(x-a)^{\frac{4}{3}}$ , on tire

$$f(a+h) = b + h^{\frac{4}{3}} = f(a-h);$$

donc x = a et y = b répondent à un minimum. On aurait un maximum pour  $y = b - (x - a)^{\frac{1}{3}}$ .

760. Quant aux fonctions de deux variables, z=f(x,y), imitons les raisonnemens du n° 757. Changeons x en x+h, et y en y+k et développons comme n° 743; en faisant  $k=\alpha h$ , nous aurons

$$Z = z + h \left( \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + \alpha \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} \right) + \frac{h^2}{2} \left( \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2} + 2\alpha \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}y\mathrm{d}x} + \alpha^2 \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}y^2} \right) \dots$$

**3**92

#### CALCUL DIFFÉRENTIEL.

Or, pour qu'on ait toujours Z < s, ou Z > s, quelque petits que soient h et k, il faut que le second terme soit nul indépendamment de s, d'où

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = 0$$
, et  $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0$ ... (1):

mais en outre, le terme suivant doit être positif dans le cas du minimum, et négatif pour le maximum. On éliminera donc x et y entre les équ. (1), et leurs racines pourront seules convenir au but proposé : il faudra substituer ces racines dans le terme suivant  $\frac{h'}{2} \left( \frac{d^2 x}{dx^2} \dots \right)$ , qui devra être perpétuellement de même signe, quelque valeur qu'on attribue à  $\alpha$ , et quel qu'en soit le signe. Or, une quantité  $A + 2\alpha B + C\alpha^2$  ne peut conserver son signe quel que soit  $\alpha$ , à moins que ses facteurs ne soient imaginaires (n° 139, 9°.), ce qui exige que  $AC - B^2$  soit > 0. Il faut donc qu'on ait

$$\frac{\mathrm{d}^{2}z}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{d^{2}z}{\mathrm{d}y^{2}}-\left(\frac{\mathrm{d}^{2}z}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}\right)^{2}>0...(2).$$

 $\frac{d^2z}{dz^2}$  et  $\frac{d^2z}{dz^2}$  devront donc être de même signe : s'il est négatif,

Prenons sur la 1 n point, dont x' soit l'abscisse : sa distance à un point quelconque de la seconde sera R, savoir (n° 654)

$$R^{s} = (x - x')^{s} + y^{s} + z^{s},$$
ou 
$$R^{s} = (x - x')^{s} + (bx + \beta)^{s} + (ax + s)^{s}.$$

Désignons ce 2e membre par t, nous aurons

$$\frac{dt}{dx} = 2(x - x') + 2(bx + \beta)b + 2(ax + \alpha)a = 0,$$

$$\frac{dt}{dx'} = -2(x-x') = 0$$
; d'où  $x = x' = -\frac{as + b\beta}{a^2 + b^2}$ .

Puisque x=x', la ligne cherchée est perpend. à l'axe des x, et par conséquent elle l'est aussi à la 2° droite qu'on aurait pu prendre pour cet axe : c'est ce qu'on sait déjà (n° 274). Du reste

$$\frac{\mathrm{d}^{b}t}{\mathrm{d}x^{a}} = 2(1 + a^{b} + b^{b}), \frac{\mathrm{d}^{a}t}{\mathrm{d}x^{\prime a}} = 2, \frac{\mathrm{d}^{a}t}{\mathrm{d}x\mathrm{d}x^{\prime}} = -2;$$

la condition (2) est satisfaite, puisque  $4 (a^2 + b^2) > 0$ ; il y a minimum. La longueur de la ligne cherchée est  $R = \frac{a\beta - b\alpha}{V(a^2 + b^2)}$ . L'équ. de sa projection sur le plan  $\gamma z$  étant  $\gamma = Az$ , comme elle passe par un point  $(x, \gamma, z)$  de la  $2^c$  droite,

$$A = \frac{\gamma}{z} = \frac{bx + \beta}{ax + a} = -\frac{a}{b};$$

donc ces ligues satisfont à la condition (nº 673,6°.), et sont perpend. entre elles ; ce qu'on avait déjà prouvé.

## Méthode des Tangentes.

762. Soit proposé de mener une tangente TM (fig. 40) au point M(x, y) de la courbe BMM', dont l'équation est donnée y = fx: celle de la droite TMH est

$$Y-y=\tan x (X-x)$$
,

X et Y étant les coordonnées variables de la droite, x et y celles du point de contact M, a l'angle T. Il a été prouvé, n° 695, que la dérivée y'=f'x est la tangente de l'angle T, la limite du rapport des accroissemens MQ et M'Q des coordonnées x et y. C'est même sur ce principe que nous avons établi l'existence des dérivées pour toute fonction de x, et par suite le Calcul différentiel entier. Donc (n° 346)

tang 
$$x=y'$$
,  $\cos x = \frac{1}{V(1+y'^2)}$ ,  $\sin x = \frac{y'}{V(1+y'^2)}$   
 $Y-y=y'(X-x)$ .

1°. La normale MN fait avec l'axe des x un angle (n° 370) dont la tangente est  $-\frac{1}{J'}$ ; son équation est donc

$$y'(Y-y)+X-x=0.$$

2°. En faisant V = 0, on a les abscisses AT, AN, des pieds de la tangente et de la normale; d'où l'on tire x - X, ou

sous-tangente 
$$TP = \frac{\mathcal{Y}}{\mathcal{Y}}$$
, sous-normale  $PN = \mathcal{Y}\mathcal{Y}$ .

Lorsque ces valeurs ont un signe négatif, cela indique que ces lignes tombent en sens opposé à celui de notre figure; il suffit alors d'examiner si c'est e qui est négatif, pour reconnaitre 11. Pour l'ellipse et l'hyperbole  $a^*y^* \pm b^*x^* = \pm a^*b^*$ ; d'où  $y' = \mp \frac{b^*x}{a^*y}$ ; on tire de là les sous-tangentes, etc. (Voy. n° 408 et 414.) Par ex., on trouve pour la longueur de la normale, en faisant  $c^* = a^* \mp b^*$ ,

$$N = b \frac{\sqrt{\pm (a^1 - c^3 x^2)}}{a^3}.$$

111. Pour l'équ.  $y^m = x^n a^{m-n}$ , on trouve  $\frac{y}{y'} = \frac{mx}{n}$ . La parabole en est un cas particulier : c'est ce qui a fait donner aux courbes renfermées dans cette équ. le nom de paraboles, m et n étant positifs.  $y^3 = a^3x$  s'appelle la première parabole cubique;  $y^3 = ax^3$  est la seconde.

De même, on donne le nom d'hyperboles aux courbes dont l'équ. est  $x^n y^m = a^{m+n}$ ; leur sous-tangente est  $\frac{y}{y'} = -\frac{mx}{n}$ ; elle est la même, prise en signe contraîre, que dans le cas précédent.

1V. Pour la courbe dont l'équ. est  $x^3 - 3axy + y^3 = 0$ , on a

$$y' = \frac{ay - x^*}{y^* - ax}$$
, sous-tangente  $= \frac{y^* - axy}{ay - x^*}$ , etc.

VI. Soient AP = x, PM = y,  $MQ = z = V(2ry - y^2)$  (fig. 43), l'équ. de la cycloide AMF est x = arc ( $\sin = z$ ) -z, ( $n^2$  472); l'arc est ici pris dans le cercle générateur MGD, dont le rayon = r. La dérivée est donc ( $n^2$  723)

$$\mathbf{z} = \frac{rz'}{V(r^2 - z^2)} - z'$$
, équ. où  $z' = \frac{(r - y)y'}{V(2ry - y^2)}$ 

Done, chassant z et z', la cycloïde a pour équation dérivée

$$yy'=v'(2ry-y')$$
, ou  $y'=\sqrt{\left(\frac{2r-y'}{y'}\right)}$ ,

l'origine étant au point de rebroussement A.

Pour mener une tangente TM, on remarquera que

sous-normale 
$$= \gamma \gamma' = \sqrt{(2r\gamma - \gamma^2)} = z = MQ$$
.

Ainsi, la ligne MD menée au point de contact D du cercle générateur avec l'axe AE, est la normale. La corde MD en est la longueur; on obtient, en effet,  $y\sqrt{(1+y'^2)} = \sqrt{(2ry)}$ . La corde supplémentaire MG est la tangente. On voit dont que pour mener une tang. en M, on décrira MN parallèle à l'axe AE, puis la corde KF, et enfin MG parallèle à KF.

Si l'origine est située au point le plus élevé F, en sorte qu'on prenne FS = x, SM = y, l'équation de la cycloïde est..... x = arc (sin = z) + z (n° 472); la dérivée est

$$y' = \sqrt{\left(\frac{y}{2r - y}\right)}.$$

On aurait aussi trouvé cette équ. en transportant l'origine en F (changeant x en  $\pi r - x$ , et y en 2r - y).

764. On peut résoudre un grand nombre de problèmes relatifs aux tangentes, tels que de les tracer par un point extérieur, ou parallèlement à une droite donnée, ou etc. (V.  $n^{as}$  407 et 413.) Cherchons, par ex., l'angle  $\beta$  formé par la tang. TM (fig. 44), et le rayon vecteur AM mené de l'origine au point de contact M(x, y). L'angle  $\theta$  que ce rayon vecteur fait avec les x est donné

Transformons, au contraire, en r et  $\theta$  les formules de tang., etc. Prenons donc  $\theta$  pour variable indépendante au lieu de x; et ce calcul, qu'on a déjà fait page 355, donne

$$tang \beta = \frac{r}{r}$$
.

766. On pourrait de même traduire en r, r' et  $\theta$  les valeurs yy',  $\frac{y}{y'}$ , etc.; mais, à cause de leur complication, on préfère le procédé suivant. On nomme sous-tangente la longueur de la partie AT, prise sur la perpend. à AM; le point T étant ainsi déterminé, la tangente TM s'ensuit. Or, le triangle TAM donne AT = AM tang.  $\beta$ , ou

sous-tang = 
$$AT = \frac{r^3}{r}$$
.

Pour la spirale d'Archimède (nº 473, fig. 45), on a

$$r=\frac{a\theta}{2\pi}, \frac{r^2}{r'}=\theta r, \frac{r}{r'}=\theta.$$

Ainsi la sous-tangente AT est égale en longueur à l'arc de cercle décrit du rayon AM = r, et qui mesure l'angle  $MAx = \theta$ . Quant à l'angle  $\beta$ , il croît sans cesse avec l'arc  $\theta$ ; et comme ce n'est qu'après une infinité de révolutions du rayon vecteur que  $\theta$  devient infini, l'angle droit est la limite de  $\beta$ .

Dans la spirale hyperbolique (nº 474)

$$r = \frac{a}{s}$$
, sous-tang =  $-a$ , tang  $\beta = -\theta$ ;

la sous-taugente est constante; l'asymptote est la limite de toutes les tangentes; enfin, l'angle du rayon vecteur avec la tangente est obtus et décroît à mesure que θ augmente. (Foyez dans le 1<sup>er</sup> volume, la figure 287.)

Pour la spirale logarithmique (nº 474)

$$r = a^{g}$$
, tang  $\beta = \frac{1}{1a}$ , sous-tang  $= \frac{r}{1a}$ .

La courbe coupe tous ses rayons vecteurs sous le même anglé; qui est de 45°, quand a est la base des log. népériens : la sous-tang. croît proportionnellement au rayon vecteur.

#### Des Rectifications et Quadratures.

767. Lorsque l'équ. y=fx d'une courbe BMM' (fig. 40) est donnée, la longueur BM=s d'un arc développé est déterminée quand ses extrémités B et M sont connues : cherchons cette longueur. Pour cela, remarquons que B restant fixe, s varie avec le point M; ainsi s est une fonction de x=AP, qu'il s'agit de trouver, s=Fx. Si x croît de k=PP', y croîtra de M'Q=k, et s de MM'=l; donc

$$y = fx \text{ donne } f(x+h) = y + y'h + \frac{1}{2}y''h^2 + \dots;$$

$$s = Fx, \qquad F(x+h) = s + s'h + \frac{1}{2}s''h^2 + \dots;$$

$$l'où \qquad k = y'h + \frac{1}{2}y''h^2 + \dots; \qquad l = s'h + \frac{1}{2}s''h^2 + \dots;$$

corde  $MM' = V(h^2 + k^2) = h V(1 + y'^2 + y'y''h + ...)$ .

D'un autre côté, la tangente MH donne (n° 762)

$$OH = y'h$$
,  $MH = h \vee (1 + y'^{*})$ ,  $M'H = -\frac{1}{2} y''h'$ 

fonction primitive Fx. Nous donnerons bientôt (nº 849) les moyens de saire ce calcul.

L'équ. du cercle, dont le centre est à l'origine, est

$$y^{s} + x^{s} = r^{s}, \quad \text{d'où} \quad yy' + x = 0;$$

$$s' = \sqrt{\left(1 + \frac{x^{s}}{r^{s}}\right)} = \pm \frac{r}{r} = \frac{\pm r}{\sqrt{(r^{s} - x^{s})}};$$

c'est la dérivée de l'arc de cercle s, exprimée en fonction de son sinus ou cosinus (qui est x, voyes nº 723). Pour rectifier l'arc de cercle, il faudrait donc intégrer cette fonction (nº 849, III).

D'après notre valeur de s', on peut simplifier les formules de la page 394; qui deviennent

tang 
$$a = y' = \frac{dy}{dx}$$
,  $\cos a = \frac{1}{s'} = \frac{dx}{ds}$ ,  $\sin a = \frac{y'}{s'} = \frac{dy}{ds}$ ,  
tangente  $= \frac{ys'}{y'} = \frac{y\,ds}{dy}$ , normale  $= ys' = \frac{y\,ds}{dx}$ .

768. Pour obtenir l'aire BCPM = t (fig. 40), imitons les raisonnemens précédens; nous verrons que t est fonction de x, ou  $t = \varphi x$ ; que les accroissemens k et i de l'ordonnée et de l'aire pour l'abscisse x + h, sont

$$k=M'Q=j'h+\ldots, i=MPP'M'=lh+\ldots$$

On a rectangle MPP'Q=yh, LPP'M'=(y+k)h; l'unité est la limite de leur rapport  $\frac{y}{y+k}$ , i est donc aussi la limite du rapport entre le rectangle MPP'Q=yh et l'accroissement... MPP'M'=i de l'aire t. Ce rapport est

$$\frac{yh}{i} = \frac{y}{i' + \frac{1}{2}i'h + \dots}; \quad \text{donc } \frac{y}{i'} = i, \quad \text{ou } i' = y.$$

Il faudra mettre ici fx pour y, et intégrer l'équation t = fx.

Si les coordonnées faisaient l'angle a, on trouverait

$$t'=y\sin \alpha$$
.

769. Cherchons l'aire AKM = r (fig. 44), comprise entre deux rayons vecteurs AM, AK, dont le dernier demoure fixe; l'autre variant avec M. On a l'aire AKM ou

$$\tau = ABMK - ABM;$$

mais

$$ABM = ABCD + DCMP - AMP = ABCD + \iota - \frac{1}{1}xy;$$

$$donc \qquad \tau = ABMK - ABCD - \iota + \frac{1}{1}xy.$$

Or, la variation du point M ne change pas les points B, C et K: prenant la dérivée, en regardant ABMK et ABCD comme constans,

$$\tau' = -t' + \frac{1}{4}(xy' + y) = \frac{1}{2}(xy' - y).$$

Traduisons les valeurs de s', y' et  $\tau'$  en coordonnées polaires, r et  $\theta$ ; en mettant  $\frac{s'}{x'}$ ,  $\frac{y'}{x'}$ ,  $\frac{\tau'}{x'}$ , pour s', y' et  $\tau'$  (n° 729),

$$s' = x'^2 + y'^2, \quad \tau' = \frac{1}{2}(xy' - yx')$$
:

la variable principale est devenue quelconque; pour qu'elle soit  $\theta$ , il suffit de mettre ici, pour x, y, x' et y'. les valeurs du n° 730, et il viendra

qu'il en est un qui approche plus que tout autre de la courbo BMZ, de part et d'autre du point M. C'est ce qu'on nomme le Cercle osculateur; son centre D et son rayon DM sont appelés Centre et Rayon de courbure; et comme en changeant le point M, le cercle change aussi de centre et de rayon, on nomme Développée la courbe IOD, qui passe par tous les centres de courbure: la ligne donnée BMZ est la Développante de IOD.

Pour trouver le cercle osculateur d'une courbe, en un point donné M, il faudra exprimer en analyse les conditions qui le déterminent: généralisons ces considérations. Concevons deux courbes qui se coupent; leurs équ. y=fx, Y=FX donnent y=Y pour la même abscisse x=X, qui est celle du point commun: jusqu'ici il n'y a qu'une simple intersection. Comparons le cours des deux lignes de part et d'autre de ce point, et pour cela; mettons x+h pour x et X, dans y et Y; les ordonnées correspondantes sont

$$y + y'h + \frac{1}{2}y''h^2 \dots, \quad Y + Y'h + \frac{1}{2}Y''h^2 + \dots;$$
  
d'où  $\delta = h(y' - Y') + \frac{1}{2}h^2(y'' - Y'') + \dots,$ 

pour la distance entre les deux points de nos courbes dont l'abscisse est x + h; il faut dans Y', Y''..., remplacer X par x. Plus  $\delta$  sera petit pour une valeur donnée de h, plus les points correspondans seront voisins, de sorte que le degré de rapprochement de nos courbes dépend de la petitesse de  $\delta$ , dans une étendue déterminée h.

Or, s'il arrive que la valeur de x, pour laquelle y=Y, rend aussi y'=Y', on a

$$J = \frac{1}{6}h^{*}(y'' - Y'') + \frac{1}{6}h^{3}(y'' - Y''') + \dots;$$

et nos deux courbes approchent plus l'une de l'autre que ne le ferait une troisième qui, passant par le même point (x, y), ne remplirait pas cette même condition. Car, soit  $y = \phi \xi$  l'équ. de celle-ci, la distance  $\Delta$ , entre les points de cette courbe et de la première, qui ont pour abscisse x + h, est

T. II. 
$$\lambda = h(y'-y') + \frac{1}{2}h^{*}(y''-y'') + \cdots$$
,

en supposant  $\phi x = fx$ , pour qu'elles aient le point commun (x, y). Or, les valeurs de  $\delta$  et  $\Delta$  ont la forme

$$\delta = bh^2 + ch^3 + \dots, \quad \Delta = Ah + Bh^2 + Ch^3 \dots;$$

$$\text{d'où } \Delta - \delta = Ah + (B - b)h^3 + (C - c)k^3 + \dots$$

Si donc on prend h assez petit (n° 741) pour que le terme Ah donne son signe à cette série,  $\Delta - J$  ayant le signe de A, on sura  $\Delta > J$  pour cette valeur de h, et pour toutes celles qui sont moindres, quel que soit le signe de h. Ainsi la courbe y = Fx approche de celle y = fx, dans toute cette étendue h, et de part et d'autre du point commun, plus que ne le fait la 3° courbe  $y = \emptyset$ , quelle qu'en soit la nature.

Si, outre y'=Y', on a aussi y''=Y'', on verra de même que nos deux courbes approchent l'une de l'autre, dans les points voisins de celui qui est commun, plus qu'une troisième qui ne remplirait pas ces deux conditions, et ainsi de suite. Nous dirons de deux lignes qu'elles ont un Contact on une Osculation du 1<sup>et</sup> ordre, lorsqu'elles satisfont aux conditions y=Y, y'=Y'; pour la même abscisse x De même y=Y, y'=Y', y''=Y'' seront les conditions du contact du x'' ordre, etc. et il est dé-

née d'une courbe. Prenons une droite dont la situation soit indéterminée; nos équ. sont

$$y = fx$$
,  $Y = aX + b$ ,

a et b étant quelconques. Si l'on pose y = Y et y' = Y', ou

$$y=ax+b$$
,  $y'=a$ ,

il y aura osculation du  $1^{er}$  ordre; la droite sera tangente i en effet, pour qu'une autre droite approchât plus qu'elle de la courbe, de part et d'autre du point commun, il faudrait que celle-ci remplit les mêmes conditions, c.-à-d. qu'elle eût les mêmes valeurs pour ses constantes. Ainsi, j est la tangente de l'angle que fait notre droite avec les axes; éliminant a et b, l'équ. de la tangente est

$$Y-y=y'(X-x),$$

comme nº 762. On tire aisément de là l'équ. de la normale, la valeur de la sous-tangente, etc.

773. Raisonnons de même pour le cercle : les équ. de la courbe donnée, et d'un cercle considéré dans une situation quelconque, sont.

$$y = fx$$
,  $(Y-b)^{2} + (X-a)^{2} = R^{2}$ ;

a et b sont les coordonnées du centre, R est le rayon. Nous établirons un contact du 2° ordre pour déterminer ces trois constantés. Les dérivées de cette dernière équ. sont

$$(Y-b) Y' + X - a = 0, \quad (Y-b) Y'' + Y'^{2} + 1 = 0;$$

$$(y-b)^{2} + (x-a)^{2} = R^{2} \dots \quad (1),$$

$$(y-b) y' + x - a = 0 \dots \quad (2),$$

$$(y-b) y'' + y'^{2} + 1 = 0 \dots \quad (3).$$

Tirant y -b et x - a des deux dernières,

$$y - b = -\frac{(1 + y'^{2})}{y^{a}}, \quad x - a = \frac{y'(1 + y'^{2})}{y^{a}};$$

la 1" donne

$$R = \pm \frac{(1+y'^2)^{\frac{1}{2}}}{y''} (^{\bullet})^{\frac{1}{2}}$$

$$a = x - \frac{y'}{y''} (1+y'^2), \quad b = y + \frac{1+y'^2}{y''}.$$

On a donc ainsi le rayon et le centre de courbure. Tout autre cercle approchera moins de notre courbe que celui-ci, parce qu'il devrait remplir les mêmes conditions, c.-à-d. coincider avec lui.

774. On voit que, 1°. la tangente à la courbe l'est aussi au cercle osculateur, puisque y' a la même valeur pour l'une et l'autre.

2°. L'équ. de la normale est y'(Y-y) + X - x = 0; si l'on y met a et b pour X et Y, elle est satisfaite, puisqu'on retrouve la relation (2), qui ne suppose qu'un contact du 1<sup>es</sup> ordre entre la courhe et le cercle : donc le centre de courbure est sur la normale, ainsi que le centre de tout cercle qui a la même tangente TM (fig. 46).

3°. Si l'on élimine x et y entre l'équ. y = fx de la courbe, et celles 2 et 3 qui déterminent a et b, on aura une relation entre les coordonnées du centre de courbure, quel que soit le point M;

ce sera donc l'équ. de la développée.

4°. Puisque R, a et b sont des fonctions de x, que le calcul détermine aisément, si on les substituait dans les équ. 1 et 2, elles seraient identiques: on peut donc les différentier en regardant R, a et b comme variables. Opérons d'abord sur l'équ. (2); il vient

$$(y-b)y^{s}+y'^{s}-b'y'-a'+i=0;$$
  
 $b'y'+a'=0,$ 

d'où

<sup>(\*)</sup> La valeur de R doit comporter le signe ±; mais comme cette expression n'a de seus que lorsqu'elle est positive (n° 336), on devra préférer gelui de ces deux aignes qui donnera à la valeur de R le signe ±. Si x" est positif, or qui arrive lorsque la courbe tourne sa convexité vers l'axe des z, on presidre le signe ± à il faudra préférer le signe = dans le cas contraire. (For. n° 783.)

en retranchant de (3): c'est, comme on devait s'y attendre, la dérivée de l'équ. (2) par rapport à a et b seuls. On a donc  $-\frac{1}{y'} = \frac{b'}{a'}$  pour la tangente de l'angle que fait la normale avec l'axe des x. Soit  $b = \varphi a$  l'équ. de la développée; sa tangente au point (a,b) fait avec l'axe des x un angle dont la tang. trigonométrique est  $\frac{db}{da} = \frac{b'}{a'} = -\frac{1}{y'} (n^o 729)$ , puisque, dans notre calcul, nous avons regardé b et a comme des fonctions où x est variable principale. Donc la normale à la développante est tangente à la développée.

5°. Faisons la même chose pour l'équ. (1), c'est-à-dire prenons-en la dérivée en faisant tout varier, et ôtons le résultat de l'équ. (2); ou plutôt prenons la dérivée de (1) relativement à

a, b et R seuls. Il vient

$$-(y-b)$$
 b'  $-(x-a)$  a'  $=RR'$ .

Pour en tirer une relation qui appartienne à tous les points de la développée, il faut éliminer x et y. Mettons donc pour x-a et y-b leurs valeurs tirées de (1) et (2); après y avoir substitué  $-\frac{a'}{b'}$  pour y', on trouve

$$x-a = -\frac{y'R}{V(1+y'^2)} = \frac{a'R}{V(a'^2+b'^3)},$$

$$y-b = \frac{R}{V(1+y'^3)} = \frac{b'R}{V(a'^2+b'^3)};$$

$$\frac{a'^2R+b'^2R}{V(a'^2+b'^2)} = -RR', \text{ ou } R' = V(a'^2+b'^3).$$

done

Si l'on prend a pour variable principale,  $R' = \sqrt{(1 + b'^2)}$  est la dérivée du rayon de courbure relativement à a. Mais celle de l'arc s de la développée est aussi  $s' = \sqrt{(1 + b'^2)}$  ( $n^2 767$ ); donc R' = s', équ. qui est la dérivée de R = s + A, A étant une constante arbitraire ( $n^2$  808).

Pour un autre arc & de développée, le rayon de courbure est

S + A, l'origine fixe de cet arc étant la même; ainsi s ... Suit la différence des deux rayons. Il suit de là que si O et D (fig. 46) sont les centres de courbure des points B et M, l'arc OD de la développée est la différence des rayons de courbure BO, MD. Donc, si l'on courbe un fil sur la développée OD, et si on le tend suivant BO, en le déroulant de dessus OD, l'extrémité B décrira la développante BM: c'est sur cette propriété qu'est fondée la dénomination de ces courbes.

6°. Les expressions du rayon de courbure et des coordonnées du centre se présentent sous diverses formes, suivant qu'on y prend telle ou telle variable pour indépendante. C'est ainsi qu'on a vu (n° 732) que

$$R = \frac{(x'^{\circ} + y'^{\circ})^{\frac{1}{2}}}{x'y^{\circ} - y'x^{\circ}}, \quad R = \frac{x'}{y'^{\circ}} = -\frac{y'}{x'^{\circ}},$$

suivant que la variable principale est arbitraire, ou bien est l'arc  $\epsilon$ : si cette variable est l'abscisse x, on peut écrire ainsi les valeurs de R, a et b,

$$R = \frac{s'^3}{r''}, \quad a = x - \frac{y's'^4}{r''}, \quad b = y + \frac{s'^4}{r'}.$$

N étant la longueur de la normale (n° 763, l). Donc le rayon de courbure de la parabole est égal au cube de la normale, divisé par le carré du demi-paramètre. Au sommet A (fig. 46), où x = 0, on a R = p; ainsi, la distance AI du sommet à son centre de courbure est le double de celle du foyer. Plus x croît, plus la courbure diminue, et cela indéfiniment. Les coordonnées du centre de courbure sont

$$a=3x+p$$
,  $b=-\frac{2xy}{p}$ .

Éliminant x et y de  $y^3=2px$ , on a, pour équ. de la développée,  $b^3=\frac{8}{27p}(a-p)^3$ , d'où  $b^3=\frac{8a^3}{27p}$ , en transportant l'origine en I: c'est la seconde parabole cubique. Nous apprendrons bientôt à la discuter (p. 418).

II. Pour l'ellipse on a  $m^*y^* + n^*x^* = m^*n^*$ ,

$$m^{3}y'y' + n^{3}x = 0, \quad m^{3}y'y'' + m^{3}y'^{2} + n^{2} = 0,$$

$$y' = -\frac{n^{3}x}{m^{3}y'}, \quad y'' = -\frac{n^{4}}{m^{2}y^{2}}, \quad 1 + y'^{2} = \frac{n^{3}}{m^{4}} \cdot \frac{m^{4} - c^{3}x^{2}}{y^{2}},$$

c étant la distance du foyer au centre, c'=m'-n'

$$R = -\frac{(m^4 - c^3 x^3)^{\frac{3}{4}}}{m^4 n}, \quad a = \frac{c^3 x^3}{m^4}, \quad b = -\frac{c^3 y^3}{n^4}.$$

Telles sont les valeurs du rayon et des coordonnées du centre de courbure pour l'ellipse. En comparant les valeurs de R, de la normale (p. 395) et du paramètre p, on reconnaît que

 $R = \frac{m^3 N^3}{n^4} = \frac{N^3}{\binom{4}{3} p)^3}$ ; c'est le même théorème que pour la para-

bole. Puisqu'un arc de la développée est la différence entre les rayons de courbure qui partent de ses extrémités (p. 406), et que ces rayons sont des quantités finies, cet arc est rectifiable. La même chose arrive pour toutes les courbes algébriques; on peut trouver une droite de même longueur qu'un arc donné de la développée.

Comme R décroit quand x augmente, c'est aux quatre ex-

trémités des axes que R est maximum ou minimum : aux sommets O, O' de l'ellipse (fig. 73) la courbure est la plus grande,

$$R = \frac{\pi^2}{m}$$
,  $a = \pm \frac{c^2}{m}$ ,  $b = 0$ ; en  $D$  et  $D'$ , elle y est la moins

grande, 
$$R = \frac{m^i}{n}$$
,  $b = \pm \frac{c^i}{n}$ ,  $a = 0$ ; les points  $h$ ,  $k'$ ,  $i$ ,  $i'$ ,

ainsi déterminés, sont les centres de courbure des extrémités des axes. Pour avoir l'équ. de la développée, tirons les valeurs de x et y de celles de a et b, et substituons dans l'équ. de l'ellipse; nous avons

$$\sqrt[3]{\left(\frac{b^an^a}{c^4}\right)} + \sqrt[3]{\left(\frac{a^2m^a}{c^4}\right)} = 1, \text{ ou } \sqrt[3]{\left(\frac{b}{p}\right)^2} + \sqrt[3]{\left(\frac{a}{q}\right)^4} = 1,$$

en faisant Ch = q, Ci = p. D'après ce qui sera dit (p. 419), on trouve que la courbe a des rebroussemens aux quatre points h, h', i', et qu'elle est formée de quatre arcs convexes vers les deux axes, à l'égard desquels elle est symétrique : la développée est dessinée au ponctué dans la figure 73.

Pour l'hyperbole (n° 397), changez n en av-t.

III. La cycloïde (fig. 43) donne (p. 395)

Divisant ces valeurs, on a

$$\frac{b'}{a'} = \frac{-yy'}{2r-y} = -\sqrt{\frac{y}{2r-y}} = -\sqrt{\frac{-b}{2r+b}},$$

en mettant — b pour y. Or, si l'on prend les ordonnées positives b en sens contraire, il vient  $\frac{b'}{a'} = \sqrt{\frac{b}{2r-b}}$ , qui est précisément l'équ. de la même cycloïde, lorsque l'origine est en F. Donc la développée LA de la cycloïde est une cycloïde égale; l'arc AL est identique avec FA', le sommet F est porté en A.

1V. Dans la spirale logarithmique (fig. 45), 
$$r = a^{\theta}$$
;  
d'où  $R = rV(1+1^{2}a) = r \sec n = \frac{r}{\cos n}$ ,

la tangente de l'angle AMN = n du rayon vecteur avec la normale étant = 1a (n° 766). La projection du rayon de courbure MN sur le rayon vecteur est = r; ainsi, la perpend. AN, élevée sur ce rayon au pôle, rencontre la normale au centre N de courbure. AM est donc la sous-tangente de la développée, et AN son rayon vecteur; AM forme avec la courbe MI, en chaque point, le même angle  $\beta$  que AN fait avec la développée. Donc, la développée est cette même courbe placée en sens différent.

On appliquerait de même la théorie des osculations à des courbes d'un ordre plus élevé (voy. Fonct. anal., nº 117); et il est visible que deux courbes qui ont un contact du 2°, 3°, 4°.... ordre, ont même tangente et même cercle osculateur à ce point.

776. La différence entre les ordonnées des deux courbes étant = Mh<sup>m</sup> + Nh<sup>m-1</sup> + . . . . , suivant que Mh<sup>m</sup> est positif ou négatif, comme le signe de dest celui de ce terme quand h est très petit, l'ordonnée de la courbe est plus grande ou moindre que celle de son osculatrice : ce qui fait juger si la rie est en-dessus ou en-dessous de l'autre. Mettant — h pour h, le signe de Mh<sup>m</sup> changera lorsque m sera impair, et la courbe sera coupée par son osculatrice au point commun. On voit donc qu'une courbe est tonjours coupée par son cercle osculateur.

#### Des Asymptotes.

777. Si le développement de f(x+h) est fautif, alors on ne peut établir une osculation qu'autant que la série de F(x+h) procède suivant la même loi, du moins dans l'ordre des premiers termes qu'on doit comparer : cette condition dépend de la nature des fonctions fx et Fx, et ne peut avoir lieu qu'accidentellement, c.-à-d. pour de certaines valeurs de x; le même raisonnement exige alors qu'on égale les premiers coefficiens pour qu'il y ait osculation. (Voy. Fonct. analyt, n° 120.)

Soient y=fx, y=Fx les équ. de deux courbes : supposons qu'on ait développé fx et Fx en séries, suivant les puissances descendantes de x (voy. p. 376), en sorte que chacune de ces fonctions soit mise sous la forme

$$Ax^{a} + Bx^{a-1} + \dots + Mx^{-m} + Nx^{-m-n} + \dots$$

Si les exposans de ces deux développemens sont les mêmes jusqu'à un certain terme  $M.r^{-m}$ , et qu'on puisse disposer de quelques constantes pour rendre aussi les 1<sup>ers</sup> coefficiens égaux sans introduire d'imaginaires, la différence entre deux ordonnées quelconques sera  $M'x^{-m} + \dots$  Il suit de là que l'une de nos

Donc les droites qui ont pour équ.  $y = \pm \frac{bx}{a}$  sont les asymptotes rectilignes, et jouissent seules de cette propriété.

Il en est de même de x = 0 et y = 0, pour xy = m.

11. La courbe dont l'équ. est  $y = \frac{k}{\sqrt{(x^2 - a^2)}}$  est formée de quatre branches symétriques par rapport aux axes, et dont nous pourrons bientôt trouver la figure. On a (n° 135)

$$y = kx^{-1} + \text{etc.}, \ x = a + \frac{1}{2} \cdot \frac{k^{-1}}{a} y^{-1} + \dots$$

selon qu'on forme le développement suivant les puissances de x on de y. Les droites qui ont pour équ. y = 0 et x = a, sont donc des asymptotes. L'hyperbole qui a pour asymptotes les axes des x et des y, et k pour puissance, l'est aussi; mais le rapprochement est ici beaucoup plus grand.

III. Soit 
$$y^3 = 3axy + x^3 = 0$$
, fig. 47 (nº 748); on a  $y = -x - a + \frac{1}{3}a^3x^{-3} - \frac{1}{3}a^4x^{-3} \dots$ 

La droite y=-x-a est donc une asymptote; elle se construit en prenant AB=AC=a, et tirant BC.

IV. Soit enfin 
$$y^4 - 2x^3y^3 - x^4 + 2axy^3 - 5ax^4 = 0$$
;  
 $y = \pm px \pm \frac{a(3 \vee 2 - 4)}{8p} + Ax^{-1} + \dots$ 

p désignant  $V(1\pm V_2)$ . Donc, en construisant les droites GF, GH (fig. 48), qui ont pour ordonnées cos deux premiers termes, on aura les asymptotes rectilignes de la courbe proposée.

# Des Points multiples et conjugués.

778. Lorsque les branches d'une courbe passent par un même point, soit en se coupant, soit en se touchant, ce point est appelé double, triple..., multiple, snivant qu'il est commun à deux, trois...., ou plusieurs branches. Étant donnée l'équ.

d'une courbe, proposons-nous de déterminer ces points, si elle en a, et leur nature.

Soient V=0, My'+N=0

l'équ. en x et y de la courbe, et sa dérivée : on suppose V délivré de radicaux.

1er cas. Si les branches de la courbe se coupent au point cherché, il y a plusieurs tangentes en ce point : ainsi, pour une valeur de x et celle de y qui y répond, y' doit avoir autant de valeurs qu'il y a de branches. Or, on a vu (n° 740) que cette condition rend M et N nuls.

2° cas. Si les branches de la courbe se touchent, il n'y a qu'une valeur de y'; et même quand le contact est du  $(n-1)^t$  ordre, il n'y a  $(n^0, 771)$  qu'une valeur de y', y''... $y^{(n-1)}$ ; mais on doit en trouver plusieurs pour  $y^{(n)}$ . Or, l'équation dérivée de l'ordre n a la forme  $My^{(n)}+\ldots=0$ , M étant ici le même coefficient  $(n^0, 726)$  que pour y', y''..., dans les dérivées successives; et comme cette équation est du 1° degré, et exempte de radicaux; elle ne peut donner plusieurs valeurs de  $y^{(n)}$  pour une seule de x et de y: on a donc encore M = 0, et par conséquent N = 0, par la même raison qu'au n°  $\gamma$ 40.

Concluons de là que, pour trouver les points multiples d'une courbe, on égalera à zéro les dérivées M et N de son équ. V = 0, prises tour à tour par rapport à y et à x. Puis, éliminant x et y entre deux de ces équ.

$$M=0, N=0, V=0...(1)$$

les valeurs réelles qui satisferont à la 3°, pourront seules appartenir aux points multiples.

Je dis pourront appartenir, parce que ces points peuvent aussi ne pas exister avec ces équ., ainsi qu'on va le voir. On passera à la dérivée du 2° ordre (n° 726),  $My' + Py'^* + \text{etc.} = 0$ ; et prenant l'une des couples de valeurs de x et y qu'on vient de trouver, on les substituera ici : y'' disparaîtra, et y' sera donné par une équ. du 2° degré. Si les racines sont réelles, il y aura un point double; les deux tangentes à ces branches seront détermi-

nées par ces valeurs de y', et donneront la direction des courbes en ce lieu.

779. Mais si les racines sont imaginaires, il y aura un point sans tangente, et par conséquent tout-à-fait isolé des branches de la courbe; c'est ce qu'on nomme un Point conjugué. En effet, s'il y a un tel point pour l'abscisse a, les ordonnées voisines doivent être imaginaires; en supposant l'équ. V=o, mise sous la forme y=fx, si l'on y met  $a\pm h$  pour x, la valeur correspondante de y, ou  $f(a\pm h)$ , sera imaginaire pour h très petit. Soit  $y^{(n)}$  le 1" coefficient qui sera imaginaire dans cette série; comme l'équ.  $My^{(n)}$ +etc.=o ne peut présenter  $y^{(n)}$  sous cette forme, attendu qu'elle ne contient pas de radicaux, même après en avoir éliminé y', y''... $y^{(n-1)}$ , il faut donc que l'on ait M=o, et par suite N=o.

Ainsi, les points conjugués sont compris parmi ceux que donnent les équ. (1); mais on les distingue en ce que la courbe n'y peut avoir de tangente : y' doit être imaginaire, x et y étant réels.

780. Il pourrait arriver que tous les termes de la dérivée du 2° ordre disparussent: alors il faudrait recourir à celle du 3°, d'où y'' et y'' s'en iraient, et qui contiendrait y' au 3° degré. Il y aurait un point triple, si les trois racines étaient réelles, et il n'y aurait pas de point multiple dans le cas contraire.

Quand on est forcé de recourir à l'équ. du 4° ordre, où y' est au 4° degré, la courbe a un point quadruple, double ou conjugué, suivant que les quatre racines sont réelles, ou que deux sont imaginaires, ou qu'ensin aucune n'est réelle; et ainsi de suite.

781. Voici quelques exemples.

I. Soit 
$$ay^3 - x^2y - bx^3 = 0$$
; d'où

1°...  $(3ay^3 - x^3)y' - 3x^2(y+b) = 0$ ,

2°...  $6ayy'^3 - 6x^2y' - 6x(y+b) = 0$ ,

3°...  $6ay'^3 - 18xy' - 6y - 6b = 0$ .

Nous avons omis les termes en y'', y''...., qui disparaltifaint par la suite du calcul. De

$$3ay^3 - x^3 = 0$$
,  $x(y+b) = 0$ ,

on tire y=-b,  $x=\sqrt[3]{(3ab^1)}$ , qui ne satisfont pas à la proposée; et x=0, y=0: l'origine peut donc être un point multiple. Mais tous les termes de la dérivée du 2° ordre disparaissent; celle du 3° devient  $ay'^3=b$ , qui ne donne pour y' qu'une seule racine réelle; donc notre courbe n'a pas de point multiple.

II. Prenons 
$$y^{1}-x^{5}+x^{1}+3x^{1}y^{1}=0$$
,

d'où 
$$2yy'(2y^2+3x^2)+4x^3-5x^4+6y^2x=0$$

En posant  $y(2y^2+3x^3)=0$ ,  $x(4x^3-5x^3+6y^2)=0$ , on trouve que x=0 et y=0 peuvent seules remplir ces conditions et satisfaire à la proposée. Les dérivées des  $2^e$  et 3' ordres sont par là nulles d'elles-mêmes; celle du 4° devient  $y'^4+3y'^2+1=0$ , dont les racines sont imaginaires; ainsi, l'origine est un point conjugué.

III. Pour 
$$x^{i} - 2ay^{3} - 3a^{2}y^{4} - 2a^{3}x^{4} + a^{4} = 0$$
 (fig. 49),

on a 
$$-6a (r+a) rr' + 6x (x^2-a^2) = 0$$

Pour les points où la tangente est parallèle aux x, on fera y' nul, ou  $o = x(x^1 - a^2)$ .  $1^o$ . x = o répond à y = '-a, ce qui redonne le point E, pour lequel y est  $\frac{a}{a}$ , et non pas  $\frac{a}{a}$  o; on trouve aussi le maximum en F,  $y = \frac{1}{4}a$ .  $2^o$ .  $x = \pm a$  donne, outre les points D et D', les minima O et H pour lesquels  $y = -\frac{3}{4}a$ .

Enfin,  $y' = \infty$ , ou y(y+a) = 0 fait connaître les points I et G, où la courbe a sa tangente parallèle aux y: on trouve AB = AC = DE.

IV. Soit encore 
$$x^{4} + 2ax^{4}y - ay^{3} = 0$$
 (fig. 50);  
d'où  $ay^{4}(2x^{3} - 3y^{3}) + 4x(x^{4} + ay) = 0$ .

Après avoir trouvé que l'origine peut seule être un point multiple, on est conduit à la dérivée du 3° ordre, qui donne y'=0 et  $y'=\pm \sqrt{2}$ . Ainsi, en A il y a un point triple : la courbe a pour tangentes l'axe des x, et les lignes AB, Ac à  $45^\circ$ .

On a les minima H et O en faisant y'=0; ou x(x'+qy)=0,

d'où 
$$y=-a$$
 et  $x=\pm a$ .

Enfin les limites G et F se trouvent en posant  $y' = \infty$ , ou  $2x^3 = 3y^3$ ; d'où  $x = \pm \frac{1}{3}a\sqrt{6}$ , et  $y = -\frac{5}{3}a$ .

V. L'équ. 
$$y' - axy' + x' = 0$$
 (fig. 51) donne

$$1^{\circ} \dots 2yy'(2y^{\circ}-ax)+4x''-ay''=0$$

$$2^{\circ} \dots 2(6y^{\circ} - ax)y'^{\circ} - 4ayy' + 12x' = 0$$

$$3^{\circ}$$
...  $24\gamma\gamma'^{3}-6a\gamma'^{3}+24x=0$ .

On trouve que l'origine est un point triple; et comme l'on a y'=0 et  $y'=\infty$ , les axes sont tangens à la courbe.

VI. On pourra s'exercer (fig. 52) sur l'équation.......  $y^4 + x^3 - 3ay^3 + 2bx^3y = 0$ ; la courbe a aussi un point triple à l'origine. (Voy. encore l'ex. IV, p. 411, fig. 48.)

782. Lorsque l'éq. est explicite, la recherche des points multiples est bien plus aisée. On a vu (p. 363) que l'abscisse correspondante doit chasser un radical de la valeur de f, en rendant nul son coefficient. Le degré de ce radical dépend du nombre des branches, et l'exposant du coefficient détermine s'il y a simple intersection ou osculation.

L'équ. 
$$y = (1-x)\sqrt{(2-x)}$$
 donne  $y' = \frac{3x-5}{2\sqrt{(2-x)}}$ .

y perd un radical pour x=1, qui ne disparait pas de y'. Ainsi l'origine étant en I (fig. 53), IC=1 donne un point double en C, pour lequel les branches se coupent sous un angle droit, puisque  $y'=\pm 1$ . D'ailleurs,  $x=\frac{5}{3}$  donne les maxima vers D et D'; IA=2 fixe la limite A de la courbe.

Pour l'équ.  $y=(2-x) \bigvee (1-x)$ , la courbe a un point conjugué dont l'abscisse est x=2, parce que y est imaginaire dans les points voisins. L'origine est de même un point conjugué pour la courbe dont l'équ. est  $y=x\bigvee (x-b)$ .

Enfin,  $y = (x-a)^{\epsilon} \sqrt{(x-b)} + c$ , où a > b, est l'équ. de la courbe EDFG (fig. 54) formée de deux branches qui ont en D la même tangente ED. Si x-a eût été au cube, les deux branches auraient eu même cercle osculateur, etc...

Du reste, un point triple, quadruple... est annoncé par un radical du 3°, 4° degré....

On a décrit un cercle du diamètre AI = 2r (fig. 53); une droite AF tourne en A, tandis que PN, perpend. à AI, glisse parallèlement. On demande quelle est la courbe AMC des points M de section de ces deux droites mobiles, le point N étant sans cesse au milieu de l'arc ANF sous-entendu par AF. L'origine étant en C, les équ. des droites mobiles PN, AF sont x = a,  $y = \beta(x-r)$ ; les coordonnées du point M sont CP = a,  $PM = \beta(a-r)$ : comme PN est une ordonnée au cercle,  $PN^0 = r^0 - a^*$ . Or, N étant le milieu de l'arc ANF, le rayon CN est perpend. sur AF, et les triangles APM, CPN sont semblables : d'où

$$\frac{AP}{PM} = \frac{PN}{PC}, \quad \frac{r-a}{\beta(a-r)} = \frac{\sqrt{(r^a-a^a)}}{a} = \frac{-1}{\beta}$$

telle est l'équ. de condition entre les constantes x et  $\beta$  (n° 462); en les éliminant, à l'aide de x=a,  $y=\beta$  (x-r), il vient, pour l'équ. de la courbe proposée,

$$y = \pm x \sqrt{\left(\frac{r-x}{r+x}\right)}; \text{ d'où } y' = \frac{r^2 - x^2 - rx}{(r+x)\sqrt{(r^2 - x^2)}}$$

Il est aisé de reconnaître la fig. 53. L'origine C a un point double, pour lequel  $j' = \pm i$ : les tangentes y sont inclinées à 45 degrés sur AI. La feuille AC a un maximum vers D, et ne s'étend pas au-delà du sommet A, qui est une limite. De même que le point M est donné par le milieu N de l'arc ANF, le milieu N' de l'arc AN'F donne M': on a ainsi deux branches infinies CO, CO'; les points O et O' de section avec le cercle ont pour abscisse  $-\frac{1}{2}r$ . Ces branches ont pour asymptotes, la tangente du cercle au point I.

### Concavité, convexité et points singuliers des Courbes.

783. On peut employer les situations diverses de la tangente à la recherche de la figure des courbes ( $n^{o*}$  406,411). Étant donnée l'équ. y = fx, et sa tang, au point (x, y), comparons les ordonnées pour la même abscisse x + h ( $n^{o}$  722), fig. 22.

$$yP'H=y+y'h, f(x+h)=P'M'=y+y'h+\frac{1}{2}y''h'+...$$

Comme on pent prendre h assez petit pour que le signe de 'x' h' soit celui du reste de la série, l'ordonnée de la courbe est plus grande ou plus petite que celle de la tangente, suivant que y' est positif ou négatif; en sorte que la courbe tourne vers l'axe des x sa convexité dans le 1er cas, et sa concavité dans le 2e. Si les ordonnées étaient négatives, ce serait visiblement le contraire: donc une courbe tourne vers l'axe des x sa convexité ou sa concavité, suivant que y et y'' sont de mêmes signes ou de signes contraires. (V. p. 76.)

Il est aisé de voir qu'au point d'inflexion M (fig. 59 et 60), où la courbe change sa concavité en convexité, y'' doit aussi changer de signe, ce qui exige qu'en ce point y'' soit nul ou infini : à moins cependant que y ne change de signe en même temps que y'', le point qu'on considère se trouvant dans ce cas sur l'axe des x. C'est au reste ce qui va être développé.

784. Après avoir pris un point (\*,β) sur notre courbe, pour T. II.

juger s'il présente quelque particularité, c'est-à-dire s'il et Singulier, il faut comparer les parties de la courbe de part et d'autre de ce point, pour les ordonnées  $f(a\pm h)$ . Distinguois deux cas.

1er CAS. Le développement de f ( + h) ne contenant pour h aucun exposant fractionnaire dont le dénominateur soit pair.

on a 
$$f(\alpha + h) = \beta + Ah^{\alpha} + Bh^{\beta} + \dots$$

Les coefficiens sont réels, puisque, s'ils étaient imaginaires, le point  $(\alpha, \beta)$  serait conjugué  $(n^a 779)$ . De plus (quel que soit le signe de h)  $h^a$ ,  $h^b$ ... sont réels, eu sorte que la courbe a etend de part et d'autre du point  $(\alpha, \beta)$ .

1°. Si le développement de f(a+h) est fautif dès le deuxième terme  $Ah^a$ , ou si a est une fraction > 0 et < 1, y' est infini (n° 736), et au point  $(a, \beta)$  la tang. est perpend. aux x. En prenant les dérivées relatives à h, on a

 $f'(\alpha + h) = aAh^{a-1} + \dots$ ,  $f''(\alpha + h) = a(a-1)Ah^{a-1} \dots$ La valeur de  $f'(\alpha + h)$  est destinée à donner la direction de la tang, au point de la courbe dont l'abscisse est  $\alpha + h$ , puisqu'il est indifférent que x ou h ait varié dans f(x + h). (Vorce

la note, p. 366.)

Cela posé, le signe de Aha et de ses dérivées décide de celui des séries entières, lorsque h est très petit. Que a soit une frac-

tion  $\frac{m}{n}$ , où n est impair : si m l'est aussi, l'ordonnée  $f(\alpha + h)$  croît d'un côté et décroît de l'autre côté de l'ordonnée tangente,

parce que AVh<sup>m</sup> change de signe avec h. 11 y a donc une inflexion, disposée comme le montrent les fig. 55 et 56, suivant que A est positif ou négatif.

En effet, f''(x+h) change aussi de signe avec h, parce que a-2 donne à h, dans le  $1^{ac}$  terme, un exposant impair m-2n: ainsi, la courbe présente d'un côté sa concavité, et de l'antre sa convexité à l'axe des x (n° 783). Nous avons construit les équi

$$y = \beta + (x - \alpha)^{\frac{1}{5}} \dots$$
 (fig. 55),  
 $y = \beta - (x - \alpha)^{\frac{1}{5}} \dots$  (fig. 56).

On en dira autant pour  $y^1 = a^i x$ , et  $(y-1)^i = 1 - x$ .

Mais si m est pair,  $A\sqrt{h^m}$  a toujours le même signe que A, quel que soit celui de h, en sorte que les ordonnées, voisines de notre tangente de part et d'autre, croissent lorsque A est positif, et décroissent dans le cas contraire, à peu près comme pour les maxima. La courbe prend la forme indiquée fig. 57 et 58, que nous appellerons Cératoïde (\*). Le signe de f'' ( $\alpha + h$ ) est visiblement négatif pour l'un et positif pour l'autre, en sorte que la courbe doit présenter à l'axe des x, des deux côtés de l'ordonnée tangente, sa concavité ou sa convexité, suivant que A a le signe + ou le signe -.

Les équ.  $y = \beta + (x-a)^{\frac{2}{3}}$  et  $y = \beta - (x-a)^{\frac{2}{3}}$  donnent les tig. 57 et 58. On en trouve un autre exemple dans la Cycloïde.

2º Mais si le développement n'est pas fautif dans les deux premiers termes, a=1, b>1, y' n'est plus infini, et l'on a A pour la tang. de l'angle que fait avec l'axe des x la droite qui touche la courbe au point  $(\alpha, \beta)$ : elle est parallèle aux x, si A=0; inclinée à  $45^{\circ}$ , si A=1, etc.

$$f(a+h) = \beta + Ah + Bh^b + \dots$$

$$f'(a+h) = A + bBh^{b-1} + \dots$$

$$f''(a+h) = b(b-1)Bh^{b-2} + \dots$$

D'après cela, si l'exposant b est un nombre pair, ou une fraction dont le numérateur soit pair, la courbe ne présente au point  $(a, \beta)$  rien de particulier, puisqu'elle s'étend, de part et d'autre, au-dessus de la tangente si B est positif, et au-dessous si B est négatif; la différence entre les ordonnées de ces deux lignes étant  $Bh^b$  + etc. On voit d'ailleurs qu'alors le signe de  $f^u$  (a+h) est le même que celui de B.

C'est ce qui a lieu pour l'équ.  $y = \beta + x + (x - a)^{\frac{1}{3}}$ .

<sup>(\*)</sup> Nous avons préféré les dénominations de Gératoide et Ramphoïde à celles de rebroussement de la 1<sup>se</sup> et de la 2<sup>e</sup> espèce sous lesquelles ces points sont connus. Ces mots sont dérivés de Kápz; corne, Páμφες, bec d'oiseau, Ετέρες, forme.

Cependant, si A = 0, il y a maximum ou minimum. (Foj. p. 391.) Cela arrive pour  $y = \beta + k(x - a)^{\frac{1}{3}}$ .

Quand b est un nombre impair, ou une fraction dont le numérateur m est impair,  $b = \frac{m}{n}$ ;  $Bk^b$ , ou  $B\sqrt[n]{h^n}$ , change de signe avec h, les ordonnées croissent d'un côté et décroissent de l'autre : de plus, f'' (a + h) est dans le même cas, puisque l'exposant de son  $t^m$  terme est aussi un nombre impair b-2, ou une fraction dont le numérateur m-2n est impair i donc il y a une inflexion au point  $(a, \beta)$ , dont la disposition dépend de la direction de la tangente, et du signe de B.

Voici plusieurs exemples.

1°. 
$$y = x + (x - a)^3$$
; 2°.  $y = \frac{1}{2}x + (x - a)^{\frac{1}{2}}$  (fig. 59);  
3°.  $y = x - (x - a)^{\frac{1}{2}}$ ; 4°.  $y = -(x - a)^{\frac{5}{2}}$  (fig. 60);  
5°.  $y = -x + (x - a)^{\frac{7}{2}}$ ; (fig. 63)

la tangente est inclinée à 45° dans les exemples 1°, et 3°; à 135° dans le 5°; elle est parallèle aux æ dans le 4°.

Si b est entier (c.-à-d., 3, 5, 7...), y'' est nul; on pourra rapprocher notre théorème de celui des maxima (n'' 757). Chacune des racines de y'' =0 ne peut répondre à une inflexion, qu'autant que la  $1^{ra}$  des dérivées y''',  $y^{1r}$ ..., qu'elle ne rend pas nulle, est d'ordre impair. Si b n'est pas entier, comme il est > 1, y'' est nul ou infini, suivant que b est > 0u < 2.

785. 2° cas. Le développement de f(a+h) contenant un radical pair, l'une des ordonnées f(a+h) ou f(a-h) est imaginaire; l'autre est double, à cause du radical pair qui y introduit le signe  $\pm$ . Ainsi, la courbe ne s'étend que d'un côté de l'ordonnée  $\beta$ , et elle a deux branches.

1°. Si le développement est fautif dès le 2° terme, a est entre o et 1; l'ordonnée  $\beta$  est tangente. Supposons que  $a = \frac{m}{n}$ , n étant pair, le terme  $\pm \sqrt[n]{h^n}$  montre que le point  $(a, \beta)$  est une Limite de la courbe dans le sens des x; elle

la forme NMQ ou N'MQ' (fig. 61), suivant que h doit être pris en + ou en -; l'une des ordonnées est > s, l'autre est < s ou PM: d'ailleurs, pour les points voisins de M, l'une des valeurs de f''(u+h) est positive, l'autre est négative; ce qui prouve que l'une des branches NM est convexe, et que l'autre QM est concave vers l'axe des x.

Les equ.  $y = k + x \pm (x - e)^{\frac{3}{4}}$ , et  $y = k + x \pm (e - x)^{\frac{3}{4}}$  donnent, l'une *QMN*, l'autre *Q'MN'*. Nous en avons trouvé plusieurs exemples (n° 781).

Mais si le radical pair affecte un des termes qui suivent  $Ah^a$ , pour les ordonnées voisines de celle qui est tangente,  $\beta$  est  $\langle f(a+h)$  quand A est positif; le contraire a lieu lorsque A est négatif; en sorte que les branches de courbe ont (fig. 62) la forme QMN dans un cas, Q'MN' dans l'autre. On voit d'ailleurs qu'alors f'' (a+h) étant de signe contraire à A, la courbe doit affecter cette figure, que nous nommerons une Ramphoïde. C'est ce qui a lieu pour  $y = \beta + k(x-a)^{\frac{1}{2}} + l(x-a)^{\frac{1}{4}}$ .

Quand h doit être négatif, pour que f(a+h) soit réel, la courbe est à gauche de l'ordonnée tangente PM.

2°. Lorsque le développement n'est fautif qu'au-delà du 2° terme, a=r, et la tangente à la courbe au point  $(a, \beta)$  sera facile à construire. Si le terme  $Bh^b$  porte le radical pair, il a la forme  $\pm B\sqrt[n]{h^m}$ ; l'une des branches est au-dessus de la tang. l'autres'abaisse au-dessous, puisque cette droite a pour ordonnée  $Y=\beta+Ah$ ! il y a donc une Cératoïde. On a y'' nul ou infini, suivant que b est > ou < 2. Pour l'équ.  $y=\beta+x+(x-a)^{\frac{3}{2}}$ , (fig. 65) la tangente est inclinée à 45°, quand x=a.

Pour 
$$2y = -1 - x + 2(1 - x)^{\frac{5}{2}}$$
, on a la fig. 64.

Mais si l'exposant, dont le dénominateur est pair, est au-delà de  $Bh^b$ , le signe de B suffit pour décider quelle est la plus grande, de l'ordonnée de la courbe, ou de celle  $\beta + Ah$  de la tangente. On voit donc qu'il y a une Ramphoïde. On a (fig. 66)

CAI CUL DIFFÉRENTIEL.

122

pour l'équation

$$y = 2 + x + ax^{2} + b\sqrt{x^{2}}$$
... la courbe QMN,  
 $y = 2 + x - ax^{2} + b\sqrt{x^{2}}$ ... la courbe Q'MN.

- 786. Concluons de la que, 1º aux limites, dans le sens des ze ou dans le sens des y, y' est nul ou infini.
  - 2°. Aux inflexions et aux cératoides, y" est nul ou infini.
- 3°. Pour trouver les points singuliers, il faut prendre la dérivée My' + N = 0 de l'équ.  $\varphi(x, y) = 0$  de la courbe; faire M = 0 ou N = 0; en tirer, à l'aide de  $\varphi(x, y) = 0$ , les racines qui peuvent seules appartenir aux limites.
- 4°. On prendra de même la dérivée du 2° ordre, ou celle de  $y' = -\frac{M}{N}$ , qui donne  $y' = \frac{Q}{N}$  (on suivra la 1° regle du 1° 705), puis on posera Q = 0, ou N = 0: ces équ. feront connaître l'x et l'y des points qui sont des inflexions ou des cératoïdes.
- 5°. Il faudra ensuite chercher le développement de  $\int (x + h)$  pour chacune des valeurs de x ainsi obtenues, ou plutôt reconnaître le cours de la courbe de part et d'autre du point qu'elles déterminent.



$$y = \sqrt[3]{x^5 + ax}, \qquad y = \sqrt[3]{(x - s)^{10} + x} \text{ (fig. 44)},$$

$$y = \sqrt[3]{(x - 1)^3} \text{ (fig. 57)}, \quad y = \beta - \sqrt[5]{x^5} \text{ (fig. 58)},$$

$$y = x^5 + \sqrt[3]{(x - 1)^5} \text{ (fig. 59)}, \quad y = x^5 + x^5 - \sqrt[5]{x^7} \text{ (fig. 60)}.$$

## Des Surfaces et des Courbes dans l'espace.

787. Soient z = f(x, y), Z = F(X, Y) les équations de deux surfaces courbes; pour qu'elles aient un point commun (x, y, z), il faut que pour les mêmes ordonnées Z = z, on ait x = X, y = Y. Prenons sur chacune un autre point répondant aux abscisses x + h et y + k; nous représenterons, pour abréger, les z correspondans (n° 743) par

$$z + ph + \frac{1}{2}rh^2 + \dots + \frac{1}{2}Rh^2 + \dots + \frac{1}{2}th^2 + \dots + \frac{1}{2}th^2 + \dots + \frac{1}{2}th^2 + \dots + \frac{1}{2}th^2 + \dots$$

La distance entre les deux points dont il s'agit est

$$(P-p)h + (Q-q)k + \frac{1}{2}(R-r)h^2 + \dots$$

Si P=p et Q=q, c.-à-d. si les différentielles partielles du  $1^{cr}$  ordre de nos fonctions f et F sont respectivement égales, les raisonnemens du  $n^c$  770 feront voir qu'une  $3^c$  surface ne pourra approcher des premières autant qu'elles approchent l'une de l'autre, à moins que celle-là ne remplisse les mêmes conditions à leur égard : il y a alors contact du  $1^{cr}$  ordre. Pour le contact du  $2^c$  ordre, il faudrait en outre que les différences partielles du  $2^c$  ordre fussent aussi égales entre elles, ou

$$R=r$$
,  $S=s$ ,  $T=t$ .

Par ex., tout plan a pour équ. (n° 659) Z = AX + BY + C; sa position dépend des constantes A, B, C, qu'on peut déterminer en établissant une osculation du 1° ordre. x, y et z étant les coordonnées du point de contact, il vient

$$z = Ax + By + C$$
,  $p = A$ ,  $q = B$ ,

p et q désignant toujours les fonctions  $\frac{dz}{dx}$ ,  $\frac{dz}{dy}$ , tirées de l'équ. z=f(x;y) de la surface courbe ; cette équ. ayant par consequent pour dérivée dz=pdx+qdy.

Si l'on élimine A, B, C, on trouve, pour le plan tangent,

$$Z - z = p(X - x) + q(Y - y)...(A)$$

Une fois l'équ. du plan tangent obtenue, il sera facile de trouver tout ce qui se rapporte à sa position. Par ex., le cos. de

l'angle 
$$\varphi$$
 qu'il fait avec le plan  $xy$ , est  $\cos \varphi = \frac{1}{V(1+P^2+q^2)}$ 

La normale qui passe par le point (x, y, z) est de plus perpendiculaire an plan tangent; ces conditions, exprimées en analyse (n° 668), donnent, pour les équ. de la normale,

$$X - x + p(Z - z) = 0$$
,  $Y - y + q(Z - z) = 0...(B)$ .

788. Voici plusieurs exemples de l'usage qu'on peut faire des équations A et B.

I. Tous les cylindres ont cette propriété distinctive, que le an qui les touche en un point, touche selon une génératrice; cette droite est parallèle à une autre (n° 680) dont on donne les éq. x=az, y=bz. Énonçons ce fait en analyse, et nous aurons exprimé que la surface touchée est un cylindre, sans avoir particularisé la courbe directrice; nous aurons donc l'équation de toute espèce de cylindre. On a donné (n° 667) la condition du parallélisme d'un plan avec une droite : elle devient ici (où d=p, b=q), ap+bq=1, équ. cherchée. (Voy. p. 373.)

II. Le plan tangent au cône passe par le sommet. Mettons pour X, Y et Z, dans l'équ. (A), les coordonnées a, b, c de ce point, et l'équ. z-c=p(x-a)+q(y-b), exprimant la propriété qui caractérise toute surface conique, quelle qu'en soit la base, sera l'équ. de cette surface  $(n^o.745)$ .

III. Imaginons qu'une droite coupe sans cesse l'axe des z et demeure horizontale, tandis qu'elle glisse le long d'une courbez elle engendre une surface nommée Conoïde, à cause de sa ressemblance avec un cône dont le sommet aurait une arète. Ce

qui caractérise ces surfaces, c'est qu'un plan les touche selon une génératrice hérizontale : exprimons analytiquement cette propriété. En faisant Z=z, dans l'équation (A), nous avons (X-x)p+(Y-y)q=0; ce sont les équ. d'une horizontale tracée dans le plan tangent. Pour que cette droite coupe l'axe des z, il faut que sa projection sur le plan xy passe par l'origine, ou hien que px+qy=0: telle est l'équ. de tous les conoïdes.

IV. Toute normale d'une surface quelconque de révolution va couper l'axe; donc, si l'on élimine X, Y, Z, entre les équations (B) de la normale et celles de l'axe de révolution, l'équarésultante en x, y, z, exprimant la propriété énoncée, sera celle de la surface de révolution, quel qu'en soit le méridien. Par ex., si l'axe est celui des z, dont les équations sont X = 0, Y = 0, l'elimination donne py = qx, équ. de toute surface de révolution autour de l'axe des z (n° 745).

Lorsqu'on veut particulariser une espèce de surface cylindrique, conique..., il faut introdnire, pour p et q, des fonctions de xet y, qui sont déterminées par la nature de la courbe directrice donnée. C'est ce qui sera examiné par la snite (n° 901).

789. Nous avons traité (n° 760) des maxima des fonctions de deux variables. Il en résulte que si l'on veut trouver les z maxima ou minima d'une surface courbe, dont on a l'équation z=f(x,y), il faudra poser p=0, q=0 (le plan tangent parallèle aux xy), et éliminer x, y et z entre ces trois équ.; mais les coordonnées ainsi obtenues n'appartiendront à des points doués de la propriété dont il s'agit, qu'autant qu'elles satisferont à la condition (2) (p. 392), qui apprendra à distinguer le maximum du minimum.

790. Pour que le plan tangent soit perpend. au plan yz, il faut que son équ. soit réduite à la forme Z-z=q (Y-y), (n° 655); ainsi p=0. Plus généralement, soit

$$Pdx + Qdy + Rdz = 0$$
,

la différentielle de l'équ. d'une surface (nº 744); P = o est la

condition qui exprime que le plan tangent est perpend. au plan yz. Il faut donc que les coordonnées x, y, z du point de contact satisfassent à l'équ. P = 0, et à celle  $\phi(x, y, z) = 0$  de la surface. Telles sont donc les équ. de la courbe qui jouit de la propriété que le plan tangent soit perpend. au plan yz; cette courbe est la limite de la surface dans le sens des yz. Ainsi, en éliminant x, on a la projection de la surface sur le plan des yz. De même, celle sur le plan xy se trouve en éliminant z entre  $\phi = 0$ , et R = 0. Les deux équ. P = 0, Q = 0 se rapportent au maximum de z, etc.

Pour la sphère, par exemple (n° 654),

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$$

la dérivée relative à z seul est z-c=0; éliminant z, on a  $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ , pour l'équ. du cercle de projection sur le plan xy; ce qui est d'ailleurs visible.

791. Projetons sur le plan xy l'arc s de courbe dans l'espace, puis développons (n° 287, 4°.) le cylindre formé par le système des perpend. à ce plan : la base est un arc λ, projection de l'arc s. Or, on peut concevoir cet arc s rapporté aux coordonnées rectangles λ et z, puisque λ est étendu en ligne droite; l'aire t du cylindre et la language de l'arc s corrent depuise (n° 562 et 568).

part, l'aire t du cylindre droit, qui a pour base la projection de l'arc, et qui est terminée par cet arc; et de l'autre la longueur de l'arc rectifié.

792. Supposons que le trapèze curviligne CBMP (fig. 40) tourne autour de l'axe Ax; cherchons le volume v et l'aire u du corps de révolution qu'il engendre, l'équ. de l'arc BM étant donnée, y = fx. Soient v = Fx,  $u = \varphi x$ ; il s'agit de déterminer les fonctions F et  $\varphi$ . Attribuons à x l'accroissement PP' = h; y, v et u deviendront  $\gamma + k$ , v + i, u + l; d'où

$$k=y'h+\ldots$$
,  $i=v'h+\ldots$ ,  $l=u'h+\ldots$ 

Il s'agit maintenant, pour appliquer la méthode des limites, de trouver des grandeurs qui comprennent entre elles les accroissemens i et l, quelque petit que soit h.

1°. Les rectangles MPP'Q, LPP'M', engendrent, dans leur révolution autour de Ax, des cylindres dont les volumes sont  $\pi y^*h$  et  $\pi(y+k)^*h$  (n° 308): leur rapport ayant l'unité pour limite, et le volume i, engendré par l'aire MM'P'P, étant toujours intermédiaire entre ceux-ci, l'unité doit être aussi la

limite du rapport 
$$\frac{i}{\pi y^2 h}$$
 ou  $\frac{v' + \text{etc.}}{\pi y^3}$ ; donc...  $v' = \pi y^2$ .

2°. La corde MM' et la tangente MH décrivent des troncs de cône, dont les aires (n° 290,3°.) sont  $\pi(2y+k)$ . MM', et  $\pi(2y+y'h)$ . HM: le rapport de MM' à MH tend sans cesse vers l'unité (n° 767); la limite du rapport de nos deux aires est donc 1, qui est par conséquent celle du rapport

$$\frac{\pi(2y+k)\ MM'}{l} = \frac{\pi(2y+k).\ V(1+y'^2+y'y''h...)}{u'+\frac{1}{2}u''h+...},$$

attendu que l'aire I décrite par l'arc MM' est intermédiaire entre les premières, quelque petit que soit h. Donc

$$u' = 2\pi y V(1 + y'^2) = 2\pi y s'$$
.

On mettra fx pour y dans ces valeurs de v' et u', et l'ou intégrera; c.-à-d. qu'ou remontera aux fonctions v et u dont ellesont les dérivées (n° 851). 793. Traçons sur un plan APB (fig. 67) un trapèze CDEF. Soient cdef sa projection sur un autre plan AQB, et  $\alpha$  l'angle de ces deux plans; supposons que les côtés CD, EF soient perpend. à l'intersection AB, on a (n° 354)  $cd = CD \times \cos s$ ,  $ef = EF \times \cos s$ ; donc l'aire du trapèze

$$cdef = \frac{1}{2}GH \times (CD + EF) \cos \alpha = CDEF \times \cos \alpha$$
.

Cette relation entre notre trapèze et sa projection a également lieu pour un triangle quelconque DIF (fig. 68), puisqu'en menant les perpend. CD, LF sur AB, et CE parallèle à DF, on forme le parallélogramme CDLF, dont l'aire est double de celle du triangle DIF. Or, d'une part, toute figure rectiligne est décomposable en triangles; de l'autre, on peut, par la méthode des limites, étendre aussi la proposition à toute aire plane curviligne. Donc la projection P sur un plan d'une aire plane quelconque A, est le produit de cette aire par le cosinus de l'angle des deux plans, P = A cos s.

Soient donc a, a', a'', les angles que fait une aire plane A avec les plans coordonnés; P, P', P'', ses trois projections; on a

$$P = A \cos a$$
,  $P' = A \cos a'$ ,  $P' = A \cos a'$ ;

saisant la somme des carrés, il vient

$$A^2 = P^4 + P'^2 + P''^2$$

à cause de cos²a + cos°a' + cos°a" = 1 (n° 674,1°1). Donc, le carré d'une aire plane quelconque est la somme des carrés de ses trois projections sur les plans rectangulaires coordonnés.

Ces théorèmes servent à trouver l'étendue des surfaces planes situées dans l'espace, en les ramenant à être exprimées à l'aide de deux variables.

794. Soit z=f(x,y) l'équ. d'une surface courbe; menous quatre plans parallèles deux à deux, à ceux des xz et des yz; cherchons le volume V et l'aire U du corps MNEF (fig. 69) renfermé entre ces limites. Attribuons à x et y les accroissemens h et k; le point M(x,y,z) sera comparé au point C: le corps aura pris l'accroissement renfermé entre les plans ME,

SD, FM, SB; V et U sont donc des fonctions de x et y qu'il s'agit de déterminer. x étant augmenté de h, et y de k, V sera accru (n° 743) de

$$\frac{\mathrm{d} \mathcal{V}}{\mathrm{d} x} h + \frac{\mathrm{d} \mathcal{V}}{\mathrm{d} y} k + \frac{\mathrm{d}^3 \mathcal{V}}{\mathrm{d} x^3} \cdot \frac{h^3}{2} + \frac{\mathrm{d}^3 \mathcal{V}}{\mathrm{d} x \mathrm{d} y} h k + \frac{\mathrm{d}^3 \mathcal{V}}{\mathrm{d} y^3} \cdot \frac{k^3}{2} + \dots$$

Or, si l'on n'eût fait croître que x de h, ou bien que y de k, le corps aurait reçu l'augmentation

$$MPRBF = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} h + \frac{\mathrm{d}^4V}{\mathrm{d}x^4} \frac{h^2}{2} + \dots,$$

$$PEDMQ = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}y} k + \frac{\mathrm{d}^4V}{\mathrm{d}y^2} \frac{k^2}{2} + \dots;$$

donc, en retranchant, on a volume  $MCRQ = \frac{d^4V}{dxdy}hk + \dots$ 

On verrait de même que l'aire  $MC = \frac{\mathrm{d}^2 U}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y} hk + \dots$ 

Pour appliquer ici la méthode des limites, cherchons des grandeurs entre lesquelles ce volume et cette aire soient toujours renfermés, quelque petit que soit h; représentons le corps-MCRSQP à part (fig. 70).

1°. Le parallélépipède rectangle MPSs a pour volume hkz; celui du parallélépipède construit sur la même base, et dont SC = z + I est la hauteur, est = hk (z + I).

Le rapport  $\frac{z}{z+l}$  de ces volumes ayant l'unité pour limite, r est aussi la limite de

$$hkz: \frac{\mathrm{d}^{z} \mathcal{V}}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y} kh + \dots; \quad \mathrm{d}' \circ \dot{\mathbf{u}} \frac{\mathrm{d}^{z} \mathcal{V}}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y} = z.$$

On mettra donc pour z sa valeur f(x,y), puis on intégrera deux fois, d'abord relativement à x, en regardant y comme constant; enfin, on intégrera de nouveau le résultat par rapport à y seul. (Foy. n° 852.)

2º. Menons un plan tangent Ms' au point M (x, y, z) ; l'aire

Mr's'q', qui est rensermée entre les plans MR, MQ, Qs', s'il, est (n° 793) le quotient de sa base PQRS divisée par le cotians de l'angle qu'elle sait avec le plan xy, savoir (n° 674, 1°.):

$$hk: \frac{1}{V(1+p^2+q^2)} = hk V(1+p^2+q^2).$$

Mais il est facile de voir que l'unité est la limite du rapport de  $\frac{d^2U}{dxdy}hk+\ldots$  à cette quantité. Donc

$$\frac{d^{2}U}{\mathrm{d}x\mathrm{d}r}=V(1+p^{2}+q^{2}).$$

Il faudra donc différentier l'éq. z=f(x,y) de la surface; puis de dz=pdx+qdy, tirer les valeurs de p et q en fonction de x et y, et les substituer ici; enfin, intégrer comme on l'a dit ci-dessus. Nous donnerons des applications de ces diverses formules (n° 855).

795. Imitons en trois dimensions ce qui a été dit des osculations des courbes planes. z = f(x, y), Z = F(X, Y) sont les équ. de deux surfaces courbes; si elles ont un point commun (x, y, z), pour en comparer l'écartement dans les parties voi-

Soit, par ex., un plan Z = AX + BY + C; il aura un contact du 1<sup>eq</sup> ordre avec la surface z=f(x,y), si l'on détermine les constantes A, B, C par ces conditions, que le plan passe par le point donné (x,y,z), et qu'on ait A=p, B=q. De là résulte l'équ. (A) du plan tangent  $(n^{\circ}797)$ .

Pour la sphère, on a l'équation

$$(X-a)^{2} + (Y-b)^{2} + (Z-c)^{2} = n^{2}$$

On établit ainsi un simple contact au point x, y, z (nº 744)

$$(x-a)^{2} + (y-b)^{2} + (z-c)^{2} = n^{2},$$
  

$$(x-a) + p(z-c) = 0, \quad y-b+q(z-c) = 0;$$

ces trois équations déterminent les coordonnées du centre, et par conséquent la sphère, dans le cas d'un simple contact, lorsque le rayon n est connu. En posant, pour abréger,  $(1+p^2+q^2)^{-\frac{1}{2}}=\varphi$ , l'elimination donne

$$a=x+np\varphi$$
,  $b=y+nq\varphi$ ,  $c=z-n\varphi$ ...(1);

cette sphère a même plan tangent que la surface; son centre est sur la normale, équ. (B) p. 424. Pour que l'osculation fût du  $2^c$  ordre, il faudrait déterminer l'arbitraire n de manière à rendre R=r, S=s, T=t: puisqu'on n'a qu'une constante à déterminer, on ne peut remplir ces trois conditions; en général toute surface n'a donc pas une sphère osculatrice comme une courbe a un cercle osculateur.

796. Mais rendons la somme des termes du 2° ordre de la série (n° 787) les mêmes pour la sphère et notre surface, ou

$$r+2sa+1a^{\circ}=R+2Sa+Ta^{\circ}$$
,

« étant le rapport k: h; on trouve pour les dérivées du 2° ordre de l'équ. de la sphère relatives à x et à y,

$$(z-c)R+1+p^2=0$$
,  $(z-c)S+pq=0$ ,  $(z-c)T+1+q^3=0$ ;  $(z-c)(r+2as+ta^2)+1+p^2+2pqa+(1+q^2)a^2=0$ ... (2).

p,q,r,s,t sont des fonctions de x et y, qu'on tire de l'équation z=f(x,y) de la surface proposée; z est la tangente de l'angle

que fait, avec l'axe des x, une droite qui touche au pent commun, et est menée dans une direction arbitraire. Cenéqu. fait connaître z-c en fonction de x, y et a ; les équ. (1) donnent ensuite a, b, et le rayon n de courbure de la sertion faite par un plan passant par la normale et la tangente dont il s'agit. On peut donc trouver les courbures de la surface dans toutes les directions imaginables.

Ayons surtout égard aux sections dont la courbure est la plus grande ; faisons varier n par rapport à a seul, et posons n'=0 (nº 757). Mais, d'après l'équ. (1), on a alors c'=0, en prenant z,p, q, constans; donc la dérivée de l'équ. (2) relative à

c et a, en faisant c' nul , donne :

$$(z-c) (s+ta) + pq + (1+q^2) = 0 
d'ou (z-c) sa + pqa + (z-c)r+1+p^2 = 0 
 } .... (3),$$

en multipliant par a et retranchant de (2). Il est aise d'eliminer a entre ces deux équ., et d'arriver à cette relation destinée à donner z-c,

ou 
$$A(z-c)^2 + B(z-c) + \varphi^{-1} = 0....(4)$$
;  
ou  $A=tr-s^2$ ,  $B=r(1+q^2)+t(1+p^2)-2pqs$ .

On en tire deux valeurs de z-c, et par suite (1) donne les rayons n de la plus grande et de la moindre courbure de la surface au point donné (x, y, z): enfin, l'une des équ. (3) fait connaître a, ou les directions de ces deux courbures.

Concevons nos deux lignes de courbure tracées à la surface proposée; elles sont indépendantes du système d'axes auquel celle-ci est rapportée, et restent constantes lorsqu'on change de plans coordonnés. Prenons le plan tangent pour celui des xy; il est visible que x, y, z, p et q sont nuls, et les équ. (3) deviennent

$$c(s+ts) = a, \quad c(ss+r) = 1;$$

$$d'où \qquad ss' + s(r-t) - s = 0.$$

Le produit des deux racines de a étant -1, on en conclut que les deux courbes se coupent à angle droit. Donc, à l'exception des cas très particuliers où l'équ. (4) serait satisfaite d'ellemême , sur toute surface, si l'on prend un point quelconque, il y a toujours deux plans, passant par la normale en ce point, qui sont perpend. l'un à l'autre, et donnent la plus grande et la moindre courbure de la surface. Les équ. précédentes font connaître ces deux directions, et par suite les rayons de ces denx courbures.

797. Étant donnée une courbe dans l'espace, par les équ. de deux surfaces dont elle est l'intersection, en éliminant successivement x et r entre ces équ., on aura remplacé ces surfaces par deux cylindres perpend, aux plans coordonnés des xz et des yz, et les équ. résultantes z=fx,z=Fy, seront celles des projections de la courbe sur ces plans. Une tang, à la courbe l'est aux cylindres, et par conséquent ses projections sont tang. à celles de la courbe; ainsi les équ. de la tang. sont

$$Z - z = p(X - x), Z - z = q(Y - y).$$

Qu'on mette f'x et F'x pour p et q, et ces équ. seront déterminées. En éliminant x, y, z, entre nos quatre équ., on a une relation entre X, Y, Z, qui est l'équation de la tangente en un point quelconque de la courbe, c.-à-d. celle de la surface engendrée par une droite mobile sans cesse tangente. Si cette surface est un plan, la courbe est plane, autrement elle a une double courbure : on distinguera donc aisément ces deux cas l'un de

Au point de contact, il y a une infinité de perpend. à la tangente; cette multitude de normales déterminent le plan normal, dont il est facile de trouver l'équ. (nº 668),

$$Z - z + \frac{X - x}{p} + \frac{Y - y}{q} = 0.$$

798. On peut appliquer la théorie des contacts des surfaces aux conrbes à double courbure, mais nous n'entrerons pas ici dans ces détails. [ Voyez Fonct. analyt. (nº 141), et l'Anal. appl. de Mouge.] Bornons-nous à la recherche du plan osculateur. Soient z=fx, y=\psi z les équ. de la courbe; celle du plan qui passe par le point (x, r, z), est

T. II. 
$$Z-t=A(X-x)+B(Y-y)$$
.

Determinons A et B en etablissant un contact du 2° ordre. Si l'on change x en x+h, y et z recevront, pour la courbe, les accroissemens

$$l = hf' + \frac{1}{2}h^2f'' \dots \quad k = h\psi + \frac{1}{2}h^2\psi'' \dots$$

Mettons donc x + h, y + k, z + l pour X, Y, Z, dans l'équ. du plan : il vient l = Ah + Bk, ou

$$hf' + \frac{1}{2}h'f' + \dots = (A + B\psi)h + \frac{1}{2}Bh'\psi' + \dots$$

Les arbitraires A et B seront déterminées par ces deux conditions  $A+B\downarrow =f'$ ,  $B\downarrow =f''$ ; donc l'équation du plan osculateur est

$$\downarrow^{"}(Z-f) = (f\downarrow^{"} - f'\downarrow) (X-x) + f'' \cdot (Y-\psi)$$

## De la méthode infinitésimale.

799. Nous avons déjà remarqué (tome I, note, page 297), en appliquant la méthode des limites (n° 113) à une équ. entre des constantes et des variables qui penvent être rendues aussi petites qu'on veut. que lorsqu'on n'a besoin que de la relation qui lie les termes constans, ce n'est pas commettre une erreur que de négliger dans le calcul quelques-uns des termes qu'on sait devoir disparaître par la nature même du procédé. Il en a été de même (n° 422) pour la méthode des tangentes. La certitude mathématique ne sera donc pas altérée par ces omissions volontaires, pourvu qu'on se soit assuré qu'en effet elles n'affectent que les quantités qui, par la nature même de l'opération, doivent disparaître du résultat.

On pourra donc, dans toute question semblable, amettre les termes indéfiniment petits, que les géomètres ont appelés, avec Leibnitz, des infiniment petits. En se dispensant d'y avoir égard, on abrégera beaucoup les calculs, puisqu'il est souvent difficile d'évaluer ces termes; et les résultats seront exacts. On pourra même présenter la théorie avec la rigueur géométrique, en prouvant que les quantités omises sont au rang de celles qui

doivent en être supprimées. Cette méthode est précieuse, nonseulement pour graver les résultats dans la mémoire, mais encore pour les spéculations analytiques compliquées; et il importe de ne pas se priver d'un secours aussi puissant, surtout en considérant qu'on peut toujours rendre au procédé la rigueur qui lui manque en apparence.

800. Les applications de ces notions aux élémens de Géométrie sont si faciles, que nous nous dispenserons de les faire; chacun pourra aisément y suppléer. Mais venons-en à celles du Calcul différentiel.

Soient y, z, t... des fonctions données quelconques de x; si x prend l'accroissement dx, ceux que prendront y, z... résulteront des relations données qui lient ces variables à x, et l'on aura

$$dy = Adx + Bdx^3 + \dots$$
,  $dz = A'dx + B'dx^3 + \dots$ 

Or, quel que soit le but de notre opération, dy doit être combiné avec dz, dt..., de manière à former une équ. M = 0. Lorsqu'on aura substitué à dy, dz... leurs valeurs, dx sera facteur commun, et pourra être omis dans l'équ. M = 0, en sorte que les premiers coefficiens  $A, A', \ldots$  en soient seuls exempts. Mais x, y, z... étant maintenant regardés comme des termes fixes, leurs accroissemens dx, dy... pourront être rendus aussi petits qu'on voudra, de sorte qu'en faisant dx = 0, l'équ. M = 0 devra perdre tous les termes B, B'... On pourra donc d'avance dégager le calcul de ces termes, et dire que dy = Adx, dz = A'dx...; les autres termes sont négligés comme des infiniment petits du 2º ordre, expression qui sert à éviter une circonlocution.

On conçoit les grandeurs comme formées de parties quelconques élémentaires, qu'on nomme Différentielles, et qu'on désigne par la lettre d, comme nous l'avons indiqué nº 698. Ces différentielles, comparées aux élémens véritables, n'en différent que de quantités négligeables, c.-à-d. de valeurs que le calcul ferait disparaîtresi l'on y avait égard. Le résultat n'etant pas atteint de cette sorte d'erreur, en prenant ainsi des quantités défectueuses au lieu des véritables, on se trouve conduit à des calculs et à des considérations simples qui abrègent singulièrement les opérations.

dx, dy, différentielles de x et y, ne sont pas précisément les accroissemens de ces variables, quoiqu'on les traits comme tels, puisqu'au lieu de prendre  $dy = Adx + Bdx^2$ ..., en prend seulement dy = Adx; ce sont des quantités qui ne différent de ces accroissemens que de parties qui s'entre-détruisent par le calcul, et qu'il est inutile de considérer.

A est la dérivée que nous avons désignée par y', et que nous savons trouver pour toute fonction. Il est, au reste, bien aise de l'obtenir de nouveau, en partant des principes mêmes que nous venons d'exposer. En voici quelques exemples:

Soit y = zt, z et t étant des fonctions de x, on a

$$dy = (z + dz) (t + dt) - zt = tdz + zdt,$$

en négligeant dz.dt. qui ne contient que dz', dz'...

Pour  $y=z^n$ , on a  $dy=(z+dz)^n-z^n=mz^{n-1}dz$ , en négligeant les  $dz^1$ ,  $dz^2$ ... (Voy. n° 708.)

Soit  $y = a^a$ ; d'où  $dy = a^{z+dz} - a^z = a^z (a^{dz} - 1)$ ; mais (p. 243) on a  $a^k = t + kh + \dots$ ; donc  $dy = ka^z dz$ , en sup-

défectueuses, il faut, avant tout, s'être assuré qu'il n'en résultera aucune erreur, et que si l'on ajoutait à celles-ci ce qui leur manque, ces parties ajoutées s'entre-détruiraient.

Ainsi, pour que la méthode puisse être employée en toute sureté, il faut remplir une condition indispensable, celle de l'égalité des limites, ou dernières raisons, qui consiste à comparer les grandeurs véritables à celles qu'on leur substitue, à les faire varier ensemble, et à voir si, dans leur diminution progressive, leur rapport tend sans cesse vers l'unité, car l'unité en doit être la limite. Si un arc de courbe BM (fig. 40) a pour accroissement l'arc MM', on pourra prendre en sa place la corde MM'; cette corde sera la différentielle de l'arc, attendu qu'en rapprochant les points M et M', l'arc et la corde diminuent, et leur rapport tend vers l'unité qui en est la limite. Mais on ne doit pas prendre MO pour différentielle de MM', sous prétexte que MM' et MQ tendent à l'égalité, et deviennent nuls ensemble, car le rapport MM': MO n'a pas 1 pour limite. C'est ainsi que axº et bx, qui deviennent nuls ensemble, ont pour rapport \( \frac{ax}{L} \), dont la limite est zéro, et non pas 1.

En comparant un arc de cercle à son sinus, on peut prendre l'accroissement de l'un pour celui de l'antre :  $y = \sin z$  donne  $dy = \sin (z + dz) - \sin z$ , ou  $\sin z \cos dz + \sin dz \cos z - \sin z$ . En remplaçant sin dz par dz et  $\cos dz$  par t, parce que les rapports de ces grandeurs tendent vers l'unité, on trouve....  $dy = dz . \cos z$ . On trouverait de même la différentielle de  $\cos x$ . de arc  $(\tan z)$ ....

Un principe qu'on ne doit jamais perdre de vue, dans ce genre de considérations, est celui de l'homogénéité, qui consiste en ce que les différentielles doivent être de même nature que la grandeur qu'on considère, et de même ordre entre elles. On ne peut donc prendre pour différentielle d'un solide qu'un autre solide; pour celle d'une surface qu'une aire, etc.; on ne doit pas regarder une ligne comme la somme d'une infinité de points, une aire comme a réunion d'une série de lignes, etc.; et en

outre, toute formule ne devra jamais renfermer que des termes où les différentielles seront de même ordre.

Cet artifice, qui traite les différentielles comme si elles étaient exactes, donne lieu, il est vrai, à des équ. défectueuses ; mais on ne doit pas s'en inquiéter, parce qu'on est convaince que le résultat définitif n'en sera pas atteint, toutes les fois qu'on n'aura en vue que les limites, lesquelles sont les mêmes pour les différentielles et pour les élémens véritables. Ce calcul « présente d'abord comme un moyen d'approximation, puisqu'on remplace ceux-ci par des quantités qui en sont voisines ; mais comme on ne destine ce calcul qu'à la détermination des dernières raisons, qui sont les mêmes pour les uns et les autres, le calcul acquiert la rigueur même de l'Algèbre ; et le langage , aussi bien que la notation, en ont toute l'exactitude, puisque des qu'on prononce les mots d'infiniment petit, de différentielle, on entend ne faire usage du calcul que dans les problèmes qui dépendent, non plus des grandeurs qu'on a envisagées, mais des rapports de leurs dernières raisons. Une différentielle est donc une partie de la différence, partie dont le rapport avec cette différence a l'unité pour limite.

Dans le Calcul intégral, qui a pour but de remonter des dérivées aux fonctions primitives, on regarde l'intégrale comme la somme des élémens ou des différentielles, ainsi que nous aurons occasion de le remarquer, n° 842, 846 et 852.

Les applications de ces principes à la Géométrie et à la Mécanique sont très fréquentes. Voici quelques exemples des premières.

802. Soient BM = s (fig. 40) un arc de courbe, les coordonnées de M étant x et y; enfin y = fx l'équ. de cette courbe. La tangente TM sera supposée le prolongement de l'élément infiniment petit MM' de la courbe; ce qui revient à dire que la corde de l'arc MM' = ds, pouvant approcher autant qu'on veut de MH, l'angle M'MQ, dont la tangente  $= \frac{M'Q}{MQ}$ , ne ill-fère de HMQ que d'une quantité indéfiniment petite. En résol-

vant le triangle M'MQ, dont les côtés sont dx, dy et ds, on a donc, comme nº 762 et p. 399,

tang 
$$T = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$
,  $\cos T = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$ ,  $\sin T = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$ .

Puisque l'arc MM' = s et sa corde ont l'unité pour limite de leur rapport, on peut substituer l'arc ds à sa corde, et l'on a la longueur de l'hypoténuse, ou  $ds = V(dx^2 + dy^2)$ .

Soit 't l'aire CBMP; le rectangle indéfiniment petit MPP'Q = y dx pourra être pris pour dt; donc dt = y dx.

803. Appliquons ce procédé aux coordonnées polaires. Du pôle A (fig. 45) pour centre, décrivons l'arc MQ par le point M(r,t), nous aurons  $\frac{MQ}{mq} = \frac{AM}{Am}$ , ou  $\frac{MQ}{d\theta} = \frac{r}{i}$ ; donc MQ = rdt. Menons AT perpendiculaire sur AM, et la tangente TM' qui se confond avec l'arc, suivant l'élément MM' = ds; or, les triangles semblables MM'Q, TMA donnent (voy, p. 397)

$$\frac{MQ}{M'Q} = \frac{AT}{AM}$$
, ou  $\frac{r\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r} = \frac{AT}{r}$ ;

done

sous-tang 
$$AT = \frac{r^{\circ} d\theta}{dr}$$
.

Dans le triangle rectangle TMA, on a

$$\tan TMA = \frac{AT}{AM} = \frac{rd\theta}{dr}.$$

De plus,  $MM'^2 = MQ^2 + M'Q^2$  devient  $ds^2 = r^2d\theta^2 + dr'^2$ . Enfin, l'aire  $ABM = \tau$  comprise entre deux rayons vecteurs a pour différentielle AMM', qu'on peut regarder comme égal à AMQ; or  $AMQ = \frac{1}{4}AM \times MQ$ ; d'où  $d\tau = \frac{1}{4}r^2d\theta$  (p. 400).

804. Dans sa révolution autour de Ax (fig. 40), CBMP engendre un corps dont le volume est v et l'aire u; or, l'arc MM décrit la différentielle de u, qui est un tronc de cône, et  $=\frac{i}{2}MM'$  (cir. PM + cir. P'M'), ou plutôt  $=MM' \times$  cir. PM; donc d $u = 2\pi y$ ds. De même l'aire MPP'M' engendre la diffé-

rentielle du volume » qu'on peut regarder comme égal en eylindre décrit par MPP' (=PP' × cercle PM; deux do==y dx. Cela est conforme au n° 792.

Soit la surface courbe BD (fig. 69) dont l'équ. z = f(x, y) est donnée; lorsqu'on fera croitre x de dx, le volume V = EFMN croitra de  $MBFR = \frac{dV}{dx} dx$ . Si, dans ce résultat, on asymente y de dy; le volume MBR croîtra de  $MCSP = \frac{d^2V}{dxdy}$ . dxdy.

De même l'aire MN = U augmente de  $MC = \frac{d^2U}{dxdy} \cdot dxdy$ .

Cela posé, 1°. le plan Mrsq (fig. 70), parallèle au plan xy, forme le parallélépipède MPSs dont le volume est zdzdy; donc d'V = zdzdy, formule qui revient à celle du n° 794.

2°. Le plan tangent Mr's'q' peut être supposé confondu avec la surface dans l'étendue de MC; et comme (n° 793) la base PS, ou drdx, est  $= MC \times \cos \alpha$ , a désignant l'inclinaison de ce plan sur celui des xr, on a

$$MC = \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\cos x} = \mathrm{d}x\mathrm{d}y \ V(t+p'+q'), \ (p. \ \{24\}).$$

Donc

$$\mathrm{d}^{x}U=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\sqrt{(x+p^{x}+q^{x})}.$$

leur donnée de  $\alpha$ , la courbe d'intersection, ou plutôt de contact des deux surfaces voisines : c'est cette courbe qu'on a appelée Caractéristique. Qu'on élimine  $\alpha$  entre ces deux équ., et l'on aura une équ. en x, y, z, sans  $\alpha$  ni  $\beta$ , qui appartiendra à cette courbe, quelle que soit la position de la surface mobile : ce sera donc l'équ. de l'Enveloppe.

De plus, pour une caractéristique, déterminée par une valeur particulière de &, si l'on fait varier & infiniment pen, M et M' devenant M' et M'', on aura une seconde caractéristique infiniment voisine de la 1<sup>re</sup>. Pour les points communs à l'une et à l'autre, on a les trois équ. M = 0, M' = 0, M''=0, les dérivées étant ici relatives à « seul. En faisant passer « par toutes les grandeurs possibles, chaque état donnera des points particuliers de l'enveloppe, lesquels sont ceux du contact des caractéristiques considérées dans leurs situations consécutives. La courbe qui les joint est nommée arète de rebroussement; elle est touchée par toutes les caractéristiques, précisément de la même manière que l'enveloppe touche toutes les enveloppées selon ces courbes. Les deux équ. de cette arète s'obtiennent en éliminant « entre les trois équ. précédentes.

Ensin, éliminant  $\alpha$  entre les équ. M=0, M'=0, M''=0, M'''=0, M'''=0, où les dérivées sont toujours relatives à  $\alpha$ , on verra de même qu'on obtient celui des points de l'arète de rebroussement qui forme lui-même un rebroussement ou une inflexion.

806. Prenons le plan pour surface mobile, les caractéristiques seront des droites, et l'enveloppe jouira de la propriété d'être une surface développable, de pouvoir s'étendre sur un plan, sans rupture ni duplicature, en ne la supposant ni flexible, ni extensible. En effet, si l'on fait tourner chaque élément de cette surface autour de la droite de section par l'élément voisin, on pourra visiblement amener tous ces élémens à se trouver appliqués sur un plan.

Les surfaces développables peuvent être regardées comme formées d'élémens plans d'une longueur indéfinie; tels sont le sône et le cylindre. Cherchons une équ. qui appartienne à toutes ces surfaces, sans avoir égard à la nature du mouvement que prend le plan mobile. Le plan tangent coincidant avec un élément plan, il est clair que x, y et z peuvent varier, sans que pour cela ce plan varie. L'équ. est (A, p. 424)

$$Z = pX + qY + z - px - qy$$
.

Différentions par rapport à x, y et z, et exprimons que p, q et z-px-qy ne changent pas. De ces trois conditions, le calcul montre que l'une est comprise dans les deux autres, en sorte qu'on n'a que ces deux équ. dp=0, dq=0, ou plutôt (en conservant la notation de la p. 430) r+sy'=0, s+ty'=0. Ici, y' dépend de la direction selon laquelle le point de contact a changé; en éliminant y', il vient enfin, pour l'équ. de toutes les surfaces développables, quelle qu'en soit d'ailleurs la génération particulière,  $rt-s^2=0$ .

Voy. l'Analyse de Monge, où cet illustre géomètre a présenté une foule d'applications curieuses de la doctrine infinitésimale

aux surfaces courbes.

II. INTÉGRATION DES FONCTIONS D'UNE SEULE VARIABLE.

## Règles fondamentales.

807. Le calcul intégral a pour but de remonter des fonctions dérivées à leurs primitives; on y parvient à l'aide d'une suite de principes et de transformations. Pour éviter les modifications qu'il faudrait faire éprouver aux formules, en vertu des divers changemens de variable indépendante (n° 734), nous préférerons l'emploi de la notation de Leibnitz. Lorsqu'on veut marquer qu'on doit prendre l'intégrale d'une fonction, on la fait précéder du signe f qu'on prononce Somme; ainsi....  $f' = 4x^3$ , étant la dérivée de  $x^4 + c$ , on écrira  $df = 4x^3 dx$ , d'où  $f' = f(x)^2 dx = x^4 + c$ .

808. Examinons la relation qui doit exister entre les fonctions

primitives fx et Fx d'une même dérivée y'. Le théorème de Taylor donne

$$f(x+h) = fx + y'h + \frac{1}{2}y''h^2 + \dots,$$

$$F(x+h) = Fx + y'h + \frac{1}{2}y''h^2 + \dots,$$
d'où 
$$f(x+h) - F(x+h) = fx - Fx.$$

Il faut donc que fx - Fx n'éprouve aucun changement, lorsqu'on y change x en x + h; ainsi fx - Fx conserve la même valeur C, quel que soit x, fx = Fx + C. Donc, toutes les fonctions primitives qui ont même dérivée, ne diffèrent entre elles que par la valeur du terme constant. Si l'on ajoute une constante arbitraire à toute intégrale, elle prendra la forme la plus générale dont elle soit susceptible.

809. En renversant les règles principales du calcul des dérivations, on trouvera autant de règles du calcul intégral. Il sera facile d'en conclure que,

- I. L'intégrale d'un polynome est la somme des intégrales de ses divers termes ; on conserve à chaque terme son signe et son coefficient (nº 702).
- 11. Pour intégrer z<sup>n</sup>dz, il faut augmenter l'exposant n d'une unité, supprimer le facteur dz, et diviser par l'exposant ainsi augmenté (n° 702); ou  $\int Az^n dz = \frac{Az^{n+1}}{n+1} + C$ .

Pareillement Az-"dz, ou Adz : zo, a pour intégrale

 $\frac{Az^{-n+1}}{-n+1} = -\frac{A}{(n-1)z^{n-1}}.$  Ainsi, lorsque la variable est au dénominateur, on prend la fraction en signe contraire; on y diminue l'exposant de la variable d'une unité, et l'on multiplie le dénominateur par cet exposant ainsi diminué.

Ces règles s'appliquent aussi aux fonctions qu'on peut ramener à  $z^n dz$ . Pour  $ax^{n-1} dx (b + cx^n)^m$ , on remarque que la différentielle de  $b + cx^n$  est  $ncx^{n-1} dx$ ; puisque notre  $t^{cx}$  facteur n'en diffère que par la constante nc, on le prépare pour l'a-

mener à cette forme, et l'on a

$$\frac{a}{nc} \times ncx^{a-1} dx (b + cx^a)^a = \frac{a}{nc} z^a dz,$$

en faisant  $b+cx^*=z$ . On a donc, pour intégrale,

$$\frac{az^{m+1}}{nc(m+1)} + C = \frac{a}{nc(m+1)}(b+cx^{m})^{m+1} + C.$$

La transformation qui a introduit z n'était même pas nécessaire, et il conviendra à l'avenir de l'éviter, parce qu'elle fait languir les calculs.

De même 
$$\int 6\sqrt{(4x^2+3)x}dx = \frac{1}{2}(4x^2+3)^{\frac{1}{2}} + C$$
.

III. La règle précédente est en défaut lorsque m=-1, puisqu'on trouve  $\int z^{-1}dz=\infty$ ; mais cela vient de ce que l'intégrale appartient à une autre espèce de fonction. On sait (n° 719)

que 
$$\int \frac{ds}{s} = ls + C$$
. De même  $\int \frac{dx}{a+z} = l(a+z) + C$ .

Donc, toute fraction dont le numérateur est la différentielle du dénominateur, a pour intégrale le logarithme de ce dénominateur. Dans ce cas, nous mettrons à l'avenir, pour la commodité des calculs, la constante arbitraire sous la forme lC. On a vu (nº 703) que d (ut) = udt + tdu; donc, en intégrant.

$$ut = \int u dt + \int t du$$
$$\int u dt = ut - \int t du;$$

ainsi, après avoir décomposé une différentielle proposée en deux facteurs, dont l'un soit directement intégrable, on intégrera en regardant l'autre facteur comme constant; mais on retranchera ensuite l'intégrale de la quantité qu'on obtient, en différentiant ce résultat par rapport à la seule fonction qu'on a prise pour constante.

Ainsi, pour intégrer lx.dx, je regarde dx comme seule variable, et j'ai x.lx; je différentie ce résultat par rapport à lx seul, et j'obtiens

$$\int |x \cdot dx = x \cdot |x - \int x \cdot \frac{dx}{x} = x|x - x + C.$$

Cette règle offre l'avantage de faire dépendre l'intégrale cherchée d'une autre intégrale; et l'adresse de ce genre de calcul consiste à faire la décomposition en deux facteurs, de sorte que le dernier soit moins compliqué que la proposée.

VI. La règle du nº 723 donne, le rayon étant 1,

$$\int \frac{\mathrm{d}z}{V(1-z^2)} = \operatorname{arc}(\sin = z) + C,$$

$$\int \frac{-\mathrm{d}z}{V(1-z^2)} = \operatorname{arc}(\cos = z) + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = \operatorname{arc}(\tan z) + C.$$

On pourrait aussi supposer le rayon = r, et l'on aurait ces mêmes seconds membres pour valeurs respectives des intégrales

$$\int \frac{rdz}{V(r^2 - z^2)}, \quad \int \frac{-rdz}{V(r^2 - z^2)}, \quad \int \frac{r^2dz}{r^2 + z^2}.$$
Pour obtenir 
$$\int \frac{mdz}{a + bz^2}, \text{ on divisera haut et bas par } a,$$

$$\frac{m}{a}, \quad \frac{dz}{1 + bz^2} = \frac{m}{a} \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad \frac{dt}{1 + t^2},$$

en faisant  $\frac{bz^2}{a} = t^a$ . Donc  $\frac{m}{\sqrt{(ab)}}$ . arc (tang = t) + C est l'intégrale cherchée, le rayon étant z; d'où

$$\int \frac{m ds}{a + b s^2} = \frac{m}{\sqrt{(ab)}} \cdot arc \left( tang = s \sqrt{\frac{b}{a}} \right) + C.$$

On trouve de même

$$\int \frac{m ds}{v(a^a - bs^a)} = \frac{m}{Vb} \cdot arc \left( \sin = \frac{z}{a} Vb \right) + C.$$

Des fractions rationnelles.

810. Nous avons donné (p. 223) des procédés généraux pour décomposer toute fraction rationnelle  $\frac{N}{D}$  en d'autres, dont la forme soit l'une des suivantes :

$$\frac{A}{x-a}, \frac{A}{(x-a)^a}, \frac{Ax+B}{x^a+px+q}, \frac{Ax+B}{(x^a+px+q)^a}$$

A,B,p,q,n..., étant des constantes, et les facteurs de  $x^3+px+q$ 

447

donc  $\frac{1}{2a} [l(a+x)-l(a-x)+lc]$  est l'intégrale, d'où

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^3-x^4} = \frac{1}{2a} \, 1 \, \frac{c(a+x)}{a-x}.$$

De même

$$\int \frac{(2-4x) \, dx}{x^2 - x - 2} = \int \frac{2 dx}{2-x} - \int \frac{2 dx}{x+1}$$

$$=-2l(x-2)-2l(x+1)+lc=l\frac{c}{(x^2-x-2)}$$

2° cas. La fraction  $\frac{Adx}{(x-a)^2}$  a pour intégrale (règle II)

$$\frac{-A}{(n-1)(x-a)^{n-1}}$$
. Par exemple (p. 225),

$$\frac{x^3 + x^2 + 2}{x^5 - 2x^3 + x} dx = \frac{2dx}{x} + \frac{dx}{(x-1)^5} - \frac{\frac{3}{4} dx}{x-1} - \frac{\frac{1}{2} dx}{(x+1)^2} - \frac{\frac{5}{4} dx}{x+1}$$
donne pour intégrale

$$2lx - \frac{1}{x-1} - \frac{3}{4}l(x-1) + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{5}{4}l(x+1) + c.$$

3° cas. Pour la fraction  $\frac{Az+B}{z^2+B^2}$  dz, on intègre séparément

 $\frac{Azdz}{z^2 + \beta^2}$  et  $\frac{Bdz}{z^2 + \beta^2}$ ; la première par la règle III, la deuxième par celle VI (n° 809). On trouve

$$\int \frac{(Az+B)\,dz}{z^2+\beta^2} = \frac{1}{2}A \, \mathrm{l}\,(z^2+\beta^2) + \frac{B}{\beta} \,\mathrm{arc}\,\Big(\tan g = \frac{z}{\beta}\Big).$$

Ainsi (p. 225) on décompose

$$\int \frac{x dx}{x^{3}-1} \operatorname{en} \int \frac{1}{3} \cdot \frac{dx}{x-1} - \int \frac{1}{3} \frac{(x-1) dx}{x^{4}+x+1};$$

le 1<sup>er</sup> terme =  $\frac{1}{3}$  l (x-1). Pour le 2<sup>e</sup> on fait  $x = z - \frac{1}{4}$ , ce

qui donne  $-\int \frac{\frac{1}{3}z dz}{z^3 + \frac{3}{4}} + \int \frac{\frac{1}{2}dz}{z^3 + \frac{3}{4}}$ ; l'une de ces intégrale est =  $-\frac{1}{2}(z^3 + \frac{3}{4}) = -\frac{1}{2}(x^3 + x + 1)$ ; l'autre donne  $\frac{1}{3}$   $\sqrt{3}$  arc  $\left(\tan g = \frac{2z}{\sqrt{3}}\right)$ . Donc

$$\int \frac{x dx}{x^{3}-1} = \frac{1}{3} \left[ lc(x-1) - l\sqrt{(x^{2}+x+1)} + \sqrt{3} \cdot arc\left(tang = \frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) \right]$$

Prenons pour second exemple (p. 225)

$$\frac{(x^2-x+1)dx}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{(x+1)dx}{x^2+1} :$$

l'intégrale est  $\frac{cV(x+1)^3}{\sqrt[4]{(x^2+1)}} = \frac{1}{2} \operatorname{arc} (\tan y = x)$ .

4° c.s. Il s'agit d'intégrer une série de fractions de la forme  $\frac{(Az+B)dz}{(z^2+B^2)^n}$ , n étant successivement = 1, 2, 3... Pour

cela, chacune se partage en deux,  $\frac{Azdz}{(z^2+\beta^2)^a}$  et  $\frac{Bdz}{(z^2+\beta^2)^a}$ 

La 1<sup>ne</sup> s'intègre sur-le-champ (règle II) (\*), et donne  $\frac{-A}{2(n-1)(z^2+\beta^2)^{n-1}}; \text{ si cependant } n=1, \text{ on a } \frac{1}{z}A1(z^2+\beta^2).$ 

449

d'où, comparant terme à terme, on tire

$$K + L = 2K(n-1), (K+L)\beta^{3} = 1.$$

Tirant les valeurs de K et L, et les substituant, on obtient enfin

$$\int \frac{\mathrm{d}z}{(z^2 + \beta^2)^n} = \frac{z}{2(n-1)\beta^2(z^2 + \beta^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)\beta^2} \int \frac{\mathrm{d}z}{(z^2 + \beta^2)^{n-1}}.$$

L'usage de cette équ. est facile à concevoir. On a une série de fractions de la forme  $\int \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+\beta^3)^3}$ ; on intégrera d'abord celle où i a la plus grande valeur n, et notre formule la remplacera par deux termes, l'un intégré, et l'autre de la forme  $\int \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+\beta^2)^{n-1}}$ , qui s'ajoutera avec la fraction suivante. On continuera ainsi jusqu'à la fraction  $\frac{\mathrm{d}z}{z^2+\beta^2}$ , dont l'intégrale est connue (règle VI). Soit, par exemple,

 $\frac{(x^{3}+2x^{3}+3x^{2}+3)dx}{(x^{2}+1)^{3}} = \frac{(-2x+1)dx}{(x^{2}+1)^{3}} + \frac{(2x+1)dx}{(x^{2}+1)^{2}} + \frac{dx}{x^{2}+1};$ 

le ier terme de chacune donne, par la règle II,

$$\int \frac{-2x dx}{(x^2+1)^3} = \frac{1}{2(x^2+1)^2}, \quad \int \frac{2x dx}{(x^2+1)^3} = \frac{-1}{x^2+1}.$$

Quant aux seconds termes, on a, par notre formule,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^3} = \frac{x}{4(x^2+1)^2} + \frac{3}{4} \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2}.$$

Or, ce dernier terme, joint à celui de notre 2° fraction, donne  $\frac{z}{4}$ .  $\int \frac{dx}{(x^2+1)^4}$ ; mais on a de même

$$\frac{2}{4} \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2} = \frac{7^x}{8(x^2+1)} + \frac{2}{8} \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1};$$

enfin, ajoutant ce terme à intégrer avec la troisième fraction, on trouve

$$\frac{15}{8} \int \frac{\mathrm{d}x}{x^3 + 1} = \frac{15}{8} \operatorname{arc} (\tan g = x).$$

Il ne s'agit plus que de réunir ces diverses parties, et l'on a pour l'intégrale de la fonction proposée,

$$\frac{2+x}{4(x^2+1)} + \frac{7x-8}{8(x^2+1)} + \frac{15}{8} \operatorname{arc} (\tan x = x) + C.$$

En opérant de même, on trouvera l'intégrale de ......

 $\frac{dx}{(1+x)x^3(x^2+x)(x^2+1)^2}$ . Cette fraction étant décomposée (p. 226), les seuls termes dont l'intégration peut présenter quelque difficulté sont

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x-1}{(x^{2}+1)^{2}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x-1}{x^{2}+1} x$$

$$= c - \frac{x+1}{4(x^{2}+1)} + \frac{1}{6} \frac{1}{2} (x^{2}+1) - \frac{1}{6} \operatorname{arc}(tang = x).$$

En voici encore deux exemples (voy. p. 227 et 230):

$$\int \frac{b^3 dx}{x^3 - a^4} = \frac{b^3}{3a^4} \left[ 1 \frac{(x - a)\sqrt{(x^3 - ax + a^3)}}{(x + a)\sqrt{(x^3 + ax + a^3)}} - \sqrt{3} \left\{ \arctan\left( \tan \frac{2x - a}{a\sqrt{3}} \right) + \arctan\left( \tan \frac{2x + a}{a\sqrt{3}} \right) \right\} + C \right].$$

$$\int x^{1}-6x^{4}+4x-1$$
 ,  $\int (x-2)(x+1)$  , 1

exposans fractionnaires proposés. Par là on aura à intégrer

6dz. 
$$\frac{z^{4}+z^{11}+z^{4}}{z^{3}+1} = 6z^{11}dz + 6zdz - \frac{6zdz}{z^{3}+1}$$
,

ce qui n'offre pas de difficulté.

Pour  $\sqrt{x}.dx$ : (x-1), on fera  $x=x^2$ , et l'on aura

$$\int \frac{2z^2 dz}{z^3 - 1} = 2 \int dz + \int \frac{2dz}{z^3 - 1}$$

$$= 2z + l(z-1) - l(z+1) = 2\sqrt{x} + l\left(c\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}\right).$$

8:3. Prenons maintenant une fonction quelconque affectée du radical  $V(A+Bx+Cx^2)$ . Après avoir dégagé  $x^2$  de son coefficient C, en multipliant et divisant par VC, il se présente deux cas, suivant que  $x^2$  est positif ou négatif  $\binom{x}{2}$ .

1er cas. Si l'on a 
$$\sqrt{(a+bx+x^2)}$$
, on fera (\*\*)  
 $\sqrt{(a+bx+x^2)} = z \pm x$ ; d'où  $a+bx=z^2 \pm 2zx$ ,  
 $x = \frac{z^2-a}{b+2z}$ ,  $dx = \frac{bz+(z^2+a)}{(b+2z)^2}$ . 2dz,  
 $\sqrt{(a+bx+x^2)} = z \pm x = \frac{bz+(z^2+a)}{b+2z}$ ;

ainsi tout est de unu rationnel dans la fonction proposée.

(\*) X désignant une fonction rationnelle de x, on a à intégrer

$$\frac{\mathbb{Z}\mathrm{d}x}{\sqrt{(a+bx\pm x^2)}}, \text{ on } \mathbb{Z}\mathrm{d}x \sqrt{(a+bx\pm x^2)}$$

ces deux expressions se traitent comme il est dit ci-après. On pourrait même ramener la 2º à la 1º³, en multipliant et divisant par le radical :

$$\frac{\mathbf{X}(a+bx\pm x^2)}{\sqrt{(a+bx\pm x^2).dx^2}}$$

(\*\*) On pourrait encore faire toi le radical  $=x\pm s$ : ce qui conduirait aux mêmes valeurs de x et dx; le radical deviendrait  $=\frac{\pm bs-s^*-a}{b\mp 2s}$ , et tout ferait rendu rationnel.

En prenant, par ex., les signes inférieurs, on trouve

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(a+bx+x^2)}} = \int \frac{2dx}{2x+b} = l(2x+b) + \text{const.}$$

$$= l[c(x+\frac{1}{2}b+\sqrt{a+bx+x^2})]$$

Donc aussi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{V(x^2 \pm a^2)} = \mathbb{I}[c(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})].$$

Pour intégrer  $dy = dx \sqrt{(a^2 + x^2)}$ , on fait

$$V(a^a + x^a) = s - x$$
, d'où  $dy = sdx - xdx$ ;  
ainsi,  $y = -\frac{1}{2}x^a + \int zdx$ ; mettant pour  $dx$  sa valeur (p. 451),

puis intégrant, on a szdz=\frac{1}{4}z\dagger+\frac{1}{3}a\dagger\lambda; enfin

$$y=c+\frac{1}{2}x\sqrt{(a^2+x^2)+\frac{1}{2}a^2}[x+\sqrt{(a^2+x^2)}].$$

Pour dy=
$$\frac{-\mathrm{d}x}{V(1-x^2)}$$
, ou dy  $V-1=\frac{\mathrm{d}x}{V(x^2-1)}$ , on a

$$y\sqrt{-1}=[x+\sqrt{(x^2-1)}]+c;$$

C'est ainsi qu'on trouve

$$\int_{\frac{dx}{V(a+bx-x^2)}} = c - 2 \cdot \arctan\left(\tan \frac{\beta - x}{x-a}\right).$$

De même pour  $\int \frac{\mathrm{d}x}{V(1-x^2)}$ , qu'on sait d'ailleurs être l'arc

dont le sinus est x, on fera  $V(1-x^2)=(1-x)z$ ; d'où

$$x = \frac{z^{3}-1}{z^{3}+1}, \quad \sqrt{z} = \frac{2z}{z^{3}+1}, \quad dx = \frac{4zdz}{(z^{3}+1)^{3}};$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^{3})}} = \int \frac{2dz}{z^{3}+1} = c + 2 \cdot \arctan(\tan z),$$

$$\operatorname{arc}(\sin z) = -\frac{z}{2}z + 2 \cdot \arctan\left[\tan z + \sqrt{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}\right].$$

Pour dy= $dx \sqrt{(a^2-x^2)}$ , on fait  $\sqrt{=(a-x)z}$ ; d'où

$$dy = \frac{8a^{3}z^{5}dz}{(z+z^{5})^{3}} = \frac{-8a^{3}dz}{(z+z^{5})^{3}} + \frac{8a^{2}dz}{(z+z^{5})^{3}},$$

$$y = \frac{-2a^{3}z}{(z+z^{5})^{3}} + \frac{a^{2}z}{z+z^{5}} + a^{2} \cdot \text{arc (tang} = z) + C,$$

$$y = \frac{1}{2}x\sqrt{a^{2} - x^{2}} + a^{3} \cdot \text{arc (tang} = \sqrt{\frac{a+x}{a-x}}) + C.$$

On pourrait appliquer ce procédé au 1er cas, lorsque les racines de  $x^a + bx + a = 0$  sont réelles.

815. L'adresse qu'on acquiert par l'habitude indique les transformations les plus favorables. Ainsi, on pourra faire disparaître le second terme sous le radical (n° 506), ce qui le mettra sous la forme  $V(z^a \pm a^a)$ , ou  $V(a^a \pm z^a)$ , en sorte qu'on aura pour termes à intégrer (voy. n° 821)

$$\frac{z^m dz}{V(z^a \pm a^a)} \quad \text{ou} \quad \frac{z^m dz}{V(a^a \pm z^a)}.$$

Dans ce dernier cas, l'irrationnalité disparaît en faisant....  $V(a^a \pm z^a) = a - uz$ , parce que le carré de cette équ. est

CALCUL INTÉGRAL.

divisible par s; d'où

$$s = \frac{2au}{u^3 \mp 1}$$
,  $ds = -2adu \cdot \frac{u^3 \pm 1}{(u^2 \mp 1)^3}$ 

C'est ainsi que  $\frac{dx}{V(2bx-x^2)}$  devient  $\frac{-dx}{V(b^2-x^2)}$ , en faisant x=b-s; l'intégrale est donc (règle VI)

$$c + \operatorname{arc}\left(\cos = \frac{z}{b}\right) = c + \operatorname{arc}\left(\cos = \frac{b - x}{b}\right).$$

On aurait pu aussi faire la transformation précédente, qui aurait donné

$$-\int_{u^2+1}^{2du}=c'-2.\operatorname{arc}(\tan u).$$

De même, en faisant x = s - a, on a

$$dr = \frac{adx}{V(2ax+x^2)} = \frac{ads}{V(s^2-a^2)};$$

ciant, il viendra

$$x^{m}dx = \frac{(z-a)^{\frac{m+1}{n}-1}}{\sum_{n,b}^{\frac{m+1}{n}}dz}dz,$$

$$Kx^{m}dx(a+bx^{n})^{p} = \frac{K}{\sum_{n,b}^{\frac{m+1}{n}}(z-a)^{\frac{m+1}{n}-1}}.x^{p}dz.$$

Quand l'exposent de z—a est entier, on sait intégrer la fonction. Si  $\frac{m+1}{n} = 1$ , on doit intégrer z'dz; si  $\frac{m+1}{n} = 1$  est positif et = h, on a une suite de monomes, en développant  $(z-a)^h z^p dz$ ; enfin, si  $\frac{m+1}{n} = 1$  est négatif, on a une fraction rationnelle. Donc toutes les fois que l'exposant de x hors du binome, augmenté de 1, est divisible par celui de x dans le binome, on sait intégrer la fonction.

817. Ce cas n'est pas le seul où l'on sache intégrer; en divisant le binome proposé par  $x^n$ , et multipliant hors du binome par  $x^{np}$ , on a

$$Kx^{m+np}(b+ax^{-n})^p\mathrm{d}x.$$

Or, en reproduisant ici le théorème précédent, il est clair que cette expression sera intégrable pourvu qu'on ait

$$\frac{m+np+1}{-n}$$
, ou plutôt  $\frac{m+1}{n}+p$  = entier.

Ainsi, lorsque la condition indiquée précédemment ne sera pas remplie, on ajoutera p au résultat fractionnaire obtenu  $\frac{m+1}{n}$ , et, si la somme est entière, la fonction sera intégrale par cette voie.

818. Nous ferons remarquer que si p est fractionnaire (et ce cas est le plus important, puisque sans cela on n'aurait à in-

tégrer qu'une suite de monomes), en supposant que q soit le dénominateur de p, il sera plus facile de faire le calcul, en faisant  $a + bx^{n} = x^{n}$ .

On demande, par ex., d'integrer  $x^{-3}dx(a+x^3)^{-\frac{5}{3}}$ ;  $\frac{m+1}{n}$  est ici— $\frac{1}{3}$ ; mais si l'on ajoute— $\frac{5}{3}$ , la somme est—2; pour intégrer il faut donc multiplier et diviser par  $(x^3)^{-\frac{5}{3}}$  ou  $x^{-5}$ , et l'on a  $x^{-7}dx(1+ax^{-3})^{-\frac{5}{3}}$ .

On fera  $t+ax^{-3}=z^3$ ; d'où  $x=\left(\frac{z^3-1}{a}\right)^{-\frac{1}{3}}$ ; puis élevant à la puissance — 6, et différentiant, on trouve  $x^{-1}dx$ ; d'où —  $\frac{1}{a^4}(1-z^{-2})dz$ , dont l'intégrale est

$$c - \frac{1}{a^2} (z + \frac{1}{2}z^{-2}) = c - \frac{3x^3 + 2a}{2a^2x\sqrt[3]{(x^3 + a)^2}}$$

De même  $x^3 dx(a^5 + x^5)^{\frac{1}{3}}$  deviendra  $\frac{3}{2}dz(z^6 - a^5z^3)$ , en fai-

done

$$\int x^m \mathrm{d}x \cdot z^p = a \int x^m \mathrm{d}x \cdot z^{p-1} + b \int z^{p-1} x^{m+n} \mathrm{d}x \dots (2).$$

Egalant les valeurs (1) et (2), on trouve

$$b(m+1+np)/z^{p-1}.x^{m-n}dx=x^{m+1}z^{p}-a(m+1)/z^{p-1}.x^{m}dx...(3).$$

Changeons p-1 en p, et m+n en m, nous aurons

$$\int x^{m} dx. z^{p} = \frac{x^{m-n+1}z^{p+1} - a(m-n+1)\int x^{m-n}z^{p} dx}{b(m+1+np)} \dots (A).$$

En mettant pour le dernier terme de l'équation (2) sa valeur que donne (3), on obtient

$$\int x^{m} dx \cdot z^{p} = \frac{z^{p} x^{m+1} + anp \int x^{m} dx \cdot z^{p-1}}{m+1+np} \dots (B);$$

equation où l'on a  $z=a+bx^n$ .

820. Voici l'usage de ces diverses formules.

1º. L'équation (A) fait dépendre l'intégrale fx"dx. 2º de fxm-nzPdx : elle sert à diminuer l'exposant de x hors du binome de n unités par une 1re opération; puis celui-ci de n, par une 2°, etc.; en sorte que l'intégrale proposée dépendra de fxm-inzpdx, i étant un nombre entier positif.

2°. La formule (B) sert au contraire à diminuer l'exposant p du binome z, de 1, 2, 3... i unités.

3°. En résolvant les équ. (A) et (B), par rapport au terme à integrer dans le 2° membre, on obtient, en changeant m-n en m dans (A), et p-1 en p dans (B),

$$\int x^{m} dx \cdot z^{p} = \frac{x^{m+1}z^{p+1} - b(m+np+n+1)\int x^{m+n} \cdot z^{p} dx}{a(m+1)} \dots (C),$$

$$\int x^{m} dx. z^{p} = \frac{-x^{m+1}z^{p+1} + (m+np+n+1)\int x^{m} dx. z^{p+1}}{an(p+1)}...(D).$$

Ces formules servent au contraire à augmenter les exposans de x hors du binome z, et celui du binome, ce qui est utile lorsque l'un ou l'autre est négatif.

4º. On pourra donc déterminer d'avance la loi des exposans de x dans le résultat d'une intégration proposée. Ainsi, il sera facile de prévoir cette forme, par ex.

$$\int \frac{x^5 dx}{\sqrt{(x-x^4)}} = (Ax^4 + Bx^2 + C)\sqrt{(x-x^4)}.$$

On évitera donc, si l'on veut, l'usage assez pénible de nos formules, en égalant les différentielles de ces quantités, comparant ensuite terme à terme, comme dans la méthode des coefficiens indéterminés (n° 811), ce qui fera connaître A,B,C.

821. Nous donnerons ici un procédé d'intégration qui est remarquable par sa simplicité et par les nombreuses circonstances où il peut tre appliqué.

Différentions la fonction  $x^{n-1}\sqrt{(1-x^n)}$ ; nous aurons

$$d[x^{n-1}v(1-x^n)] = (n-1)x^{n-1}V(1-x^n)dx - \frac{x^ndx}{V(1-x^n)};$$

multiplions et divisons le  $t^{er}$  terme de cette différentielle par  $\nu(t-x^2)$ , il viendra



pendre, en dernière analyse, l'intégrale cherchée de

$$\int \frac{x dx}{V(x^2 \pm 1)}, \text{ ou } \int \frac{x dx}{V(1 - x^2)} \dots \text{ si } n \text{ est impair,}$$

$$\int \frac{dx}{V(x^2 \pm 1)}, \text{ ou } \int \frac{dx}{V(1 - x^2)} \dots \text{ si } n \text{ est pair.}$$

Les deux 1<sup>res</sup> rentrent dans la règle IV (p. 444); la 3<sup>e</sup> a été donnée (n° 813); la 4<sup>e</sup> est l'arc (sin = x).

Par exemple, on a

$$\int \frac{x dx}{V(1-x^2)} = -V(1-x^2) + c,$$

$$\int \frac{x' dx}{V(1-x^2)} = -\frac{x}{2} \cdot \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \operatorname{arc} (\sin = x) + c,$$

$$\int \frac{x^3 dx}{V(1-x^2)} = -\frac{x^2+2}{3} \cdot \sqrt{1-x^2} + c,$$

$$\int \frac{x' dx}{V(1-x^2)} = -\frac{2x^2+3}{8} \cdot x \sqrt{1-x^2} + \frac{3}{8} \operatorname{arc} (\sin = x) + c.$$

822. Si l'exposant n était négatif, on ne pourrait plus appliquer les formules E et F; mais en faisant  $x = s^{-1}$ , on retomberait sur celles-ci : en effet on a

$$\frac{dx}{x^{a}V(1-x^{2})} = -\frac{z^{a-1}dz}{V(z^{a}-1)},$$

$$\frac{dx}{x^{a}V(x^{a}\pm 1)} = -\frac{z^{a-1}dz}{V(1\pm z^{2})}.$$

On pourrait aussi traiter le cas actuel directement par un calcul semblable au précédent (n° 821); car, en différentiant....  $x^{-n+1}\sqrt{(1-x^2)}$ , etc., on trouve

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^n \sqrt{(1-x^n)}} = \frac{-\sqrt{(1-x^n)}}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{\mathrm{d}x}{x^{n-2} \sqrt{(1-x^n)}} \cdots (G),$$

formule dont l'usage est facile à concevoir. On a d'ailleurs

CALCUL INTÉGRAL.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{(x-x^2)}} = c + 1 \left[ \frac{1-\sqrt{(x-x^2)}}{x} \right]$$

On trouvera de même

$$\int \frac{x^m dx}{V(2ax-x^n)} = \frac{x^{m-1}}{m} \sqrt{2ax-x^n} + \frac{(2ax-1)a}{m} \int \frac{x^{m-1}dx}{V(2ax-x^n)} dx$$

Des Fonctions exponentielles.

823. Il suit des règles de la différentiation (n° 716) que

$$\int a^x \mathrm{d}x = \frac{a^x}{La}.$$

On saura donc intégrer deux des cas particuliers que peuvent présenter les exponentielles.

1°. Si  $z=f(a^z)$ , la fonction  $za^z dx$ , en faisant  $a^z=u$ , deviendra  $\frac{fu \cdot du}{da}$ .

$$\frac{a^x dx}{V(i+a^{ax})} = \frac{1}{a} \cdot \frac{dx}{V(i+u^a)}.$$

20 En différentient set on a stda (s. d. r') . en sorte me

en traitant de même a xn-1dx, et ainsi de suite, de proche en proche, on aura

$$a^{x}x^{n}dx = a^{x}\left(\frac{x^{n}}{1a} - \frac{nx^{n-1}}{1^{3}a} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{1^{3}a} \dots \pm \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{1^{n+1}a}\right) + c.$$

Il est évident que le même calcul s'appliquera à zaxdx, z étant une fonction algébrique et entière de x.

Donc 
$$\int za^x dx = \frac{za^x}{la} - \int \frac{a^x z' dx}{la}$$
.

825. Mais si l'exposant n est négatif, en réfléchissant sur l'esprit de la méthode qui vient d'être employée, on verra qu'il faudrait au contraire faire croître successivement l'exposant de x. On intégrera donc, en regardant d'abord a comme constant, et il viendra

$$\int \frac{a^{x} dx}{x^{n}} = \frac{-a^{x}}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{1a}{n-1} \int \frac{a^{x} dx}{x^{n-1}}.$$

En faisant ici le même raisonnement, on réduira la fonction à la forme

$$\int \frac{a^{x} dx}{x^{n}} = \frac{-a^{x}}{n-1} \left( \frac{1}{x^{n-1}} + \frac{1a}{(n-2)x^{n-2}} + \frac{1^{0}a}{(n-2)(n-3)x^{n-3}} + \frac{1^{n-3}a}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2)x} + \frac{1^{n-1}a}{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1)} \int \frac{a^{x} dx}{x} dx \right)$$

Mais ici on ne peut pas pousser plus loin le calcul, parce qu'il faudrait ci-dessus faire n = 1, ce qui donnerait l'infini, langage dont l'Algèbre se sert pour indiquer qu'il y a absurdité.

L'intégrale  $\int \frac{a^x dx}{x}$  a long-temps exercé les analystes, et l'on est forcé de la regarder comme une transcendante d'une espèce particulière, qui ne peut dépendre des arcs de cercle, ni des logarithmes. A défaut de méthode rigoureuse, on emploie les séries (p. 243)

$$\frac{a^{2}}{x} = \frac{1}{x} + 1a + \frac{1^{3}a}{2}, x + \frac{1^{3}a}{2 \cdot 3}, x^{3} + \cdots$$

462

CALCUL INTÉGRAL.

Multipliant par dx et intégrant chaque terme, il vient

$$\int \frac{a^2 dx}{x} = |x + x \cdot |a + \frac{x^3 \cdot |a|}{2 \cdot 2} + \frac{x^3 \cdot |a|}{3 \cdot 2 \cdot 3} + \dots + c.$$

826. Si n était fractionnaire, l'une ou l'autre des méthodes précédentes servirait à réduire l'exposant de x à être comprisentre o, et 1 ou-1, et le développement en série (n° 746, 840) servirait ensuite à donner, par approximation, l'intégrale cherchée.

Tout ce qu'on a dit ici peut également s'appliquer à za<sup>z</sup>dx, lorsque z est une fonction quelconque algébrique de x.

## Des Fonctions logarithmiques.

- 827. Proposons-nous d'intéger sdx.  $l^*x$ , s'étant une fonction quelconque algébrique de x.
- Si n est entier et positif, on intégrera par parties, en regardant d'abord lez comme constant; il viendra

(adalar - lar (edr - nf) la-ir (edr)

828. Mais si n est entier et négatif, on verra, comme précéde ment (n° 825), que pour faire croître au contraire l'exposant du logarithme, il faut prendre d'abord z constant dans l'intégration par parties de fzdxl"x. Comme

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x} \cdot 1^n x = \frac{1^{n+1}x}{n+1},$$

on partagera  $z dx \cdot l^n x$  en ces deux facteurs  $zx \times \frac{dx}{x} \cdot l^n x$ , d'où

$$\int \frac{z dx}{1^n x} = \frac{zx}{-n+1} 1^{-n+1} x + \frac{1}{n-1} f[1^{-n+1} x \cdot d(zx)],$$

formule qui remplit visiblement le but qu'on veut atteindre. Mais, pour mieux voir la nature des obstacles qu'on rencontre, appliquons ceci à

$$\int \frac{x^{m} dx}{l^{n}x} = \frac{-x^{m+1}}{(n-1)^{\lfloor n-1}x} + \frac{m+1}{n-1} \int \frac{x^{m} dx}{l^{n-1}x}$$

opérant de même sur ce dernier terme, etc., puis réunissant ces divers résultats, on aura

$$\int \frac{x^{m} dx}{1^{n}x} = -\frac{x^{m+1}}{n-1} \left[ \frac{1}{1^{n-1}x} + \frac{m+1}{n-2} \cdot \frac{1}{1^{n-2}x} + \frac{(m+1)^{n-1}}{(n-2)(n-3)} \frac{1}{1^{n-3}x} + \dots \right] + \frac{(m+1)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1)} \int \frac{x^{m} dx}{1x}.$$

Nous sommes obligés de nous arrêter ici; car nous ne pourrions prendre n=1, dans notre formule, sans y introduire l'infini. Mais faisons

$$x^{m+1}=z$$
, d'où  $(m+1)x^m dx=dz$ .

Il vient

$$\frac{x^{m}\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}z} = \frac{e^{u}\mathrm{d}u}{u},$$

en posant lz = u. On reproduit donc ici la fonction du nº 825, qu'on ne sait intégrer que par les séries.

829. Lorsque n'est fractionnaire, soit positif, soit négatif, l'une ou l'autre de ces formules ramène l'intégrale de zdr. l'a

CALCUL INTÉGRAL.

464

à celle d'une fonction de même forme, n étant comprisente 1 et—1. Après quoi il faudra recourir au développement a séries (no 746, 840).

#### Des Fonctions circulaires.

830. S'il entre des arcs dans une fonction, pour l'intégrer, ou remarquera que la différentielle de ces arcs est algébrique, et que, par conséquent, si l'on pratique l'intégration par parties, en regardant ces arcs d'abord comme constans (F. p. 445), la fonction proposée en sera exempte. Ainsi, z étant une fonction de x, on a

 $\int z dx \cdot arc \left( \sin = x \right) = arc \left( \sin = x \right) \int z dx - \int \frac{dx \cdot \int z dx}{\sqrt{(1 - x^2)}}$ 

De même on trouvera

 $\int z dx \cdot arc (tang = x) = arc (tang = x) \int z dx - \int \frac{dx \cdot \int z dx}{1 + x^2}$ 

831. Mais lorsque les fonctions renferment des lignes trigo-

$$\int \sin^3 x \, dx = \int \frac{z^3 dz}{\sqrt{(1-z^3)}} = -\frac{1}{3} \cos x \cdot (3 - \cos^2 x) + c,$$

$$\int \sin^4 x \, dx = \int \frac{z^4 dz}{\sqrt{(1-z^3)}} = -\frac{\sin^3 x + \frac{3}{2} \sin x}{4} \cdot \cos x + \frac{1 \cdot 3x}{2 \cdot 4} + c.$$

832. II Méthode. Il suit du nº 722, que

$$\int dx \cdot \cos kx = \frac{1}{k} \sin kx + c, \int dx \cdot \sin kx = -\frac{1}{k} \cos kx + c.$$

Or, on a appris (p. 256) à développer toute puissance de sin x et cos x en séries, suivant les multiples de l'arc x; on aura donc à intégrer une suite de termes de la forme ci-dessus.

Par exemple,

$$\int \cos^5 x \, dx = \int \left(\frac{1}{16}\cos 5x + \frac{5}{10}\cos 3x + \frac{5}{8}\cos x\right) dx$$

$$= \int \frac{1}{16}\sin 5x + \frac{5}{48}\sin 3x + \frac{5}{8}\sin x + c.$$

On emploie souvent cette méthode, parce qu'il est plus facile d'obtenir les solutions numériques, quand on préfère les sinus et cosinus des multiples des arcs, aux puissances de ces lignes.

- 833. III. Méthode. Les formules (K, nº 630) serviront aussi à traduire en exponentielles les sinus, cosinus.... ce qui ramènera l'intégrale de ceux-ci à celle des premières (n° 823).
- 834. La 1V° Méthode consiste dans l'intégration par parties. Comme  $dx \sin x$  est la différentielle de  $\cos x$ , décomposons le produit  $\sin^m x \cdot \cos^n x \cdot dx$ , en  $dx \cdot \sin x \cdot \cos^n x \times \sin^{m-1} x$ ; le 1 'facteur ayant pour intégrale  $\frac{\cos^{m+1} x}{n+1}$ , on obtient

$$\int dx \sin^{m}x \cos^{n}x = -\frac{\sin^{m-1}x}{n+1} \cos^{m+1}x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{n+2}x \sin^{m-2}x \, dx.$$

Mettons pour  $\cos^{n+2}x$ , sa valeur  $\cos^{n}x.\cos^{n}x$ , ou  $\cos^{n}x(1-\sin^{n}x)$ ; transposant, il vient

$$\int dx \sin^{m}x \cdot \cos^{n}x = -\frac{\sin^{m-1}x \cdot \cos^{n}x \cdot x}{m+n} + \frac{m-t}{m+n} \int dx \cdot \sin^{m-s}x \cdot \cos^{n}x \cdot \dots \quad (I).$$

En opérant, par rapport au cosinus, de la même manière T. II.

466

CALCUL INTÉGRAL.

que nous venons de le faire pour le sinus, on aura

$$\int dx \sin^{m}x \cdot \cos^{n}x = \frac{\sin^{m+1}x \cos^{m-1}x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int dx \cdot \sin^{m}x \cdot \cos^{m-1}x \dots \text{ (a)}.$$

Ces formules abaissent l'exposant du sinus ou du cosinus; leur usage combiné et successif donne l'intégrale lorsque in et n sont entiers et positifs. Par exemple, on a

$$\int dx \sin^3 x \cos^3 x = -\frac{1}{3} \sin^3 x \cos^3 x + \frac{2}{5} \int dx \sin x \cos^3 x,$$

$$\int dx \sin x \cos^3 x = -\frac{1}{3} \sin^3 x \cos x + \frac{1}{3} \int dx \sin x;$$

or, ce dernier terme  $= -\frac{1}{3}\cos x + c$ ; réunissant ces diverses parties, on a

$$\int dx \sin^3 x \cos^4 x = \cos x \left( -\frac{1}{5} \sin^2 x \cos^2 x + \frac{2}{10} \sin^2 x - \frac{2}{13} \right) + c.$$

835. Mais si m ou n est négatif, ces formules exigent quelque modification. La 1'e donne, en changeant n en - n,

$$\int \frac{\mathrm{d}x \sin^m x}{x} = -\frac{\sin^{m-1}x}{x} + \frac{m-1}{x} \int \frac{\mathrm{d}x \sin^{m-2}x}{x} \dots (L),$$

836. Si l'on fait n ou m nul dans les équ. I et K, on a

$$f \sin^{m} x. dx = \frac{-\cos x \cdot \sin^{m-1} x}{m} + \frac{m-1}{m} f dx \sin^{m-1} x,$$

$$\int \cos^{n} x \cdot dx = \frac{\sin x \cdot \cos^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n} \int dx \cos^{n-1} x,$$

changeant dans ces équ. m en -m+2, n en -n+2, on trouve

$$\int \frac{dx}{\sin^m x} = \frac{-\cos x}{(m-1)\sin^{m-1}x} + \frac{m-2}{m-1} \int \frac{dx}{\sin^{m-2}x},$$

$$\int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{\sin x}{(n-1)\cos^{n-1}x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2}x},$$

An lieu de déduire ainsi toutes ces formules des deux équ. I et K, on pourrait les trouver directement. Il suffirait pour cela de résléchir à la nature de l'intégration par parties, et au but qu'on s'y doit proposer.

On pourrait encore intégrer d'une autre manière les fractions  $\frac{\cos^m x \cdot dx}{\sin^n x}$  et  $\frac{\sin^m x \cdot dx}{\cos^n x}$ ; car la première, par ex., si m

est pair et = 2h, équivant à  $\frac{(1-\sin^a x)^h dx}{\sin^n x}$ ; développant  $(1-\sin^a x)^h$ , on a une suite de termes de la forme  $\sin^h x \cdot dx$ . Si m est impair et = 2h+1, on a

$$\frac{\cos^{ah}x.\cos x.dx}{\sin^a x} = \frac{(1-z^2)^h dz}{z^n},$$

en faisant  $\sin x = z$ .

837. Pour le cas où les exposans du sinus et du cosinus sont à la fois negatifs, en multipliant le numérateur par  $\cos^2 x + \sin^2 x$ , on a

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^m x \cdot \cos^n x} = \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^{m-2} x \cdot \cos^n x} + \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^n x \cdot \cos^{n-1} x}$$

On parvient donc à des fractions dégagées de  $\sin x$ , ou de  $\cos x$ . Si m=n, comme  $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ , en faisant 2x = z, 468

CALCUL INTÉGRAL.

la fraction proposée se change en

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} = 2^{n-1} \int \frac{ds}{\sin^n s}.$$

838. Nous intégrons a part cinq fonctions circulaires, soit parce qu'elles offrent des calculs plus simples, soit parce que nos formules y ramènent toutes les autres.

1°. Soit  $\frac{dx}{\sin x}$ ; en faisant  $\cos x = z$ , on a  $-\frac{dz}{1-z}$ , fraction rationnelle (p. 446); d'où

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \frac{1}{2}c + \frac{1}{2} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x};$$

et, comme (n° 355) tang<sup>3</sup>  $x = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$ , on a

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = 1 \frac{cV(1-\cos x)}{V(1+\cos x)} = 1.c \tan \frac{1}{2} x.$$

2°. Un calcul semblable, en faisant sin x=z, donne

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = 1 \frac{eV(1+\sin x)}{V(1+\sin x)} = 1.e \tan \left(45^{\circ} + \frac{1}{4}x\right).$$

## Constantes arbitraires. Intégration par séries.

839. Soit P l'intégrale d'une fonction zdx de x, ou.... dP=zdx, et c la constante arbitraire qu'on doit ajouter pour qu'elle soit la plus générale possible (n° 808), on a

$$\int z dx = P + c$$
.

Tant qu'il ne s'agit que d'un calcul, c reste quelconque; mais lorsqu'on veut appliquer cette intégrale à une question déterminée, la constante c cesse d'être arbitraire, et doit satisfaire à des conditions prescrites. Si, par ex., on demande l'aire BCPM=t(fig. 40), comprise entre les ordonnées BC, PM, dont la position répond aux abscisses a et b, comme  $(n^0.768)$  dt=ydx, on a t=fydx=P+c. Or, l'aire P+c, commençant lorsque x=AC=a, t doit être nul lorsqu'on fera x=a dans P+c, ou A+c=0, A étant la valeur que prend la fonction de x désignée par P, lorsque x=a; on tire de là c=-A, d'où l'aire t=P-A. Il restera ensuite à mettre b pour x, et l'aire sera renfermée dans les limites prescrites.

En général, pour déterminer la constante arbitraire, d'après les conditions de la question, on cherchera quelle valeur k doit prendre l'intégrale t=P+c lorsque x=a, savoir, k=A+c, d'où

$$c=k-A$$
, et  $t=P+k-A$ ,

sans qu'il soit, comme on voit, nécessaire de connaître l'origine de l'intégrale, c.-à-d. sans savoir pour quelle valeur a de x elle est nulle.

Toute intégrale dont l'origine n'est pas fixée, se nomme In- définie; elle n'est Complète que quand elle renferme une constante arbitraire. Lorsque les limites a et b sont données, on a t = P - A en vertu de la 1'e; mettant pour x la 2' limite b; il vient t = B - A, pour la valeur absolue numérique et constante de t = f f dx: c'est ce qu'on nomme une Intégrale définie, A et B étant les valeurs que prend P lorsque x = a et b. En

CALCUL INTÉGRAL.

470

remarquant la forme de cette expression, il est visible que pour l'obtenir, il suffit de faire x = a et x = b dans l'intégrale indéfinie P, et de retrancher le premier résultat du second. Tout ceci s'éclaircira bientôt.

M. Fourier a imaginé une notation fort commode pour désgner les intégrales définies; on affecte le signe f d'intégration de deux indices, l'un inférieur qui se rapporte à la  $r^e$  limite de l'intégrale, l'autre supérieur pour la 2° limite.  $\int_a^b$  indique une intégrale prise depuis x=a, jusqu'à x=b. C'est ainsi que  $\int_{2\pi}^{\pi} \sin x dx = 1$ , parce que l'intégrale —  $\cos x$  devient — 1 et o aux, deux limites. L'expression  $\int_a^x$  indique que l'intégrale commence à x=a, et s'étend jusqu'à une valeur indéfinie de la variable x.

840. Lorsqu'une fonction proposée n'est pas susceptible d'une intégration exacte, on a recours aux approximations. Ainsi, pour trouver (t.d.z. on développers en série, suivant les puis-

On n'a pas ajoute de constante, parce qu'on suppose que l'arc dont il s'agit ici est le plus petit de ceux dont x est le sinus ou la tangente, arc qui est nul quand le sin. et la tang, le sont La 1'e de ces formules a servi (n° 631) à trouver le rapport  $\pi$  de la circonférence au diamètre; on peut employer la 2° au même usage, car le tiers du quadrans ayant  $\frac{1}{2}$  pour sinus, en faisant  $x=\frac{1}{2}$ , on a

$$\frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 2^3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2^5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 2^7} \dots$$

Du reste, la loi de ces séries suit du calcul même.

841. Pour qu'une série soit de quelque usage dans les applications numériques, il faut qu'elle converge (p. 230); il est donc convenable d'avoir divers procédés pour effectuer ces sortes d'intégrations. La suivante est due à Jean Bernoulli.

Faisons h = -x dans la formule de Taylor; comme f(x - x) ou f(0), est ce que devient f(x), ou f(x), lorsque f(x) est une constante f(x); donc

$$b = y - y'x + \frac{1}{2}y''x'' - \dots$$

Or, la dérivée y' de y étant donnée, l'intégration consiste à trouver y; soit fzdx l'intégrale cherchée, z=y', z'=y''..., et l'on trouve

$$y = \int z dx = b + zx - \frac{1}{3}z'x^3 + \frac{1}{6}z''x^3 - \dots$$

Il suit de ce qu'on vu (n° 741), qu'on peut obtenir des limites de la somme des termes négligés.

Par exemple, pour 
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a+x} = 1(a+x)$$
, on a

$$b = 1a$$
,  $z = \frac{1}{a+x}$ ,  $z' = \frac{-1}{(a+x)^2}$ ,  $z'' = \frac{2}{(a+x)^3}$ ...

$$(a+x) = 1a + \frac{x}{a+x} + \frac{x^3}{2(a+x)^3} + \frac{x^5}{3(a+x)^5} \dots$$

CALCUL INTÉGRAL.

.172

8.2. La formule de Taylor donne aussi pour s=fx,

$$f'x+h$$
)  $-fx=zh+\frac{1}{4}z'h^2+\frac{1}{6}z'h^3...$ 

d'où  $f(x+b-a)-fx=z(b-a)+\frac{1}{2}z'(b-a)^2+...$ en faisant h=b-a. Si l'on prend ensuite x=a, ce qui change z, z', z'... en des constantes A, A, A..., aobtient

$$fb-fa=A(b-a)+\frac{1}{2}A(b-a)^{2}+\frac{1}{2}A^{2}(b-a)^{3}...,$$

c'est l'intégrale fedx entre les limites x=a et x=b (a° 839). Mais pour que cette série soit applicable, il faut que celle de Taylor ne soit pas fautive. On examinera donc la marche de la fonction z depuis x=a jusqu'à x=b, afin de reconnaitre si elle devient infinie, pour de certaines valeurs intermédiaires de cette variable x.

On pourra faire converger la série autant qu'on voudra; car, partageant l'intervalle b-a en n parties égales i, en sorte que b-a=ni, on prendra d'abord l'intégrale entre les limites a et a+i, c.-à-d. qu'on mettra ci-dessus a+i pour b. De même on prendra l'intégrale depuis a+i jusqu'à a+2i; ensuite depuis cette qu'atité jusqu'à a+3i...

On fera done successivement

Telle est l'intégrale de fzdx entre les limites de a à b. Si l'on prend i assez petit pour se borner au seul 1° terme, on a

$$fzdx = Ai + Bi + Ci... + Mi,$$

série dont les divers termes sont les valeurs que prend successivement la fonction zdx, lorsqu'on fait x égal à a, a+i, a+2i... C'est pour cela que dans la méthode infinitésimale on regarde l'intégrale comme la *Somme* d'un nombre infini d'élémens, qui sont les valeurs consécutives que prend la fonction lorsqu'on fait passer la variable par toutes les valeurs intermédiaires entre ses limites; c'est ce qui s'éclaircira par la suite (n° 846, 2°.).

Consultez sur les approximations des intégrales définies un beau Mémoire de M. Poisson, inséré parmi ceux de l'Institut, 1826. M. Cauchy a aussi écrit sur le même sujet, et en a fait des applications à des questions de Géométrie et de Mécanique très curieuses. La Théorie de la chaleur, par M. Fourier, renferme un grand nombre de questions qui se rapportent aux intégrales définies.

844. Nous ne dirons rien des intégrations du 2e, 3e... ordre des sonctions d'une seule variable, puisqu'elles rentrent dans ce qu'on a exposé. Il y a alors, 2, 3.... constantes arbitraires.

Par exemple, pour  $\iint \frac{(a^3-x^3) dx^2}{(x^2+a^3)^2}$ , on intégrera une première fois; et comme la fraction proposée se décompose (p. 225)

en 
$$\frac{2a^3dx}{(x^4+a^2)^2} = \frac{dx}{x^3+a^4}$$
, et que la première donne (n° 811)

$$\frac{x}{x^3+a^3}+\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3+a^2}+c$$
, il reste à intégrer de nouveau

$$\frac{x\mathrm{d}x}{x^2+a^2}+\mathrm{cd}x$$
. On a done

$$\iint \frac{(a^3 - x^3) dx^3}{(x^2 + a^2)^4} = 1\sqrt{(x^2 + a^2) + cx + c^2}.$$

$$t = f y dx$$
,  $\sin \alpha = \int \frac{\sin \alpha dx}{x}$ , en faisant  $m = t$ ; donc  $t = \log x$ ,

en prenant pour système de log, celui dont le module est  $M=\sin \alpha$  (n° 718). Si l'angle  $\alpha$  est droit , M=1, on retombe sur le 1° cas, et l'on obtient les log, népériens; mais on voit qu'en faisant varier l'angle  $\alpha$  des asymptotes, on peut obtenir tous les systèmes pour lesquels M<1. Ainsi, lorsque la base est 10, on a M=0.434294819; l'angle qui a ce nombre pour sinus, le rayon étant 1, est  $\alpha=25^{\circ}44'25''$ , 47: tel est l'angle que doivent former les asymptotes d'une hyperbole dont la puissance est 1, pour que chaque aire soit le log, tabulaire de son abscisse. On voit par là que c'est très improprement qu'on avait donné la dénomination de Logarithmes hyperboliques aux log, népériens, puisque tous les systèmes de log, trouvent leurs représentations dans les aires de diverses hyperboles.

III. Pour le cercle y'=a'-x', l'origine étant au centre

$$t = \int V(a^{1} - x^{2}) dx = \int \frac{a^{2} dx}{V(a^{2} - x^{2})} - \int \frac{x^{2} dx}{V(a^{2} - x^{2})},$$

en multipliant et divisant par  $V(a^s-x^s)$ . Or, ce dernier terme est facile à intégrer par parties , puisque  $\frac{x dx}{V(a^s-x^s)}$  est la différentielle de  $-V(a^s-x^s)$ ; donc

$$\int \frac{x^{s} dx}{V(a^{s}-x^{s})} = -xV(a^{s}-x^{s}) + \int dxV(a^{s}-x^{s}) = -xy + \iota.$$

Substituons et transposons t, nous aurons

$$t = \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}a\int \frac{a\mathrm{d}x}{V(a^2 - x^2)};$$

mais la formule  $ds^2 = dx^3 + dy^2$  appliquée à notre cercle, donne  $ds = \frac{adx}{y} = \frac{adx}{V(a^2 - x^3)}$ ; done, en prenant l'arc s dans les mêmes limites que l'intégrale proposée, on a enfin  $t = \frac{1}{2} xy + \frac{1}{2} as + c$ . Soient CA = b,  $AB = \bar{k}$  (fig. 73); doublons

VI. La méthode de Simpson pour évaluer les aires curvilignes planes par approximation, mérite d'être exposée.

Cherchons d'abord l'aire d'un petit segment CEM (fig. 74) d'une courbe quelconque rapportée aux axes rectangulaires Ax, Ay, et nommons a l'angle MCH formé par la corde CM avec Ax. Menons l'ordonnée KE, par le milieu K entre les ordonnées terminales CB, MP. On peut sensiblement regarder l'arc CM comme appartenant à une parabole dont le sommet L répond au milieu I de la corde. L'aire du segment est donc  $CEMI = \frac{3}{4} CM$ . Ut. Or les triangles LEI, MCH, donnent

$$LI = EI \cos \alpha$$
,  $CM = \frac{CH}{\cos \alpha}$ , d'où  $CEMI = \frac{2}{3} EI \times CH$ .

Ceta posé, faisons BK = KP = h, CB = y', KE = y'', PM = y''; l'aire CBPME se compose

du trapèze CBPMI = h(y' + y'''), et de  $CEMI = \frac{4}{3}h$ . EI, Or  $EI = EK - KI = \frac{4}{3}(2y'' - y' - y''')$ ; donc le segment  $CEMI = \frac{4}{3}h(2y'' - y' - y''')$ , et la petite aire

$$CEMPB = \frac{3}{3}h(\frac{1}{5}y' + 2y'' + \frac{1}{5}y''').$$

Supposons l'aire plane BACD (fig. 75) qu'on veut mesurer, limitée par la courbe AC, la droite BD et les perpendiculaires AB, CD; on coupera la base BD en un nombre pair de parties égales. dont h sera la longueur, et par les points de divisions, on mènera des ordonnées y', y'', y'''... y''' qui couperont l'aire en élémens dont les surfaces respectives seront exprimées deux à deux par la formule ei-dessus : la 2°, la 3°, ... seront

$${}_{3}^{*}h({}_{3}^{+}y^{*}+2y^{**}+{}_{3}^{+}y^{*}),{}_{3}^{*}h({}_{3}^{+}y^{*}+2y^{**}+{}_{3}^{+}y^{***}), \text{ etc.}$$
la somme =  ${}_{3}^{*}h({}_{3}^{+}y'+2y''+2y''+2y^{**}+y^{*}....+{}_{3}^{+}y^{**})$ 

 $BACD = \frac{1}{3} h [(y'+y''...+y'')+y''+y'...+y'''-\frac{1}{3} (y'+y'')]$ :
ayant tracé un nombre impair d'ordonnées équi-distantes,
faites leur somme, plus celle de toutes les ordonnées de rangs
pairs, moins la moitié des deux extrêmes; le tout multiplié
par  $\frac{1}{3}$  de leur intervalle h.

La même règle s'applique évidonment au cas où l'aire est comme ACFE terminée par deux courbes opposées, en appelant y', y'', y''', y'''.... les longueurs totales de chaque parallèle.

Plus h est petit, et plus le résultat est approché de l'aire demandée. Ce théorème s'applique à toute surface irrégulière, parce qu'on peut la décomposer en d'autres qu'on évalue séparément, et qu'on ajoute ou retrauche ensuite, selon les cas. Lorsqu'il arrive que la base se trouve coupée par la courbe, la même règle reçoit son application, en faisant égale à zéro l'ordonnée du point de section.

846. Nous ferons ici quelques remarques.

1°. Si l'aire t est comprise entre les branches BM, DK, d'une même courbe (fig. 78), ou entre deux courbes différentes données, en nommant Y = Fx, y = fx, les ordonnées PM, PE, on a

 $BCPM = \int Y dx, DCPE = \int y dx, d'où BDEM = \int (Y - y) dx.$ 

'2°. Selon la méthode infinitésimale (n° 802, 843) l'aire t peut être considérée comme la somme de rectangles tels que m (fig. 78), dont dx et dy sont les côtés; dxdy est douc l'élément de l'aire t, et il s'agit d'intégrer ssudy entre les



v augmente (nº 742). Or, dans le triangle rectangle ABD, on a  $r=2a\cos a$ , d'où

$$dr = -2a\sin a ds$$
,  $da = \frac{-dr}{2aV(1-\cos^2 s)} = \frac{-dr}{V(4a^2-r)}$ 

Ainsi l'aire de = - ; r'da donne

$$t = \int_{\frac{1}{2}}^{1} r^{a} \cdot \frac{dr}{V(4a^{3} - r^{3})} = \int_{\frac{1}{2}}^{1} r^{2} dr (4a^{3} - r^{3})^{-\frac{1}{2}}$$

$$t = \int_{\frac{1}{2}}^{1} r^{a} dr \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 2^{3} a^{3}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot r^{4}}{2 \cdot 4 \cdot 2^{3} \cdot a^{3}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 2^{6} a^{6}} etc.\right)$$

$$t = \frac{1}{4a} \left( \frac{r^3}{3} + \frac{r^5}{2.5 \cdot 2^3 a^2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot r^7}{2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 2^4 a^4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot r^9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 2^9 a^9} \dots \right)$$

l'intégrale est prise ici depuis r=0, et exprime l'aire du segment AOB dont la corde est r. En faisant r=a, on a l'aire du demi-cercle  $=\frac{1}{2}(2a)^2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 7}...\right)$ ; égalant à  $\frac{1}{2}\pi a^2$ , on trouve pour  $\pi$  cette série convergente dont la loi est manifeste

$$\pi = 4\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2.5} + \frac{1.3}{2.4.7} + \frac{1.3.5}{2.4.6.9} + \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.11} + \dots\right)$$

3°. Quand l'aire sera renfermée entre deux courbes BM, DE (fig 78), dont on a les équ. Y = Fx, y = fx, on intégrera l'élément m = dydx depuis PE jusqu'à PM, c.-à-d. que ydx devenant (Y - y)dx, sera une fonction connue de x, représentant l'élément ME compris entre deux ordonnées infiniment voisines. Il restera à intégrer relativement à x entre les limites AC, AP; et si l'aire est comprise dans le contour d'une courbe fermée, on intégrera (Y - y)dx depuis la moindre valeur de x jusqu'à la plus grande. Lorsque l'aire est renfermée entre quatre branches de courbes, telles que BM, BI, IK, KM, il est facile de la partager par des droites parallèles aux axes, en parties qu'on sache évaluer séparément d'après les principes précédens.

Les parabeles opposées AF, AF' (fig. 80) ont pour équ.

 $y = \pm 2px$ ; intégrons l'élément m = dxdy relativement à x, de M' en M, e.-à-d. depuis  $-\frac{y^2}{2p}$  jusqu'à  $+\frac{y^2}{2p}$ ; xdy donne  $\frac{y^2dy}{p}$  pour l'aire de la tranche MM'. Intégrant de nouveau de M en M, ou depuis M en M, ou depuis M en M, ou depuis M en M en M ou depuis M en M en

- 4°. L'ordonnée y de la courbe ne doit pas devenir infinie entre les limites de l'aire (n° 842).
- 5°. L'élément y dx change de signe avec y ou x, d'où il suit que l'aire devient négative lorsque x ou y sont de signes contraires.

Lorsque la courbe coupe l'axe des x entre les limites de l'aire, il faut chercher chacune des deux parties et ajouter, parce que l'une est positive et l'autre négative, et que la somme demandée doit être obtenue sans avoir égard à ce dernier signe.

Par ex., la courbe KACD (fig. 79) a pour équ.  $y = x - x^3$ , AK = AI = 1; l'origine est en A. L'aire  $t = \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{4}x^4 + c$ ; si elle doit commencer au point B pour lequel  $AB = 1/\frac{1}{2}$ , on

Mais la formule (n° 767) des rectifications, appliquée au cercle dont le rayon est a, donne pour longueur de son arc s,  $ds = -\frac{adx}{V(a^2-x^3)}$ ; d'où  $d\tau = \frac{1}{2}bds$ , et  $\tau = \frac{1}{3}bs$ , en prenant l'arc s entre les mêmes limites que  $\tau$ , x = CO et x = CA. Quand b = a, on a  $\tau = \frac{1}{2}as$ ; ainsi, le secteur circulaire  $BCO = \frac{1}{2}CO \times arc$  BO; et

le secteur elliptique  $MCO = \frac{1}{3}b \times arc BO = \frac{b}{a} \times OCB$ .

Pour l'hyperbole MN (fig.  $\gamma_2$ ), on a  $xy=m^2$ , d'où r'=-y et  $d\tau=-ydx$ ,  $\tau=-fydx$ : donc le secteur quelconque hyperbolique CAM=CBPM.

848. Lorsque les coordonnées sont polaires (fig. 45), on a (n° 769),  $d\tau = \frac{1}{4} r^3 d\theta$ . Ainsi, dans la spirale d'Archimède (n° 473), où  $2\pi r = a\theta$ , on trouve  $\tau = \frac{\pi}{a} fr^3 dr = \frac{\tau}{a} \frac{r^3}{3} + c$ .

Pour l'aire AIO formée par une révolution entière du rayon vecteur AM, il faut prendre l'intégrale depuis r=0 jusqu'à r=a. On obtient  $AIO=\frac{1}{3}\pi a^2=$  le tiers du cercle dont le rayon est AI.

Remarquons que pour pouvoir étendre l'intégrale au-delà de 8 = 360°, il faut avoir égard à ce que cette 2° aire contient celle qu'on vient d'obtenir, comme (n° 846, 5°.).

849. Donnons quelques exemples de la formule (nº 767) des rectifications,  $s = \int V(dx^2 + dy^2)$ .

I. Pour la parabole,  $y^2 = 2px$  donne

$$y dy = p dx$$
,  $s = \int \frac{dy}{p} V(y^a + p^a)$ .

Cette intégrale est (nº 813, p. 451)

$$s = c + \frac{y}{2p} V(p^3 + y^3) + \frac{1}{2} p \left[ (y + V(p^3 + y^3)) \right]$$

Si l'arc s commence en A (fig. 71), y = 0 donne s=0: on T. 11. en tire e=- + p'lp; donc

$$ACM = \frac{y V(p^3 + y^3)}{2p} + \frac{1}{2} p \left( \frac{y + V(p^3 + y^3)}{p} \right).$$

II. Pour la seconde parabole cubique y = ax', on a

$$s = f \mathrm{d} y \sqrt{\left(1 + \frac{9y}{4a}\right)} = \frac{8}{27} a \sqrt{\left(1 + \frac{9y}{4a}\right)^3} + c.$$

En général,  $y = ax^n$  représente toutes les paraboles ou les hyperboles, suivant que n est une fraction positive ou négative : on obtient  $s = \int dx \sqrt{(1 + n^2a^2x^{2n-2})}$ . Toutes les fois (n° 816) que z(n-1) est exactement contenu dans 1, ou que  $\frac{1}{2(n-1)} + \frac{1}{2}$  est entier, on aura l'arc s sous forme finie.

III. Pour le cercle, suivant que l'origine est au centre ou à l'extrémité du diamètre, on a y²=r²-x², ou y²=2rx-x².

Dans ces deux cas, il vient  $s = \int \frac{r dx}{y}$ . En mettant pour y sa valeur en x, on voit que l'intégration ne neut s'effectuer que

valeur en x, on voit que l'intégration ne peut s'effectuer que par séries (n° 840), ou par des arcs de cercle, ce qui ramène la question au point d'où l'on est parti.

IV. Pour l'ellipse, a'y' + b'x' = a'b' donne

$$s = \int \frac{\mathrm{d}x}{a} \sqrt{\left(\frac{a^4 - x^2(a^3 - b^3)}{a^4 - x^3}\right)} = \int \mathrm{d}x \, \frac{V(a^4 - e^3 x^3)}{V(a^3 - x^3)},$$

en faisant  $ae = V(a^3 - b^3)$ ; e désigne le rapport de l'excentricité au demi-grand axe. On ne peut intégrer cette expression que par une série; mais il faudra disposer le calcul de manière à la rendre convergente. Ainsi on pourra développer (n° 485, 11),  $V(a^3 - e^3x^2)$ .

Ou bien on fera l'arc OB (fig. 73) du cercle circonscrit  $= \theta$ ,

d'où 
$$CA = x = a\cos\theta$$
, et  $\frac{\mathrm{d}x}{V(a^2 - x^2)} = -d\theta$ ,  
puis  $s = -af\mathrm{d}\theta V(1 - e^2\cos^2\theta)$ .

On aura à intégrer une suite de termes de la forme A cos<sup>10</sup> de (n° 836); par là l'arc OM dépendra, à l'aide d'une série, de l'arc correspondant OB du cercle circonscrit.

La rectification de l'hyperbole offre un calcul semblable.

V. Dans la cycloïde (fig. 43), l'origine étant en F, on a (nº 763, VI)

$$y' = \sqrt{\frac{y}{x-y}}, \quad s = \int \frac{\sqrt{2r}}{\sqrt{y}} dy = 2\sqrt{(2ry)}.$$

On n'ajoute pas de constante, lorsque l'arc s commence en F. Or V(2rr) = KF; donc FM = 2 fois la corde KF.

856. Si les coordonnées sont polaires (n° 769), on a  $ds = V(r^a d\theta^a + dr^a)$ . Ainsi, la spirale d'Archimède, où  $2\pi r = a\theta$ ,

donne 
$$s = \int \frac{2\pi dr}{a} \sqrt{\left(\frac{a}{4\pi^2} + r^a\right)}$$
.

En comparant cette expression à celle de l'arc de parabole, on voit que les longueurs des arcs de ces courbes sont égales, lorsque r est l'ordonnée de la parabole, et  $\stackrel{a}{-}$  le paramètre.

Dans la spirale logarithmique (n° 474),  $\theta = lr$ ; on trouve  $s = \int dr \sqrt{2} = r\sqrt{2} + c$ : si l'arc commence au pôle, c = o, et l'on a  $s = r\sqrt{2}$ . Ainsi, quoique la courbe n'atteigne son pôle qu'après un nombre infini de révolutions, l'arc s est fini et égal à la diagonale du carré construit sur le rayon vecteur qui le termine.

Voyez, pour les courbes à double courbure, ce qu'on a dit nº 791.

## Des aires et des volumes des Corps.

851. Le volume v et l'aire u d'un corps de révolution autour de l'axe des x s'obtiennent (n° 792) en intégrant

$$v = \int \pi y^2 dx$$
,  $u = \int 2\pi y ds = \int 2y\pi V (dx^2 + dy^2)$ .

Voici quelques applications de ces formules.

 Pour l'ellipse, en recourant à la valeur de ds (n° 849, IV), on trouve

$$v = \frac{\pi b^2}{a^3} f(a^5 - x^5) dx, \quad u = \frac{2\pi bc}{a} \int \sqrt{\left(\frac{a^2}{c^5} - x^5\right)} dx.$$

La 1<sup>st</sup> donne  $v = \pi b^3 \left(x - \frac{x^3}{3a^3} + c\right)$ : si le sommet est int des limites,  $c = -\frac{3}{3}a$ . Soit donc z la hauteur du segment d'éllipsoïde, ou x = a - z, le volume  $= \frac{\pi b^3 z^3}{3a^3}$  (3a - z). Pour l'ellipsoïde entier, z = 2a, et l'on a  $\frac{4}{3}\pi b^3 a$ . Il en résulte que, 1°. le volume de la sphère  $= \frac{4}{3}\pi a^3$ ; 2°. l'ellipsoïde de révolution est à la sphère circonscrite ::  $b^3$  :  $a^3$ ; 3°. chacun de ces corps est les  $\frac{2}{3}$  du cylindre qui lui est circonscrit;  $4^\circ$ . enfin le segment sphérique  $= \pi z^3 (a - \frac{1}{3}z)$ .

L'intégrale qui entre dans la valeur de u est visiblement l'aire d'une portion de cercle concentrique à l'ellipse comprise entre les mêmes limites que l'arc générateur, et dont le rayon est  $\frac{a}{c}$ . Soit z cette aire facile à obtenir; on aura  $u = \frac{2\pi bcz}{c}$ .

S'il s'agit de la sphère, on a (n° 849, III),  $ds = \frac{rdx}{y}$ ; d'où  $u = \int 2\pi rdx$ . On trouve aisément  $2\pi rz$  pour la surface de la calotte ou de la zone dont z est la hauteur; et  $4\pi r^2$  pour l'aire de la sphère entière.



852. Le volume V et l'aire U d'un corps sont donnés par les formules (n° 794)

$$V = \iint dx dy, \quad U = \iint dx dy V(1 + p^2 + q^2).$$

Voici comment on doit entendre ces doubles intégrales. Après avoir mis pour z, p et q leurs valeurs en x et en y, tirées de l'équ. de la surface proposée (n° 787), on intégrera, en regardant comme constant x ou y à volonté, suivant que l'une offrira des calculs plus simples que l'autre. On aura ensuite égard aux limites que la question détermine.

Par ex., si l'aire U, qu'on demande, doit être comprise entre deux plans parallèles aux xz, y=a, y=b, et qu'on ait intégré par rapport à y, on prendra l'intégrale entre les limites a et b, x étant regardé comme constant. On aura ainsi l'aire MB (fig. 69) d'une tranche dont l'épaisseur est infiniment petite = dx, terminée aux deux plans ME, SB, dont il s'agit. Gette 1'é intégrale sera de la forme  $\varphi x$ . dx, c.-à-d. délivrée de y, mais contenant x. On intégrera de nouveau, relativement à x, depuis la plus petite jusqu'à la plus grande valeur de cette variable; et l'on aura l'aire demandée, qu'on regarde comme la somme d'une série infinie de tranches semblables.

Si le corps est terminé latéralement par des surfaces courbes, on devra introduire, dans la 1<sup>re</sup> intégrale, des fonctions de x, pour les limites de x, en opérant d'une manière analogue au n° 846. Des exemples éclairciront tout ceci.

Pour la sphère (fig. 81), 
$$x^2 + y^2 + z^3 = r^2$$
; d'où  $p = -\frac{x}{z}$ ,  $q = -\frac{y}{z}$ ,  $V(1 + p^2 + q^2) = \frac{r}{z}$ .  $V = \iint \frac{r \mathrm{d}x \mathrm{d}y}{V(r^2 - x^2 - y^2)}$ ,  $V = \iint \mathrm{d}x \mathrm{d}y \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$ . On fera d'abord  $y$  constant, et  $r^2 - y^3 = A^2$ ; d'où

$$U = \iint \frac{r dx}{V(A^{\circ} - x^{\circ})} dy, \quad V = \iint dx dy V(A^{\circ} - x^{\circ}).$$

Une i "intégration donne, pour l'une, rdy.arc  $(\sin = \frac{x}{A})$ . Or, le plan xy coupe la sphère suivant un cercle Cy, dont l'équation est  $x^3+y^3=r^3$ , et dans lequel l'abscisse  $AF=\pm V(r^2-y^2)=\pm A$  est le rayon du cercle formé par le plan coupant DmC. Si donc on prend cette intégrale depuis x=-A jusqu'à x=+A, on aura l'aire infiniment étroite DmC d'une bande parallèle aux xz, et tracée sur l'hémisphère supérieur.

Faisons donc x = -A et x = +A dans notre arc ci-dessus, puis retranchant le  $t^{er}$  résultat du  $2^e$ , nous aurons  $\pi r dy$ , parce que l'arc dont le sinus = 1, est  $\frac{\pi}{4}\pi$ . Intégrons par rapport  $\frac{\pi}{4}y$ , qu'on a prise pour constante; nous aurons  $\pi r y$  pour  $2^e$  intégrale, et les limites étant -r et r, qui sont la plus petite et la plus grande valeur de y,  $2\pi r^a$  sera l'aire de l'hémisphère supérieur.

Disons-en autant pour le volume V (p. 458),

$$\int V(A^{2}-x^{2}) dx = \frac{1}{2} x V(A^{2}-x^{2}) + \frac{1}{2} A^{2} \operatorname{arc} \left(\sin = \frac{x}{A}\right).$$

Prenons les limites — A et +A, comme ci-dessus; le 1<sup>ex</sup> terme disparaît, et l'on a  $\frac{1}{4}\pi A^2$ . Il faut donc intégrer de nouveau  $\frac{1}{4}\pi (r^2-y^2)$  dy, qui représente la volume de la tranche DmCE; et l'on a  $\frac{1}{4}\pi (r^2y-\frac{1}{4}y^3)$ , qui revient à  $V=\frac{1}{4}\pi r^3$  entre les limites — r et +r. C'est le volume de la demi-sphère.

L'élément du volume West dxdydz: on intègre d'abord par rapport à z, depuis le z de la surface inférieure, qui limite le corps, jusqu'au z de la surface supérieure: ainsi, l'on met dans zdxdy ces deux valeurs de z en fonction de x et y, telles qu'on les tire des équ. de ces deux surfaces: on a ainsi le parallélépipède compris entre elles, et élevé sur la base dxdy. On intègre ensuite relativement à x, pour former la somme de tous les prismes qui composent une tranche dont dy est l'épaisseur, et qui est comprise entre deux plans parallèles aux xz. Supposons que le volume V soit compris dans un cylindre MNg (fig. 82), élevé sur une base donnée mng, les limites de cette 2° integrale résultent d'un section quelconque Pmn, faite dans le corps par un plan perpend, aux y: ainsi l'on prendra l'inté-

grale depuis x = Pm jusqu'à x = Pn, valeurs qu'on tire en fonction de y de l'équ. de la courbe mfng, base de notre cylindre. Soient x = fy et x = Fy ces valeurs; on les mettra successivement pour x dans l'intégrale, et l'on retranchera les résultats l'un de l'autre. Il ne restera plus qu'à intégrer une fonction de y, depuis la moindre valeur AB de y jusqu'à la plus grande AC, valeurs qu'on tire encore de l'équ. de la base fng.

Cherchons, par ex., le volume du cône droit. Prenons son axe pour celui des y, et le sommet pour origine : l'équ. est (n° 661)  $l^3y^3 = z^3 + x^3$ , l étant la tang. de l'angle formé par l'axe et les génératrices. Or, z dx dy devient  $z V(l^2y^3 - x^3) dx dy$ , depuis le z inférieur jusqu'au supérieur, puisque  $z = \pm V(l^2y^2 - x^2)$ . L'intégrale relative à x a été donnée ci-dessus et p. 453, savoir,

$$xV(l^{t}y^{s}-x^{s})+2l^{t}y^{s}$$
. arc  $\left(\tan g=\sqrt{\frac{ly+x}{ly-x}}\right)+c$ .

Comme en faisant z = 0, l'équ. du cône donne  $x = \pm ly$  pour les limites du corps, il faut changer ici x en -ly (ce qui donne zéro), puis en +ly [d'où  $2^ly^2$ , arc (tang.  $=\infty$ )  $=\pi^ly^2$ ]; il vient, en retranchant,  $\pi^ly^2dy$ , qu'il faut intégrer depuis y = 0, ou le sommet, jusqu'à y = h, qui répond à la base. Donc enfin le volume du cône droit est  $\frac{1}{3}\pi^ly^h$ , ce qui revient au théorème connu.

De même, si les limites de l'aire sont déterminées par une courbe FMNG tracée sur la surface dont il s'agit, on cherchera sa projection fg sur le plan xy (n° 656), qui déterminera un cylindre droit, pour lequel on raisonnera précisément de la même manière. On intégrera donc  $dxdy V(1 + p^2 + q^2)$  entre les limites ci-dessus désignées.

En voici un exemple.

Soient tracées, sur le plan xy, les deux paraboles égales et opposées FAE, F'AE' (fig. 80), dont  $y^2 = nx$ ,  $y^2 = -nx$  sont les équ.; puis la parallèle FF' à l'axe des x, AC étant =b. De plus, concevons un cône droit à base circulaire, dont le sommet serait à l'origine A, et qui aurait pour axe celui des z, l'équ. étant  $z = kV(x^2 + y^2)$ , (n° 661). On demande de trou-

ver l'aire du cône comprise dans le cylindre droit élevé sur AMFF'M'. L'équ. du cône donne

$$p = \frac{kx}{V(x^2 + y^2)}, q = \frac{ky}{V(x^2 + y^2)}, 1 + p^2 + q^3 = 1 + k^3;$$

l'élément de l'aire du cône est  $\sqrt{(1+k^s)} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$ , sa projection est en m. L'intégrale relative à x est  $\sqrt{(1+k^s)} \, x \, \mathrm{d}y$ , qu'il faut prendre depuis M' jusqu'en M, et l'on aura l'aire de la bande infiniment étroite qui est projetée en MM'. Or les équ. des paraboles donnent, pour les abscisses des points M' et M, limites de l'intégrale,

$$x = -\frac{y^n}{n}$$
,  $x = +\frac{y^n}{n}$ ; d'où  $\frac{2y^n}{n}V(x+k^n)$  dy.

Operant maintenant pour y sur cette 1<sup>re</sup> intégrale, il vient  $\frac{2y^3}{3n}V(1+k^2)$ , qu'il faut prendre de A en C, c.-à-d. depuis y=0 jusqu'à y=b. On obtient, pour l'aire demandée,  $\frac{2b^3}{3}V(1+k^2)$ .

Il en sera de même de toute équ. dont on pourra séparer les variables. Le cas le plus simple est celui où M est fonction de x, et N de y seulement; car, divisant l'équation par MN, on a

$$\frac{\mathrm{d}y}{N} + \frac{\mathrm{d}x}{M} = 0.$$

C'est ainsi que  $dxV(r+y^*) - xdy = 0$ 

donne  $\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mathrm{d}y}{V(1+r^2)}; \, \mathrm{d'où} \, (n^0 \, 813)$ 

$$1(cx) = 1[y + V(1 + y^2)], \text{ et } cx = y + V(1 + y^2).$$

854. Si M = XY,  $N = X_iY_i$ , X et  $X_i$ , étant des fonctions de x, Y et  $Y_i$  des fonctions de y, on a  $XYdy + X_iY_idx = 0$ , qui donne, en divisant par  $XY_i$ ,

$$\frac{Y}{Y} dy + \frac{X}{X} dx = 0.$$

855. La séparation des variables est encore possible dans les équ. homogènes (n° 322) par rapport à x et y. Soit m le degré de chaque terme  $Ay^kx^k$ , ou m=h+k; en divisant l'équ. par  $x^m$ , le terme  $Ay^kx^k$  devient  $A\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}^k = Az^k$ , en faisant y=xz. On voit donc que M et N deviendront des fonctions de z seul,

On voit donc que M et N deviendront des fonctions de z seul, en sorte que si l'on divise par M l'équ. Mdy + Ndx = 0, on aura dy + Zdx = 0. Mais y = xz donne dy = xdz + zdx, donc xdz + (z + Z) dx = 0; d'où

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{\mathrm{d}z}{z + Z} = 0, \quad \text{ct} \quad \mathrm{l}x + \int \frac{\mathrm{d}z}{z + Z} = 0.$$

1. Prenons, pour 1er ex., (ax+by) dy + (fx+gy) dx = 0. Divisons par ax + by; nous trouverons

$$dy + \frac{f + gz}{a + bz} dx = 0$$
,  $d'où \frac{dx}{x} + \frac{(a + bz) dz}{bz^2 + (a + g)z + f} = 0$ ,

equ. facile à intégrer. Il faudra ensuite substituer  $\frac{\mathcal{I}}{x}$  pour z.

C'est ainsi que ydy + (x + 2y) dx = 0, à cause de a = 0,

CALCUL INTÉGRAL.

$$b = f = 1$$
,  $g = 2$ , donne  $\frac{dx}{x} + \frac{zdz}{z^2 + 2z + 1} = 0$ ; on ajoute

ds au numérateur du 2° terme, qui devient  $\frac{ds(z+z)}{(z+z)^2}$  on

$$\frac{dz}{1+z}$$
. On a donc à intégrer

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{\mathrm{d}z}{1+z} - \frac{\mathrm{d}z}{(1+z)^2} = 0;$$

$$l(cx) + l(t+z) + \frac{t}{t+z} = 0,$$

$$1.c(x+xz) = \frac{-1}{1+z}, \ 1c(x+y) + \frac{x}{x+y} = 0.$$

II. Pour  $ay^m dy + (x^m + by^m) dx = 0$ , on a

$$dy + \frac{1 + bz^{m}}{az^{m}}dx = 0, \frac{dx}{x} + \frac{az^{m}dz}{az^{m+1} + bz^{m} + 1} = 0.$$

III. Soit  $x dy - y dx = dx \sqrt{(x^2 + y^2)}$ ; posant y = xz, et divisant par x, on trouve

$$dy = dx \sqrt{(1+z^2)}$$
, d'où  $\frac{dx}{x} = \frac{dz}{\sqrt{(1+z^2)}}$ 

dont l'intégrale (nº 8x3) est r-c= +c1/(1+z3), Oll......

donc intégrable. Ainsi pour

$$(ax+by+c) dy + (mx+ny+p) dx = 0.$$
on fait  $ax+by+c=z$   $mx+ny+p=t$ ,
d'où  $adx+bdy=dz$   $mdx+ndy=dt$ ;
puis  $dy = \frac{mdz-adt}{mb-na}$ ,  $dx = \frac{bdt-ndz}{mb-na}$ ;

la proposée devient homogène,

$$zdy + tdx = 0$$
, ou  $(mz - nt) dz + (bt - az) dt = 0$ .  
Quand  $mb - na = 0$ , ce calcul cesse d'être possible, mais alors  $m = \frac{na}{L}$ , et la proposée est

$$bcdy + bpdx + (ax + by)$$
  $(bdy + ndx) = 0$ ,  
dont on sépare les variables en faisant  $ax + by = v$ ; on substitue cette valeur, et  $dy = \frac{dv - adx}{b}$ , etc.

857. Prenons l'équation linéaire, ou du 1er degré en y, dy + Pydx = Qdx,

P et Q étant des fonctions de x; on fera y=zt, d'où

$$z dt + t dz + P z t dx = Q dx;$$

dans l'équ. y=zt, z et t sont des fonctions de x, dont l'une est visiblement arbitraire; on peut donc la déterminer en égalant à zéro le coefficient de z; donc

$$dt + Ptdx = 0$$
,  $tdz = Qdx$ .

La 1<sup>re</sup> donne  $\frac{dt}{t} = -Pdx$ , d'où  $\frac{dt}{t} = -\int Pdx$ , et comme Pdx ne contient pas y, l'intégrale u de Pdx est facile à trouver. On a donc

$$lt = -u + a$$
, ou  $t = e^{-u+a} = e^a e^{-u}$ .  
L'equ.  $tdz = Qdx$ , devient  $e^a dz = Qe^u dx$ ; d'où  $e^a z = fQe^u dx + c$ ,

492 CALCUL INTÉGRAL.

Q et u sont des fonctions connues de x, et l'intégrale  $\{Qe^{u}\}$  étant obtenue, on remettra pour z sa valeur  $\frac{r}{t}$  ou  $re^{u}$ , ce qui donnera enfin l'intégrale demandée

$$ye^{u} = \int Qe^{u} dx + c$$
, equ. où  $u = \int P dx$ .

Il suit de ce calcul, qu'il est inutile d'ajouter une constante a à l'intégrale  $\int P dx = u$ .

Soit, par exemple,  $dy + ydx = ax^3dx$ ; on a

$$P=1$$
,  $Q=ax^3$ ,  $u=\int P dx = x$ ,  
 $\int Qe^u dx = \int ax^3 e^x dx = ae^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)$ ;

donc

$$y = ce^{-x} + a(x^3 - 3x^3 + 6x - 6)$$
.

Pour l'équ.  $(1 + x^2) dy - yx dx = a dx$ , on a

$$P = \frac{-x}{1+x^3}, \quad Q = \frac{a}{1+x^3}, \quad u = -\int \frac{x dx}{1+x^3} = -1 V(1+x^3);$$

transformée homogène si m = -2, et qu'on intègre en séparant les variables, quand m = -4.

3°. Dans tout autre cas, soit fait  $z=t^{-1}$ ,  $x^{m+3}=u$ , puis

$$n = -\frac{m+4}{m+3}$$
,  $b' = \frac{a}{m+3}$ ,  $a' = \frac{b}{m+3}$ 

et l'on a cette équ. semblable à la proposée,

$$dt + b't'du = a'u''du;$$

on pourra donc la traiter comme ci-dessus, et l'intégrer lorsque n sera — 2 ou — 4.

Et si n n'est pas -2 ou -4, en effectuant une transformation semblable, et continuant de proche en proche, selon les mêmes procédés, on sera ramené à des équ. de mêmes formes que la proposée, ayant pour la variable, dans le  $2^{\circ}$  membre. un exposant successivement  $= -\frac{m+4}{m+3}, -\frac{n+4}{n+3}, \frac{p+4}{p+3}$ 

c.-à-d. que cet exposant est

$$=-\frac{m+4}{m+3}, -\frac{3m+8}{2m+5}, -\frac{5m+12}{3m+7}, -\frac{7m+16}{4m+9}...$$

Que l'une de ces fractions soit nulle, ou—2, ou—4, l'intégrale sera facile à trouver; savoir,  $m = \frac{-4i}{2i-1}$ , i étant un entier quelconque, positif, ou zéro.

Si l'on eût commencé par faire  $y = t^{-i}$ ,  $x^{m+i} = z$ , dans la proposée, le même calcul aurait conduit à trouver que l'intégration est possible lorsque  $m = \frac{-4i}{2i+1}$ ; ainsi  $m = \frac{-4i}{2i\pm 1}$  est la condition d'intégrabilité de l'équ. de Riccati.

# Du Facteur propre à rendre intégrable.

859. L'équ. Mdy + Ndx = 0 ne résulte pas toujours immédiatement de la différentiation d'une équ. f(x,y) = 0; car on a pu, après ce calcul, multiplier ou diviser toute l'équ. par

une fonction quelconque, ou en éliminer une constante (n° 727) à l'aide de f(x, y) = 0, ou enfin faire telle combinaison qu'on voudra de ces équ. entre elles. L'équ. proposée peut donc ne pas être une différentielle exacte.

En général, soit u = f(x, y), la différentielle étant.....

$$du = Mdy + Ndx$$
, la relation  $\frac{d^3u}{dxdy} = \frac{d^3u}{dydx}$  devient ici  $\frac{dM}{dx} = \frac{dN}{dy} \dots$  (1).

Ainsi, toutes les fois que Mdy + Ndx est une différentielle exacte, la condition (1) doit être remplie. Réciproquement, si M et N satisfont à la condition (1), Mdy + Ndx est une différentielle exacte qu'il sera toujours possible d'intégrer.

Pour démontrer cette réciproque, intégrons Mdy en regardant x comme constant, et soit P l'intégrale, fonction connue de x et y,

résultant de f Mdy, relative à y seul, ou 
$$M = \frac{dP}{dy}$$
. Prenant pour

la constante arbitraire une quantité X, qui pourra contenir x, nous aurons P+X pour l'intégrale de Mdy relative à y. Prouvons que P+X est l'intégrale de Mdy+Ndx, quand l'équ. (1) à lieu.

La différentielle complète de P + X est

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}y}\mathrm{d}y + \mathrm{d}X \quad \text{ou} \quad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + M\mathrm{d}y + \mathrm{d}X;$$

d'où l'on doit conclure que P+X sera l'intégrale de Mdy+Ndx (qui sera par conséquent une différentielle exacte), si l'on peut déterminer X de sorte que ce trinome soit =Mdy+Ndx, ou

$$Ndx = \frac{dP}{dx} dx + dX$$
, on  $dX = \left(N - \frac{dP}{dx}\right) dx$ ... (2).

Or, en différentiant  $M = \frac{dP}{dy}$  par rapport à x, on trouve, en vertu de la condition supposée (1).

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^{3}P}{\mathrm{d}y\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}y}, \quad \text{ou} \quad \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}y} - \frac{\mathrm{d}^{3}P}{\mathrm{d}y\mathrm{d}x} = 0,$$

ou 
$$o = d\left(N - \frac{dP}{dx}\right)$$
, relative à  $y$ ;  $N - \frac{dP}{dx}$  est donc une

fonction de x, ce qu'il s'agissait de démontrer.

L'intégrale cherchée est donc P + X, P étant celle de Mdy par rapport à y seul, et X l'intégrale de la fonction de x donnée par l'équ. (2). Nous avons donc démontré notre réciproque en même temps que nous avons donné un procédé d'intégration de Mdy + Ndx.

Il est inutile de dire qu'on peut également commencer par intégrer Ndx, y étant constant, et compléter l'intégrale par une fonction Y de y, etc... On préférera celle de ces deux voies qui facilitera davantage le calcul.

1. Soit propose d'intégrer 
$$\frac{dx}{\sqrt{(1+x^3)}} + adx + 2bydy$$
, où  $M=2by$ ,  $N=\frac{1}{\sqrt{(1+x^3)}} + a$ :

on trouve  $P = by^2$ ; ainsi  $by^2 + X$  est l'intégrale cherchée, puisque la condition (1) est remplie. La différentielle de  $by^2 + X$  relative à x, comparée à Ndx, donne (p. 451)

$$dX = \frac{dx}{V(1+x^{3})} + adx, d'où X = ax + 1.c[x + V(1+x^{3})];$$
donc, on a by  $x^{3} + ax + 1.c[x + V(1+x^{3})].$ 

II. De même pour

$$\frac{a(xdx+ydy)}{V(x^{2}+y^{3})} + \frac{ydx-xdy}{x^{3}+y^{3}} + 3by^{3}dy,$$

$$M = \frac{ay}{V(x^{2}+y^{3})} - \frac{x}{x^{3}+y^{3}} + 3by^{3},$$

$$N = \frac{ax}{V(x^{3}+y^{3})} + \frac{y}{x^{3}+y^{3}}.$$

Après avoir reconnu que l'équ. (1) est satisfaite, on intégrera Ndx par rapport à x; on trouvera

$$aV(x^3+y^3) + arc\left(tang = \frac{x}{y}\right) + Y$$

en désignant par Y une fonction de y. Différentiant cette expression par rapport  $\lambda y$ , et comparant  $\lambda$  Mdy, on aura....  $dY = 3by^3dy$ , d'où  $Y = by^3 + c$ . Ainsi l'intégrale est obtenue complétement. En faisant a = b = 0, on trouve

$$\int \frac{\gamma dx - x dy}{x^x + y^x} = \operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{x}{y}\right) + c.$$

Cette intégrale, employée par M. Laplace (Mécan. cél., t. I, p. 6), est un cas particulier de la précédente.

III. On trouvera de même

$$\int \frac{\mathrm{d}x[x+V(x^2+y^2)] + y \,\mathrm{d}y}{[x+V(x^2+y^2)]V(x^2+y^2)} = 1.c[x+V(x^2+y^2)].$$

860. Quand Mdy + Ndx ne satisfait pas à la condition d'intégrabilité, on peut se proposer de trouver si, en multipliant cette expression par une fonction z de x et y, elle pourrait devenir une différentielle exacte. Mdy + Ndx = 0 résulte de l'élimination d'une constante entre la primitive f(x, y, c) = 0, et sa différentielle immédiate. Mettons ces équations sous la forme y' + K = 0,  $c = \phi(x, y)$ , ce qui est permis; K représente une fonction quelconque de x et y. La dérivée de  $c = \phi(x, y)$  étant

 $\phi' = Py' + Q = 0$ , on a  $y' + \frac{Q}{P} = 0$ , et, comme la constante c n'entre plus ici, cette expression (nº 727) est identique avec y' + K, ou

$$y'+K=\frac{Py'+Q}{P}=\frac{\phi'}{P}$$
; on a  $\phi'=P(y'+K)$ ;

comme ces deux membres sont identiques, et que  $\phi'$  est une dérivée exacte, P(y'+K) doit également en être une, ce qui prouve qu'il y a toujours un facteur P propre à rendre intégrable la fonction y'+K, ainsi que toute équation différentielle du premier ordre entre x et y.

Cherchons ce facteur, que nous représenterons par a.

 $\frac{Mz dy + Nz dx}{dx}$  ne peut être différentielle exacte qu'autant que  $\frac{d(Mz)}{dx} = \frac{d(Nz)}{dy}$ , ou  $z\left(\frac{dM}{dx} - \frac{dN}{dy}\right) = N \cdot \frac{dz}{dy} - M \cdot \frac{dz}{dx} \dots (3)$ .

Cette équ. aux différentielles partielles est rarement utile à cause de la difficulté des calculs; mais on peut en tirer quelques propriétés remarquables.

1°. Si l'intégrale u de z(Mdy+Ndx) était connue, le facteur z serait facile à trouver; car en comparant  $\frac{du}{dx}dx + \frac{du}{dx}dy$  avec z(Mdy+Ndx), qui lui est identique, on en tirerait aisément z.

2°. Multipliant l'équ. du = z(Mdy + Ndx) par une fonction quelconque de u, telle que  $\phi u$ , nous avons

$$\varphi u.du = z. \varphi u(Mdy + Ndx).$$

Or, le premier membre étant une différentielle exacte, le deuxième, qui lui est identique, doit jouir de la même propriété; d'où il suit qu'il y a une infinité de facteurs z.  $\varphi u$  propres à rendre intégrable toute fonction de x et de  $\mathcal{F}$ , et que la connaissance de l'un d'entre eux z suffit pour en obtenir un nombre infini d'autres z.  $\varphi u$ .

3°. Si le facteur z ne contient que l'une des variables x ou y, on le trouve aisément; car soit z fonction de x seul, l'équ. (3) se réduit à

$$\frac{\mathrm{d}z}{z} = \frac{dx}{M} \left( \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\gamma} - \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} \right) \dots (4),$$

parce que  $\frac{dz}{dy}$  = 0, et que  $\frac{dz}{dx}$  n'est plus une différence partielle. L'intégration de cette équ. donnera z; car l'hypothèse exige que le 2° membre soit indépendant de y; on reconnaîtra même à ce caractère si la supposition est légitime.

De même, si z est fonction de y seul, on a

$$\frac{\mathrm{d}z}{z} = \frac{\mathrm{d}\gamma}{N} \left( \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\gamma} \right) \dots (5),$$

et le 2° membre doit être indépendant de x. On remarque dans les équ. (4) et (5) que la partie renfermée dans les parenthèses est nulie, lorsque Mdy + Ndx est une différentielle exacte.

T. II.

498

CALCUL INTEGRAL.

1. Soit, par exemple,  $dx + (adx + 2bydy)V(1+x^2) = 0$ ; la condition d'intégrabilité n'est pas remplie, paisque

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}y} - \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = -\frac{2byx}{V(1+x^2)};$$

mais cette quantité, divisée par M ou  $2by\sqrt{1+x^2}$ , donne pour quotient cette fonction de x,  $\frac{-x}{1+x^2}$ ; donc l'équ. sera rendue intégrable par un facteur fonction de x. L'équation (4) donne

$$lz = \int \frac{-x dx}{1+x^4} = -\frac{1}{2} l(1+x^4) = -l \sqrt{(1+x^4)}.$$

Donc  $z = \frac{1}{V(1+x^2)}$ . La proposée prendalors la forme qu'on a traitée n° 859, I.

II. L'équ. linéaire dy + Pydx = Qdx donne  $\frac{dN}{dy} - \frac{dM}{dx} = P$ , aussi la condition (1) n'a pas lieu; mais cette fonction P, di

telle fonction F des variables x, y...; si on les remplace par lx, ly..., l étant un nombre quelconque, F deviendra  $l^*F$ ; faisant l=1+h, F devient donc

$$(1+h)^{m}F = F[1+mh+\frac{1}{2}m(m-1)h^{2}...].$$

D'un autre côté,  $x, y \dots$  sont devenus  $x + hx, y + hy \dots$ , et la fonction F de  $(x + hx), (y + hy) \dots$  se développe suivant le théorème (n° 743),

$$F + \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}hx + \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y}hy + \frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}x^2}\frac{h^2x^2}{2} + \frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}h^2xy + \frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}y^2}\frac{h^2y^2}{2}\dots$$

Comparant les puissances semblables de h, dans ces deux développemens, on trouve

$$mF = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}x + \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y}y \dots,$$

$$m(m-1)F = \frac{\mathrm{d}^{2}F}{\mathrm{d}x^{2}}x^{2} + \frac{\mathrm{d}^{2}F}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}2xy + \frac{\mathrm{d}^{2}F}{\mathrm{d}y^{2}}y^{2} + \dots$$

861. Pour appliquer ce théorème à Mdy + Ndx, M et N étant homogènes du degré p, cherchons s'il existe un facteur homogène z, qui rende zMdy + zNdx une différentielle exacte; soit n le degré de z. Comme Nz est homogène du degré p + n, la propriété ci-dessus donne

$$(p+n) Nz = x \frac{d(Nz)}{dx} + y \frac{d(Nz)}{dy};$$
se 
$$\frac{d(Mz)}{dx} = \frac{d(Nz)}{dx};$$

or, on suppose

en substituant dans la précédente pour ce dernier terme sa valeur, il vient

$$(p+n) Nz = x \frac{\mathrm{d}(Nz)}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}(Myz)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}(Nxz + Myz)}{\mathrm{d}x} - Nz,$$
ou
$$(p+n+1) Nz = \frac{\mathrm{d}[z(My + Nz)]}{\mathrm{d}z} :$$

cette équation est satisfaite, en faisant  $z = \frac{1}{M\gamma + Nx}$ ; car

CALCUL INTÉGRAL.

5**0**0

alors le degré n de z cst = -p - 1, d'où p + n + 1 = c.

Donc  $\frac{Mdy + Ndx}{My + Nx}$  est intégrable ; l'intégration ne présente plus ensuite de difficulté (n° 859).

On trouve que  $x dy - dx [y + \sqrt{(x^2 + y^2)}] = 0$ , doit être divisé par  $x\sqrt{(x^2 + y^2)}$ ; intégrant  $\frac{dy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^2}}$  par rapport à y, on a  $l[y + \sqrt{(x^2 + y^2)}]$  (n° 813); ajoutant X, différentiant par rapport à x, et comparant, il vient

$$dX = -dx \left( \frac{y + \sqrt{(x^2 + y^2)}}{x\sqrt{(x^2 + y^2)}} + \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2)[y + \sqrt{(x^2 + y^2)}]}} \right)$$

$$= -2dx \left( \frac{x^2 + y^2 + y\sqrt{(x^2 + y^2)}}{x\sqrt{(x^2 + y^2)[y + \sqrt{(x^2 + y^2)}]}} \right) = -\frac{2dx}{x},$$
ainsi,  $X = lc - lx^2$ , et l'intégrale cherchée est
$$cy + c\sqrt{(x^2 + y^2)} = x^2,$$

comme nº 855, III.

862. On a quelquesois besoin de différentier, relativement à r, des fonctions qui, telles que u = fMdx, sont affectées du signe d'intégration par rapport à x; on différentie alors sous le signe f. En effet, puisqu'on a



mination dec, quelque grandeur qu'on prenne pour c, dans l'une et l'autre, quand même c serait une fonction de x et y : cela est évident. Différentiant f = 0 par rapport à x, y et c, on a

$$Pdy + Qdx + Cdc = 0$$
,

qui se réduit à Pdy + Qdx = 0, en posant Cdc = 0; donc, toute valeur de c qui satisfait à cette condition, change f = 0 en une équation S = 0, telle que sa différentielle est encore Pdy + Qdx = 0: l'élimination de c entre les équ. Cdc = 0, f = 0 redonnera la proposée V = 0; donc S = 0 est une relation entre x et y qui satisfait à l'équ. V = 0, et en est une intégrale.

Cdc = o donne,

1º. dc = 0, c = const., et la fonction f reste la même.

2°. C = o peut donner une valeur constante et déterminée de c; f= o devient alors une intégrale particulière, qui n'offre rien de remarquable : c'est un cas renfermé dans le précédent, où l'on a pris pour c un nombre désigné.

3°. C ne contient pas c, quand c n'est dans f qu'au  $t^{er}$  degre ; alors on ne doit pas poser C = 0, cette équ. ne pouvant donner de valeur de c; ou plutôt C = 0 donne une intégrale particulière, qui répond à c infini.

4°. C = 0, ou  $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}c} = 0$ , peut donner pour c une fonction variable,  $c = \varphi(x, y)$ ;  $\varphi$  étant substituée à c dans f = 0, on aura une équ. S = 0, dont la différentielle sera encore  $P\mathrm{d}y + Q\mathrm{d}x = 0$ , en éliminant  $\varphi$ .

En général, S n'est pas compris dans f(x, y, c), puisque c ne peut y recevoir que des valeurs constantes, tandis que c est devenu variable. L'équ. S = 0, qui ue renferme pas de constante arbitraire, offre donc une relation entre x et y, qui satisfait à la proposée V = 0, quoique n'étant pas comprise dans son intégrale générale. C'est ce qu'on nomme une Solution singulière ou particulière.

Par exemple, l'élimination de la constante c entre l'équation  $y^2 - 2cy + x' = c^*$ , et sa dérivée, donne (n° 727)

$$(x^2-2y^2)$$
  $y'^2-4xyy'-x^2=0;$ 

CALCUL INTEGRAL.

502

mais si l'on regarde c comme seule variable dans l'équation primitive proposée, on aura c = -y, ce qui la chângera en  $x^2 + 2y^2 = 0$ . On peut aisément s'assurer, par le calcul, que cette équ. satisfait à notre équ. différentielle, quoiqu'elle ne soit pas comprise dans son intégrale.

Pareillement  $x^2 - 2cy - b - c^2 = 0$ , a pour dérivée, sprès l'élimination de c,

$$y''(x^3-b)-2xyy'=x^4.$$

La dérivée relative à c seul donne y + c = 0; d'où c = -y, puis  $x^a + y^a = b$ ; c'est la solution singulière de notre équation dérivée.

L'équ.  $y=x+(c-1)^2 Vx$ , donne C=2(c-1) Vx=0; d'où c=1, puis y=x, cas particulier de l'intégrale complète; ce n'est donc pas une solution singulière. Ceci se rapporte à ce qui a été dit (2°.).

Enfin, l'équ.  $y^2 + x^2 = 2cx$ , donne C = 2x = 0, qui, ne contenant pas c, ne donne encore qu'une intégrale particulière relative à  $c = \infty$ . (Voyez le cas 3°.)

864. Nous ferons ici quelques remarques

1°. Les solutions singulières doivent être cherchées avec au-

tribue à c toutes les valeurs possibles, ces lignes consécutives se couperont deux à deux en une série de points, dont le système formera une courbe tangente à chacune. L'équ. f(x, y, c) = 0 appartient à l'une de nos courbes, ainsi qu'à la courbe qui les embrasse toutes; seulement c est constant dans le 1° cas, quels que soient x et y; tandis que dans le 2°, c est une fonction variable des coordonnées du point de contact. La tangente, en ce point, étant déterminée par y', est la même pour l'une et pour l'autre; y' doit donc conserver la même valeur, que c soit constant ou variable dans f(x, y, c) = 0;

d'où il suit que si l'on élimine c entre f = 0, et  $\frac{df}{dc} = 0$ ,

l'équ. résultante en x et y, qui est la solution singulière, appartient à la ligne de contact des courbes comprises dans l'intégrale complète. (Voyez n° 805.)

4°. Résolvons par rapport à c l'équ.  $f(x, \gamma, c) = 0$ , et soit  $c = \psi(x, \gamma)$ . Si l'on substituait  $\psi(x, \gamma)$  pour c, dans  $f(x, \gamma, c) = 0$ , le résultatserait identiquement nul, ainsi que toutes les dérivées relatives, soit à x, soit à y. On a donc (n° 712)

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}c} \cdot \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \mathrm{o}\,, \quad \mathrm{d'où} \, \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = -\, \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} : \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}c};$$

or,  $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}c} = 0$ , donne  $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \infty$ ; de même  $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}y} = \infty$ . Ce caractère, propre aux solutions singulières, offre encore un moyen de les obtenir.

De  $x^2 - 2cy - c^2 - b = 0$ , on tire

$$c = -y + v(x^{s} + y^{s} - b), \quad \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{V(x^{s} + y^{s} - b)};$$

done  $x^* + y^* = b$ , qui rend cette fraction infinie, est la solution singulière.

En posant  $\frac{dc}{dx}$ , ou  $\frac{dc}{dy}$  infini, il conviendra de s'assurer si la relation entre x et y, qui en résulte, combinée avec la proposée, ne donne pas  $\varphi(x,y) = \text{const}$ ; car alors on n'aurait qu'une intégrale particulière.

5°. L'existence des solutions singulières est une conséquent de ce que l'équ.  $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}c} = C = 0$ , donne pour c une valeur variable  $c = \varphi(x, y)$ : mais il se peut que la fonction  $\varphi$  soit réductible à une constante, en vertu de l'intégrale complète... f(x, y, c) = 0, ou que f contint c sous la forme (c - a)  $(c - \varphi)$ , en sorte que  $c = \varphi$  reviendrait à c = a; alors on n'aurait plus qu'une intégrale particulière, comme si l'on eût pris un nombre déterminé pour c. Donc, pour que C = 0 donne une solution singulière, il faut qu'il n'en résulte pour c, ni une constante, ni même une fonction variable  $\varphi$  qui, mise dans f = 0, reviendrait à g prendre pour g une valeur constante.

Par exemple,

$$(x^{3}+y^{3}-b) (y^{3}-2cy)+(x^{3}-b)c^{3}=0,$$
donne  $C=-y(x^{3}+y^{2}-b)+(x^{3}-b)c=0;$ 
d'où  $c=\frac{y(x^{3}+y^{2}-b)}{x^{3}-b},$  puis  $y^{3}(y^{3}+x^{3}-b)=0.$ 

Cette équ. n'est qu'une intégrale particulière provenue de c = 0.

De même 
$$c^*-(x+y)c-c+x+y=0$$
, donne  $C=2c-x-y-1=0$ ,  $c=\frac{1}{2}(x+y+1)$ ;

la proposée, qui revient à (c-1)(c-x-y)=0, devient  $(x+y-1)^3=0$ ; ainsi on a x+y=1, intégrale particulière provenue de c=1, après avoir divisé par c=1.

L'équ. 
$$y = x + (c-1)^{n} (c-x)^{n}$$
, donne  
 $C = (c-x) (c-1) (2c-x-1) = 0$ .

c = r donne l'intégrale particulière y = x; c = x donne la même chose, et non pas une solution singulière, quoique c soit variable.

Enfin,  $c = \frac{1}{2}(x+1)$  donne la solution singulière.

6°. Soitz le multiplicateur qui rend dérivée exacte l'équation y'+K=0, en sorte que  $z(y'+K)=\varphi'=0$  ait pour pri-

mitive  $\phi(x,y)=c$ ; la solution singulière S=0 ne doit pas être comprise dans cette équation. Par conséquent, si de S=0, on tire y en fonction de  $x,y=\psi x$ , la substitution dans la fonction  $\phi(x,y)$  ne doit pas la réduire à une constante; ainsi sa dérivée  $\phi'$  ne doit pas être nulle.

On voit donc que des deux expressions y'+K, et  $\varphi'$  ou z(y'+K), l'une doit être nulle en vertu de  $y=\downarrow x$ , tandis que l'autre ne doit pas l'être; ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que z est infini. Il en résulte que les solutions singulières rendent infinis tous les facteurs propres à rendre intégrable l'équ. différentielle proposée; ou plutôt, que les solutions singulières de cette équ. ne sont autre chose que les facteurs algébriques, que l'on peut mettre en évidence, et séparer entièrement de cette équ. par une tranformation convenable.

(Voyez un Mémoire de M. Poisson, 13° Journ. Polyt., où il est démontré qu'on peut toujours délivrer une équ du 1et ordre de sa solution particulière, ou en introduire une à volonté.)

865. Concevons que y=X satisfasse à une équ. proposée y=F(x, y), X étant une fonction donnée de x, et qu'on ait

$$X' = F(x, X) \dots (1);$$

cherchons à reconnaître si y = X est une solution singulière, ou une intégrale particulière; X ne renfermant pas de constante arbitraire. Soit  $y = \psi(x, a)$  l'intégrale complète de y' = F(x, y); a étant la constante arbitraire : si y = X est un cas particulier de  $y = \psi(x, a)$ , en sorte que  $\psi(x, a)$  devienne X lorsqu'on attribue à a une valeur b, il faut que  $\psi(x, a) - X$  soit zéro pour a = b: donc (n° 540)

$$\psi(x,a) - X = (a-b)^m z$$
,

m étant la plus haute puissance de a-b, et z une fonction de x et a qui ne devient o, ni  $\infty$ , pour a=b. Représentons la constante  $(a-b)^m$  par c; l'intégrale complète de y'=F(x,y) sera donc r=X+cz.

Si l'on substitue cette valeur de y dans y' = F(x, y), cette

relation deviendra identique,

$$X' + cz' = F(x, X + cz).$$

Or, d'une part, le développement de z suivant les puissance ascendantes de c, a la forme (n° 738) z = K + Ac + Bc + ... les exposans a, b... étant croissans et positifs, et K, A, B... des fonctions de x; car z n'est ni  $\infty$ , ni o, lorsque c = o. Donc

$$X'+cz'=X'+K'c+A'c^{u+1}+\ldots$$

De l'antre part, le développement de F(x,X+cz) doit pareillement être  $F(x,X)+Nc^nz^n+Mc^mz^m+\ldots n,m\ldots$ étant croissans et positifs. Cette série est d'ailleurs facile à obtenir (n° 746), et l'on doit regarder comme connus les nombres n,  $m\ldots$ , ainsi que les fonctions de x désignées par N,  $M\ldots$  Si donc l'on met ici pour z sa valeur développée, on a, en vertu de (1),

$$K'c + A'c^{a+1} + \dots = Nc^{n}(K + Ac^{a} + \dots)^{n} + Mc^{m}(K + Ac^{a} + \dots)^{n} + etc$$

Il s'agit donc de savoir s'il est possible de déterminer z, ou plutôt les coefficiens A, B... en fonction de x, et les nombres a, b..., de manière à rendre cette équ. identique; car, si cela n'est pas possible, r = X est une solution singulière; dans le

qui lui soit semblable, puisqu'il n'y a pas d'exposant de c qui soit < 1 dans le 1° membre : et comme K ne peut être nul, il ne sera possible en aucune manière de satisfaire à l'identité :  $\gamma = X$  sera donc une solution singulière.

866. Puisque n < i dans ce dernier cas, en mettant X + cz pour y dans F(x,y), si le développement de Taylor est fautif entre le 1° et le 2° terme, c.-à-d. si la dérivée de F(x,y) relative à y est infinie (n° 736, 3°.), y = X est une solution singulière. Réciproquement une valeur y = X qui satisfait à y' = F(x,y), et rend  $\frac{dF}{dy}$  infini, est une solution singulière, puisqu'elle donne au développement de F(x,X+cx) la forme  $X' + Nc^nK^n \dots, n$  étant < 1.

La condition  $\frac{dF}{dy}$ , ou  $\frac{dy'}{dy} = \infty$ , forme donc le véritable caractère des solutions singulières, et l'on voit que pour qu'elle soit remplie, si la fonction-F est algébrique, elle doit renfermer un radical (n° 739,3°.) que l'hypothèse y = X fait disparaître. Dans le 1° de nos exemples, p. 502, on a

$$y' = \frac{x[y \pm \sqrt{(x^2 + y^2 - b)}]}{x^2 - b}, \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}y} = \frac{x}{x^2 - b} \left(i \pm \frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 - b)}}\right),$$

et cette dernière fraction est rendue infinie par la solution singulière  $y^* = b - x^*$ .

867. Il est donc facile d'obtenir les solutions singulières sans connaître l'intégrale complète; car en tirant la valeur de  $\frac{\mathrm{d} y'}{\mathrm{d} y}$ , on l'égalera à l'infini : soit  $\frac{\mathrm{d} y'}{\mathrm{d} y} = \frac{U}{T}$ , on fera T = 0, ou  $U = \infty$ . Considérant tous les facteurs de ces équations, les résultats qui satisferont à y' = F(x, y) seront seuls les solutions singulières.

Pour  $y'=a(y-n)^k$ , on a  $ak(y-n)^{k-1}=\infty$ , ce qui exige que k soit <1, et y=n: et comme la proposée n'est satisfaite par y=n que si k est positif, on voit qu'elle n'est susceptible

3°. Pour y dx - x dy = a ds, où  $ds = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$ , on trouve  $y^2 - a^2 = 2xyy' + y'^2 (a^2 - x^2)$ ,

d'où  $xy = y'(x^3 - a^3)$ ; puis éliminant y', on a, pour la solution singulière,  $x^3 + y^3 = a^3$ .

4°. Celle de  $y=xy'+Y_t$ , où  $Y_t$  est une fonction quelconque de y', s'obtient en éliminant y' à l'aide de  $x+\frac{\mathrm{d}Y_t}{\mathrm{d}y'}=0$ .

868. Puisque sans connaître l'intégrale complète d'une équ. dérivée V=0, on sait en trouver les solutions singulières, et que le facteur z, propre à rendre intégrable la proposée, est alors infini (n° 864, 6°.), on peut souvent, par des artifices d'analyse, trouver ce facteur z. Un exemple tiré du Mémoire de Trembley (Acad. Turin, 1790 — 91) suffira pour faire entendre ce procédé.

Dans l'ex. 3° nous avons trouvé  $x^2+y^2-a^2=0$  pour solution singulière; la proposée résolue par rapport à y', donne

$$(a^2-x^2)y'+xy=aV(y^2+x^2-a^2),$$

qui est visiblement satisfaite par  $x^2 - a^2 = 0$ : on essaiera si le facteur z a la forme  $(x^2 - a^2)^m (y^2 + x^4 - a^2)^n$ , m et n étant des indéterminées. Pour cela, on multipliera l'équ. ci-dessus par cette fonction, et l'on posera la condition (1) (n° 859), puis on verra qu'elle est remplie en prenant m = -1,  $n = -\frac{1}{2}$ ; ainsi, le facteur qui rend la proposée intégrable est

$$(x^2-a^2)^{-1}(y^2+x^2-a^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Des Équations où les Différentielles passent le premier degré.

869. Cherchons l'intégrale de  $F(x, y, y', y'^2 \dots y'^m) = 0$ . Comme cette équ. ne peut provenir que de l'élimination d'une constante c entre l'équ. intégrale et sa dérivée immédiate, dans lesquelles c entre à la puissance m, soit  $c = \phi(x, y)$  la valeur de cette constante tirée de l'intégrale;  $\phi'(x, y) = 0$  ne con-

ÉQUATIONS DES DEGRÉS SUPÉRIEURS.

dernier terme = arc (tang = y') +c : eliminant y', on trouve enfin, pour l'intégrale demandée,

$$y = \sqrt{(x-x^5)} - \operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}\right) + c.$$

11. Si l'équ. a la forme y = y'x + Fy', en différentiant, on a

$$dy = y'dx + \left(x + \frac{dF}{dy'}\right)dy'$$
, ou  $\left(x + \frac{dF}{dy'}\right)a'' = 0$ ,

A cause de dy = y' dx.

En égalant chaque facteur à o, il vient y' = c et  $x + \frac{dF}{dy'} = o$ .

Il ne reste plus qu'à éliminer y', entre la proposée et l'une ou l'autre de ces équ. Celle-ci ne donne qu'une solution singulière (n° 867, 4°.) : la 1° conduit à l'intégrale complète y = cx + C, en désignant par C ce que devient Fy' lorsqu'on y remplace y' par C, ou C = Fc.

Ainsi,  $y dx - x dy = aV(dx^2 + dy^2)$  so met sous la forme

$$y = y'x + aV(1 + y'')$$
:

d'où

$$y' = c \text{ et } x + \frac{ay'}{\sqrt{(1 + y'^2)}} = 0;$$

la 1<sup>16</sup> donne pour intégrale complète  $y=cx+aV(1+c^6)$ ; la 2<sup>6</sup> conduit à la solution singulière  $y^4+x^2=a^2$ , lorsqu'on en tire la valeur de y' pour la substituer dans la proposée.

Des Constantes arbitraires; de l'Intégration des équations différentielles à l'aide des séries et de leurs constructions.

871. Reprenons la série de Maclaurin (nº 746),

$$y = fx = fo + xf'o + \frac{1}{2}x^2f''o + etc.$$

dans laquelle fo, f'o, f'o... sont les valeurs constantes que prennent fx, f'x, f'x, f''x..., lorsqu'on fait x = 0. Si l'équ. dérivée donnée est du 1<sup>er</sup> ordre, on en ticera y', y'', y'''. en fonction de y et x, par des dérivations successives. Puisque

3º. De quelque manière qu'on soit parvenu à une intégrale, qui renferme le nombre convenable de constantes arbitraires, cette équ. sera la primitive de la proposée, et renfermera nécessairement toute autre intégrale qui y satisferait aussi avec le même nombre de constantes arbitraires.

$$f(x+h) = y + y'h + \frac{1}{2}y''h^2 + \dots,$$

$$f'(x+h) = y' + y''h + \frac{1}{2}y'''h^2 + \dots,$$

$$f''(x+h) = y'' + y'''h + \frac{1}{2}y^{1V}h^2 + \dots, \text{ etc.}$$
on a
$$(1) \dots f \circ = y - y'x + \frac{1}{2}y''x^2 - \dots,$$

$$(2) \dots f' \circ = y' - y''x + \frac{1}{2}y''x^2 - \dots,$$

$$(3) \dots f'' \circ = y'' - y'''x + \frac{1}{2}y^{1V}x^2 - \dots, \text{ etc.}$$

Donc, 1°. si l'équ. dérivée donnée est du 1° ordre, on aura y', y''..... en fonction de x et y; en sorte qu'en substituant dans la formule (1), on aura l'intégrale, f0 étant la constante arbitraire.

2°. Si l'équation proposée est du 2° ordre, y°, y''... seront donnés en x, y et y'; en sorte qu'en substituant dans (1) et (2), on aura deux équ. entre x, y et y', chacune contenant une constante arbitraire, ce qui formera deux équ. intégrales du 1° ordre.

Et ainsi de suite. Il est d'ailleurs évident, par la forme même de ces intégrales, qu'elles sont différentes. Ainsi, toute équ. du n° ordre, a n intégrales de l'ordre n — 1. Si ces dernières étaient connues, l'intégrale finie le serait bientôt, puisqu'il suffirait d'éliminer entre elles  $y', y'', \dots, y^{n-1}$ . Donc, ayant une équ. dérivée du 2° ordre, on aura également sa primitive absolue, soit en éliminant y' entre ses deux dérivées du 1° ordre, soit en cherchant une relation finie entre x et y, qui contienne deux constantes arbitraires, et qui satisfasse à la proposée. On en dira autant des autres ordres.

Il nous resterait à démontrer, sur l'intégration des équ. des ordres supérieurs, plusieurs théorèmes relatifs aux facteurs T. II. 33 propres à rendre intégrables et aux solutions singulières. Vol. 12°, Journ. Polyt., leçons 13, 14 et 15, par Lagrange.

873. La théorie que nous venons d'exposer est démontrés complétement; mais elle n'est pas toujours propre à faire connaître l'intégrale approximative, à moins qu'on ne recoure à des transformations qui amènent la fonction à l'état nécessaire pour qu'on puisse y appliquer les principes précédens.

Lorsque l'intégrale ne doit pas procéder suivant les puissances entières et positives de x, on aura

$$\mathbf{y} = Ax^a + Bx^b + Cx^c + \dots (1),$$

et il s'agira de déterminer les exposans a,b,c..., et les coefficiens A,B,C...Pour cela, on en tirera les valeurs de y',y'... et on les substituera dans la dérivée proposée, que nous supposons du 1<sup>er</sup> ordre et qui devra être rendue identique; puis ordonnant par rapport à x, on comparera terme à terme les puissances de même ordre, ainsi que leurs coefficiens, comme page 262; ce qui déterminera A, a, B, b...

Ainsi, pour (1+y')y=1, on aura

$$(1 + Aax^{a-1} + Bbx^{b-1} + ...) (Ax^{a} + Bx^{b} + ...) = 1;$$

d'ou A'ax'a-1 + ABaxa+b-1 + ACax+--1 + ... )

z'=x, on aurait pu ensuite appliquer la série de Maclaurin.

On verra de même que l'équ. dy +ydx = ax"dx, donne

$$\frac{\mathcal{I}}{a} = \frac{x^{m+1}}{m+1} \ge \frac{x^{m+3}}{(m+1)(m+2)} + \frac{x^{m+3}}{(m+1)\dots(m+3)} - \dots$$

874. L'intégrale ainsi obtenue manque de généralité, parce qu'elle est privée de constante arbitraire; mais si l'on change dans l'équ. différentielle proposée x en z + a, et y en t + b, on développera ten z ; en sorte que la série t soit nulle lorsque z = 0; puis substituant pour z et t leurs valeurs x - a et y - b, on aura l'intégrale cherchée, où a et b tiendront lieu de la constante arbitraire c, puisque dans l'intégrale f(x, y, c) = 0, c peut être déterminé en fonction de a et b. Il sera aisé d'étendre ces principes aux ordres supérieurs.

· 875. On peut aussi approcher des intégrales à l'aide des fractions continues. Soit  $y = Ax^a$ ,  $Bx^b$ ,  $Cx^c$ ..., en suivant la notation p. 177, cette valeur de y sera représentée par  $y = \frac{Ax^4}{1+z}$ z désignant le reste de la fraction continue, ou z=Bx3, Cxc... Substituant dans l'équ. différentielle proposée pour y cette valeur, en négligeant z, ou faisant y=Axa, on ne conservera que les 1 ere termes , parce qu'on regardera x comme très petit (note, page 308). On trouvera A et a par la comparaison des coefficiens et des exposans; puis on fera, dans l'équ. disférentielle proposée,  $y = \frac{Ax^a}{1+z}$ ; raisonnant de même pour la transformée en z, on fera  $z = Bx^b$ ; puis, après avoir trouvé B et b, on posera  $z = \frac{Bx^b}{1+t}$  dans l'équ. en z; et ainsi de suite.

Par ex., my + (1+x)y' = 0, en faisant  $y = Ax^a$ , devient (m+a),  $Ax^a+aAx^{a-1}=0$ , qui se réduit à  $aAx^{a-1}=0$ , à cause de x très petit; donc a=0, et A reste indéterminé. On fait ensuite  $y = \frac{A}{1+z}$ , et l'on a m(1+z) = (1+x)z'; d'où posant  $z = Bx^b$ , on tire  $m + Bx^b$   $(m - b) = bBx^{b-1}$ ; ou plutôt  $m = bBx^{b-1}$ ; donc b = t, et B = m. On fera ensuite  $z = \frac{mx}{t+t}$ ...; enfin on obtiendra cette fraction continue pour intégrale:

$$y = A, mx, -\frac{1}{2}(m-1)x, \frac{1}{6}(m+1)x, -\frac{1}{6}(m-2)x, \dots$$

Comme l'équ. proposée a pour intégrale  $y = A(t+x)^{-n}$ , on a ainsi le développement de cette fonction en fraction continue.

On pourrait en déduire l'intégrale sons la forme d'une série. (Vor. la note, p. 180.)

De même, l'équ.  $dx = (1+x^2)dy$  donne ce développement de l'arc en fonction de la tangente. (Voy. n° 631)

$$y = \operatorname{arc} (\tan y = x) = x, \frac{x^{*}}{3}, \frac{(2x)^{2}}{3.5}, \frac{(3x)^{3}}{5.7}, \frac{(4x)^{*}}{7.9}$$

Consultez sur ce sujet le Calcul intégral de Lacroix, tome II, n° 668, ouvrage dont on ne saurait trop recommander la lecture, et dans lequel on trouve réuni tout ce qui est connu sur la doctrine de l'Intégration.

876. Lorsqu'une équ. différentielle proposée appartient à une courbe, il peut être utile de construire cette courbe, sans intégrer l'équ., en opérant ainsi qu'il suit:

Supposons d'abord que l'équation soit du premier ordre, F(x, y, y') = 0; concevons que la constante soit déterminée par la condition que x = a donne y = b. On prendra (fig. 83) AB = a, BC = b, et le point C sera sur la courbe cherchée. En substituant a et b pour x et y dans F = 0, on en tirera pour y' une valeur qui fixera la direction de la tangente KC au point. C. Prenons un point D assez voisin de C, pour qu'on puisse, sans erreur notable, regarder la droite CD comme confondue avec l'arc de courbe; AF = a', FD = b' seront les coordonnées d'un autre point D de notre courbe; en sorte qu'on pourra faire x = a', et y = b' dans F = 0, et en tirer la valeur de y' correspondante, et par conséquent la situation de la tangente IE, qui s'écartera très peu de la  $t^m$ . On continuera

d'opérer de même pour un 3° point; et l'on voit que la courbe sera remplacée par un polygone CDEZ.

On pourrait encore raisonner de la manière suivante. On tirerait de l'équ. F = 0 et de sa dérivée les v aleurs de y' et y'', en fonction de x et y, et on les substituerait dans celle du rayon de courbure R (n° 773); puis, traçant la tangente KC, et menant une perpend. CN égale à ce rayon, x et y étant remplacés par a et b, on décrirait du centre N un arc de cercle CD; on regarderait ensuite le point D comme étant sur la courbe, ses coordonnées étant a' et b'. On mènerait de nouveau la tangente ID et le rayon de courbure DO, etc. La courbe serait alors remplacée par un système d'arcs de cercles contigus. Il est même évident que l'erreur serait moindre qu'en se servant des tangentes seules, et qu'on pourrait en conséquence, prendre les points C, D, E plus écartés les uns des autres; ce qui rendrait les constructions moins pénibles.

877. Si l'équation différentielle proposée est du 2° ordre, F(x, y', y'') = 0; après avoir choisi de même un point arbitraire C pour un de ceux de la courbe, il faut en outre prendre à volonté une droite quelconque KC pour tang, en C; cette double condition détermine les deux constantes. On tirera la valeur de y", et par suite celle du rayon de courbure R, en fonction de x, y et y'; et comme ces quantités sont connues pour le point C, on décrira l'arc de cercle CD, comme précédemment. Le point D de cet arc étant supposé sur la courbe, on décrira sa normale DN, en menant au premier centre N une ligne droite. Pour le second point D, on connaîtra donc ses coordonnées a', b', et la valeur de y' qui résulte de la direction dela tangente ID en D, et l'on calculera la valeur de R' pour ce point D: prenant OD = R' on décrira l'arc DE, et l'on aura un 3º point E, dont on connaîtra les coordonnées et la direction de la normale; et ainsi de suite.

Un raisonnement semblable donne le moyen de remplacer la courbe par une série d'arcs de paraboles osculatrices.

On pourrait aussi appliquer ces principes aux equ. différen-



riables peut être coi paramètres arbitrain Ceci s'accorde avec le a toujours une intégr

## Des Équations des

878. Dans les équ. d cipale telle variable qu cédés d'intégration exie avantages qu'offre la n est maintenant indisper quelle est la différentiell avoir égard à chaque ti calcul.

Si donc on veut que da différentielle, qu'on a regi donnée, il faut modifier c (nº 731). Ainsi, pour ds. pour constante ds = V(dx)puis posant x' = 1, on a.

 $\mathcal{S}'s'^2 = -as''$ .  $s'^3$ 

 $(dx^3+dy^3)\frac{d^3y}{dx^4}=\frac{1}{a}\cos\frac{x}{c}$ , on remarquera que cette équation equivant à

$$\frac{\mathrm{d}^3 \mathcal{J}}{\mathrm{d} s^3} = \frac{\mathrm{d} x^4}{\mathrm{d} s^4} \cdot \frac{1}{a} \cos \frac{x}{c},$$

qu'on écrit  $y'' = x'^4 \cdot \frac{1}{a} \cos \frac{x}{c}$ , s'étant toujours variable principale; d'où  $\frac{s'y'' - s''y'}{s'^3} = \frac{x'^4}{s'^4} \cdot \frac{1}{a} \cos \frac{x}{c}$ , aucune dérivée n'étant constante. Enfin, x' = 1, donne  $s'^2 = 1 + y'^2$ , s's'' = y'y'', puis

 $y = \frac{1}{a}\cos\frac{x}{c}$ , ou  $dy' = \frac{dx}{a}\cos\frac{x}{c}$ ;

dx est constant, et k et b sont les constantes arbitraires :

$$y' = \frac{c}{a}\sin\frac{x}{c} + b$$
, d'où  $y = k + bx - \frac{c^2}{a}\cos\frac{x}{c}$ .

Ce n'est pas, au reste, qu'on ne puisse quelquefois préférer à x toute autre variable principale, et intégrer; mais, par la suite, à moins que nous n'avertissions du contraire, nous prendrons toujours dx constant.

879. L'équation la plus générale du 2° ordre a la forme F(y'', y', y, x) = 0; il convient d'examiner d'abord les cas perticuliers où elle ne renfermerait pas les quatre quantités y'', y', y et x. S'il n'en entre que deux, l'équ. peut avoir l'une de ces trois formes.

$$F(y'',x) = 0$$
,  $F(y'',y') = 0$ ,  $F(y'',y) = 0$ .

Quand y'' n'est accompagné que de y' et x, ou de y' et y, l'équ. est de l'une des deux formes :

$$F(y'', y', x) = 0, F(y'', y', y) = 0.$$

Intégrons d'abord ces einq cas particuliers.

I. Si l'on a y'' = fx, comme y''dx = dy', la proposée revient a  $dy' = fx \cdot dx$ . Soit y' = X + C, l'intégrale de cette équ.

comme y'dx = dy, on a

$$dy = Xdx + Cdx$$
: d'où  $y = A + Cx + \int Xdx$ .

Soit, par ex.,  $d^{z}y = adx^{z}$ , ou dy' = adx; il vient d'abord y' = c + ax, ou dy = cdx + axdx; enfin  $y = A + cx + \frac{1}{2}ax^{z}$ . De même, soit  $d^{z}y = ax^{z}dx^{z}$ , ou  $y'' = ax^{z}$ , ou enfin...

 $dy' = ax^{3}dx$ ; on trouve  $y = A + cx + \frac{ax^{3/2}}{(n+1)(n+2)}$ . Si x = -1, on obtient y = A + cx + axlx; et si n = -2, on y = A + cx - alx.

Observez que le calcul ci-dessus s'applique également à  $y^{(n)} = fx$ , ou  $d \cdot y^{(n-1)} = fx \cdot dx$ , d'où  $y^{n-1} = c + X$ . Il ne s'agit plus que d'opérer de nouveau comme sur la proposée. L'intégrale a la forme

$$y = A + Bx + Cx^{\bullet} \dots + Kx^{\bullet-1} + \int_{-1}^{\infty} fx \cdot dx^{\bullet},$$

le signe f" désignant n intégrations successives.

II. 880. Si la proposée a la forme F(y'', y') = 0, en mettant  $\frac{dy'}{dx}$  pour y'', elle devient du z''' ordre entre y' et x; et l'on en tire  $dx = fy' \cdot dy'$ . De plus, comme dy = y' dx, on a  $dy = y'f' y' \cdot dy'$ . Ces deux équ. étant intégrées, désignonsen les intégrales par

$$x=M+A$$
,  $y=N+B$ ;

A et B étant les constantes arbitraires, M et N des fonctions connues de y'. On voit donc qu'il ne s'agit plus que d'éliminer y' entre ces équ. (n°872), et l'on aura l'intégrale cherchée avec ses deux constantes.

Soit 
$$ay^* + (i + y'^2)^{\frac{1}{2}} = 0$$
; on trouve
$$-ady' = (i + y'^2)^{\frac{1}{2}} dx;$$

$$d'ou \quad dx = \frac{-ady'}{(i + y'^2)^{\frac{1}{2}}}, \quad dy = \frac{-ay'dy'}{(i + y'^2)^{\frac{1}{2}}},$$
puis  $(n^* 8i7) x = A - \frac{ay'}{V(i + y'^2)}, \quad y = B + \frac{a}{V'(i + y'^2)^2}$ 

et enfin 
$$(A-x)^3 + (B-y)^3 = a^3.$$

Gette intégration donne la solution de ce problème : quelle est la courbe dont le rayon de courbure est constant, ou R = a? Le cercle jouit seul de cette propriété.

Ce procedé s'applique à tous les ordres, pourvu que l'équ. soit de la forme  $F[r^{(n)}, r^{(n-1)}] = 0$ . Ainsi pour  $f(r^m, r^n) = 0$ , on

fera 
$$dy'' = y''dx$$
,  $d'où x = \int Fy'' \cdot dy''$ , et  $y' = \int y'' dx = \int (F''y \cdot y'' dy'')$ .

Mettant ensuite pour y' cette intégrale dans dy=y'dx, on parvient à des valeurs de x et de y exprimées en y'', et renfermant trois constantes arbitraires : on élimine ensuite y'' entre elles (n° 872).

III. 881. Passons aux équ. de la forme y'' = Fy; en multipliant dy' = y'' dx par y' dx = dy, on trouve

$$y'dy'=y''dy...(A);$$

mettant ici pour y" sa valeur Fy, on a y'dy'=Fy.dy; d'où

$$\frac{1}{3}y'^{3} = \frac{1}{3}c + \int Fy \cdot dy, \quad y' = V(c + 2\int Fy \cdot dy);$$

pais 
$$z = \int \frac{\mathrm{d}y}{y'} = \int \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{(c+2)Fy \cdot \mathrm{d}y}}$$

Par exemple,  $a^2d^3y + ydx^2 = 0$ , ou  $a^3y'' = -y$ , devient  $a^3y'dy' = -ydy$ ,  $d'où a^3y'^2 = c^3 - y^2$ ; puis  $dx = \frac{ady}{V(c^2 - y^3)}$ ; donc, integrant, on a

$$x = a \cdot \arctan\left(\sin \frac{y}{c}\right) + b$$
, ou  $\frac{y}{c} = \sin\left(\frac{x-b}{a}\right)$ ,

qui équivaut à  $y = c \sin \frac{x}{a} + c' \cos \frac{x}{a}$ .

De même d'y.  $V(ay) = dx^2$  donne  $\frac{1}{4}ay'^2 = C + V(ay)$ ;

d'où  $zdx = \frac{dy \cdot \sqrt[4]{a}}{V(c+Vy)}$ ; on fait  $c+Vy=z^2$ ; on intègre et

ÉQUATIONS DES ORDRES SUPÉRIEURS.

ou  $2x(1+y')^{\frac{3}{2}}dx = a'dy'$ , équ. qui est séparable:

$$2xdx = \frac{a^3dy'}{(1+y'^2)^{\frac{2}{3}}}, \quad x^3 + c = \frac{a^3y''}{V'(1+y'^2)}.$$

En tirant la valeur de y', y = fy'dx donne

$$x = \int \frac{(x^3 + c) dx}{\sqrt{[a^3 - (x^2 + c)^2]}};$$

la ligne demandée est formée par une lame élastique qu'on courbe. (Voyez n° 938.)

Si l'on eût voulu que R fût une fonction donnée X de l'abscisse x, on aurait posé  $(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}=Xy''$ . Le même calcul aurait donné

$$\frac{y'}{\sqrt{(1+y'^2)}} = \int \frac{\mathrm{d}x}{X} = V; \quad \text{d'où} \quad y = \int \frac{V \,\mathrm{d}x}{V(1-V^2)}.$$

Telle est la solution du problème inverse des rayons de courbure.

Soit  $(i+y'^2)+xy'y''=ay''V(i+y'^2)$ : on met cette équ. sous la forme

$$dx(1+y'')+xy'dy'=ady'\cdot V(1+y'')$$

qui est linéaire (n° 857) et devient intégrable en la divisant par  $V(t+y)^3$ . (Voy. p. 498.) On trouve

$$x = \frac{(ay' + b)}{V(1 + y'^2)}.$$

Mais  $y = y'x - \int x dy'$ , devient

$$y = y'x - aV(1 + y'^{2}) - bI[y' + V(1 + y'^{2})] + bIc$$

$$= \frac{by' - a}{V(1 + y'^{2})} - bI(\frac{y' + V(1 + y'^{2})}{c});$$

il ne reste plus qu'à chasser de là y', à l'aide de la valeur de x. On trouve, tout calcul fait, et en faisant, pour abréger,  $z = v'(a^z + b^z - x^z)$ ,

$$y = z + b \frac{x + a}{c(b + z)}$$

CALCUL INTÉGRAL.

Enfin  $2(a^3y'^2 + x^2)y'' = xy'$  donne l'équ. hemogène (  $n^2$  855)  $2(a^3y'^2 + x^3)dy' = xy'dx$ , qu'on sépare en posant x = y'z; d'el

$$\frac{\mathrm{d}y'}{y'} = \frac{z\mathrm{d}z}{2a^2 + z^2}.$$

On intègre par log., et il vient

52á

$$y'=c\sqrt{(2a^2+z^2)}$$
, et  $x=cz\sqrt{(2a^2+z^2)}$ ;

or,  $y = \int y' dx$ , lorsqu'on met pour y' et dx leurs valeurs en z, devient  $y = \frac{1}{3}c^2z$   $(3a^2 + z^2) + b$ . Il faudra enfin éliminer z entre ces valeurs de x et de y.

883. V. Supposons que l'équation du 2° ordre ait la forme F(y'', y', y) = 0, c. à-d. que x n' y entre pas. La substitution de la valeur (A, p. 521) de y'', réduira la proposée au 1" ordre entre y et y'.

Par ex., si y' = f(y', y), on trouve y'dy' = dy. f(y', y), dont la forme est assez simple.

- 1°. Si l'intégrale qu'on obtiendra est résoluble par rapport à y', en sorte que y' = fy, on aura  $dx = \frac{dy}{y'} = \frac{dy}{fy}$ , et l'on en conclura aisément x en y.
  - 2°. Si l'on peut tirer y en fonction de y', ou y = fy', dy = y' dx

ÉQUATIONS DES OBDRES SUPÉRIEURS.

Il faut ensuite éliminer y' entre ces équ. On trouve, par ex., lorsque c = 0,

$$x=al\left(\frac{by}{a}\right)$$
; d'où  $y=Ce^{\frac{x}{a}}$ 

L'équ. 
$$aby'' = V(y^2 + a^2y'^2)$$
 devient  
 $aby' dy' = dy V(y^2 + a^2y'^2)$ .

Pour intégrer, on fera  $y' = \frac{y}{z}$  à cause de l'homogénéité, et l'on aura  $abzdy - abydz = z^2dy V(z^2 + a^2)$ ; l'équ. est séparable, et faisant ensuite  $V(z^2 + a^2) = tz$ ; on en tire z, dz, et l'on substitue; on trouve  $\frac{dy}{y} = \frac{-btdt}{bt^2 - at - b}$ ; il sera aisé d'obtenir y en fonction de t, ainsi que y': par conséquent aussi  $x = \int \frac{dy}{y'}$ . On éliminera ensuite t.

Soit y'' + Ay' + By = 0, A et B étant constans : on a l'équ. homogène y' dy' + Ay' dy' + By dy = 0; on fait y' = yu;

d'où 
$$\frac{\mathrm{d}y}{y'} = \frac{\mathrm{d}y}{yu} = \frac{-\mathrm{d}u}{u^* + Au + B} = \frac{-\mathrm{d}u}{(u-a)(u-b)},$$

en désignant par a et b les racines de  $u^* + Au + B = 0$ ; et à cause de dy = y'dx, on trouve

$$\frac{dy}{y} - adx = \frac{-du}{u - b}, \quad \frac{dy}{y} - bdx = \frac{-du}{u - a},$$

$$1y - ax = 1\left(\frac{m}{u - b}\right), \quad 1y - bx = 1\left(\frac{n}{u - a}\right),$$

$$u - a = \frac{n}{y}e^{bx}, \quad u - b = \frac{m}{y}e^{ax};$$

emfin, retranchant; on obtient pour intégrale complète,  $y(b-a) = -me^{ax} + ne^{bx}$ , qu'on peut mettre sous la forme  $r = Ce^{ax} + De^{bx}$ , C et D étant des constantes arbitraires.

Si a et b sont imaginaires, ou  $a=k-h\sqrt{-1}$ ,  $b=k+h\sqrt{-1}$ ,

ÉQUATIONS DES ORDRES SUPÉRIEURS.

5**3**7

il faut integrer l'équation  $du + (u - a)^i dx = 0$ , qui donne  $u - a = \frac{1}{x + b}$ ; d'où

$$fudx = 1(x+k) + ax + D, y = e^{fudx} = Ce^{ax}(x+k).$$

On retrouve donc ainsi les résultats obtenus dans le dernier exemple.

885. Intégrons l'équ. linéaire ou du 1<sup>ex</sup> degré en 
$$\gamma$$
,  $\gamma'' + P\gamma' + O\nu \Rightarrow R$ ,

P, Q et R étant des fonctions quelconques de x seul: Il est aisé de ramener l'intégrale de sette équ. à celle du paragraphe précédent, en faisant disparaître le terme R. Pour cela, faisons, comme n° 857,  $y = \omega$ ; d'où

$$y' = ts' + zt', \quad y'' = ts'' + 2s't' + zt''.$$

En substituant et partageant l'équ. résultante en deux autres, à cause des variables t et s, on a

$$z' + Pz' + Qz = 0. . . (1),$$
et 
$$t' + t' \left( P + \frac{2z'}{z} \right) = \frac{R}{z},$$
ou 
$$dt' + t' \left( P + \frac{2z'}{z} \right) dx = \frac{Rdx}{z} . . . (2).$$

Supposons que la 1<sup>ro</sup> soit intégrée (nº 884), et qu'on en ait tiré la valeur de z en x; la 2° sera linéaire du 1<sup>st</sup> ordre entre l' et x, et sera sacile à intégrer d'après ce qu'on a vu (n° 857).

En changeant nº 857, y en t', P en  $P + \frac{2s'}{s}$ , Q en  $\frac{R}{s}$ , on a  $u = \int P dx + 2lz$ ,

 $e^{u} = e^{\int P dx} \cdot e^{-ls^{2}} = \phi \cdot z^{2}$  (n° 149, 12°.), en faisant, pour abréger,

$$\phi = e^{\int P dx} \cdot \cdot \cdot \cdot (3).$$

Donc on a

$$\varphi z^{a} \ell = \int R \varphi z \mathrm{d}x,$$

puis  $y = tz = z \int \left(\frac{dx}{\phi z^2} f R \phi z dx\right)$ . (4).

 $z^* - \frac{(a^* - i)z}{4x^*} = 0$ ; on y satisfait en prenant  $z = \sqrt{x^{a+i}}$ .

D'ailleurs  $\phi = 1$ , et  $fR\phi z dx = fm dx = mx + b$ ; donc

$$y = z \int \frac{(mx+b) dx}{x^{a+1}} = \frac{1}{\sqrt{x^{a-1}}} \left( cx^a - \frac{b}{a} - \frac{mx}{a-1} \right).$$

886. Lorsqu'en comptant y, x, dy, dx, et d'y, chacun pour un facteur, l'équ. est homogène, on l'intègre en posant

$$y = ux$$
,  $dy = y'dx$ ,  $y''x = z$ ... (1),

u, y' et z étant de nouvelles variables. En effet, la transformée, dans notre hypothèse d'homogénéité, aura partout x en facteur à la même puissance, attendu que y' et y'' sont censés être des degrés, o et — 1 (n° 855). Ainsi, la division dégageant l'équ. de la variable x, elle sera réduite à la forme z = f(y', u).

Or, on a dy = y' dx = u dx + x du, x dy' = z dx,

(2) ... 
$$\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mathrm{d}u}{y'-u}$$
, ou  $\frac{\mathrm{d}y'}{z} = \frac{\mathrm{d}u}{y'-u}$ ... (3);

mettant f pour z dans (3), cette equ. est du 1<sup>est</sup> ordre en y et u, et on l'intégrera : qu'on tire de là  $y' = \varphi u$ , et qu'on substitue dans (2), cette équ. séparée aura pour intégrale  $lx = \downarrow u$ ; il restera à éliminer u, à l'aide de y = ux, et l'on aura l'intégrale complète, puisque les équ. (3) et (2) ont introduit chacune une constante arbitraire.

Par ex.,  $xd^2y = dydx$ , ou xy'' = y', donne z = y', et (3) devient dy'(y' - u) = y'du,  $d'où \frac{1}{2}y'^2 = f(udy' + y'du) = y'u + \frac{1}{2}c$ .

Or,  $\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mathrm{d}y'}{y'}$  donne x = ay'; sinsi, eliminant y' entre ces deux intégrales, il vient  $x^2 - 2axu = C$ ; puis, eliminant u de y = ux,  $x^2 - 2ay = C$  est l'intégrale cherchée.

887. Soit l'équ.  $Ay + By' + \dots Ky^{(n)} = 0$ , dont les coefficiens sont constans; faisons  $y = ce^{hx}$ , d'où

$$A + Bh + Ch^{\circ} + \dots Kh^{\circ} = 0 \dots (M).$$

T. II.

On a vu que l'intégrale de celle-ci est (a + bx . . . + fxm-1)e. D'un autre côté, la proposée est satisfaite par y = cehx, c'elx..., valeurs correspondantes aux n - m racines inégales de h dans l'éq. (M). Comme, par la propriété des éq. linéaires, la somme de ces solutions doit aussi satisfaire à la proposée, l'intégrale complète est

$$y = (a + bx... + fx^{m-1})e^{ax} + ce^{hx} + c'e^{lx} + ...$$

a, b ... f, c, c' ... sont les n constantes arbitraires; a, h, l ... sont les racines de l'équ. (M).

Ainsi pour 
$$y - 2y' + 2y'' - 2y'' + y^{1v} = 0$$
, on trouve  
 $1 - 2h + 2h^2 - 2h^3 + h^4 = 0 = (1 - h)^2 (1 + h^2)$ ,

d'où 
$$y = (a + bx)e^x + ce^x V^{-1} + de^x V^{-1},$$
  
 $y = e^x (a + bx) + A \cos x + B \sin x.$ 

889. L'équation Linéaire de tous les ordres est

$$Ay + By' + Cy'' + \ldots + Ky^{(n)} = X.$$

Supposons que X désigne une fonction donnée de x, et que A, B ... soient constans. On sait toujours réduire l'intégration à la résolution des équ. par le procédé suivant, que nous appliquerons seulement au 2° ordre :

$$Ay + By' + Cy'' = X.$$

Soit e-hx dx le facteur qui rend cette équ. intégrable : comme Xc-hx dx est la différentielle d'une fonction de x, telle que P, le 1° membre  $e^{-hx}dx(Ay+By'+Cy'')$ , est aussi celle d'une fonction de la forme  $e^{-hx}(ay + by')$ . Différencions donc ce résultat, et comparons terme à terme, nous aurons

$$-ha=A, -hb+a=B, b=C,$$
d'où 
$$A+Bh+Ch^{s}=0, a=-\frac{A}{h}, b=C.$$

La constante inconnue h est l'une des racines de la 1" de ces équ. ; les deux autres donnent a et b, et l'intégrale du 1er ordre.

$$ay + by' = e^{hx}(P+c).$$

$$(a+a'k)\left(x+\frac{b+b'k}{a+a'k}y\right)dt+(dx+kdy)=(T+Sk)dt.$$

Cela posé, il est visible que le 2° terme dx + kdy serait la différentielle du 1°, abstraction faite de (a+a'k)dt, si l'on avait

$$k = \frac{b + b' k}{a + a' k}$$
, ou  $a' k' + (a - b') k = b$ .

Prenant pour k l'une des racines de cette équ., l'on aura

$$(a + a'k)(x + ky) dt + dx + kdy = (T + Sk)dt,$$
ou
$$(a + a'k)udt + du = T + Sk)dt,$$

en faisant x + ky = u. Il sera aisé d'intégrer cette équation linéaire ( $u^0$  857), et d'en tirer la valeur de u en fonction de t, ou x + ky = ft; on mettra tour à tour pour k les deux racines de notre équ., et il ne restera plus qu'à éliminer t entre les résultats.

Si les racines de k sont imaginaires, on remplace les exponentielles par des sin. et cos., comme nº 883 et 884. Et si elles sont égales, on n'obtient, il est vrai, qu'une seule intégrale entre x, y et t; mais en tirant la valeur de l'une de ces variables, et substituant dans l'une des proposées, on doit intégrer de nouveau l'équ. résultante à deux variables.

891. Si l'on a trois équ. et quatre variables x, y, z et t, pour éliminer z et t, et obtenir une relation entre x et y, on posera

$$(ax + by + cz)dt + dx = Tdt,$$
  

$$(a'x + b'y + c'z)dt + dy = Sdt,$$
  

$$(a''x + b''y + c''z)dt + dz = Rdt,$$

Nous supposons que T, S et R sont fonctions de t seul; et que les autres coefficiens sont constans. Pour opérer de même, multiplions la 2º par k et la 3º par l, k et l'étant deux indéterminées; puis, ajontant le tout, mettons le résultat sous la forme.

$$a + a'k + a''l$$
)  $\left(x + \frac{b + b'k + b''l}{a + a'k + a''l}y + \frac{c + c'k + c''l}{a + a'k + a''l}z\right)dt$   
  $+ dx + kdy + ldz = (T + Sk + Rl)dt.$ 

Or, il est clair que la partie renfermée entre les crochets suit pour différentille dx + kdy + ldz, si l'on détermine l et k par les conditions

$$\frac{b+b'k+b''l}{a+a'k+a''l}=k, \frac{c+c'k+c''l}{a+a'k+a''l}=l;$$

donc, si l'on fait x + ky + lz = u, on aura

$$(a+a'k+a''l)udl+du=(T+Sk+Rl)dl.$$

Intégrant cette équ. linéaire, il viendra u en fonction de t, ou x + ky + lz = ft; et comme k et l sont donnés par des équ. du 3° dégré, en en substituant les racines dans cette intégrale, elle donnera trois équ. entre x, y, t et z, qui serviront à éliminer t et z.

892. Si l'on a les équ. du 2º ordre

$$d^{2}y + (ady + bdx)dt + (cy + gx)dt^{2} = Tdt^{2},$$
  
$$d^{2}x + (a'dy + b'dx)dt + (c'y + g'x)dt^{2} = Sdt^{2},$$

on fera

$$dy = pdt$$
,  $dx = qdt$ ,

et l'on aura dp + (ap + bq + cy + gx)dt = Tdt,



Orthogonale, en menant des tangentes à cette courbe et à la courbe variable, à leur point d'intersection, ces tangentes seront à angles droits.

Voici le moyen général d'obtenir l'équ. f(x, y) = 0 des trajectoires. Soit F(Y, X, c) = 0 l'équ. de la courbe mobile, à raison du paramètre variable c. Pour une valeur de c, cette courbe prend une situation déterminée AM (fig. 84): menons des tangentes à cette ligne et à la trajectoire DM en leur point commun M; Y' et y' en fixeront les inclinaisons sur l'axe des x, et l'angle T'MT qu'elles forment entre elles a pour tangente

$$a = \frac{y' - Y'}{1 + Y' y'}, d'où$$
  
 $(1 + Y' y')a + Y' - y' = 0....(1).$ 

Il faut ici remplacer Y et X par y et x, parce qu'il s'agit d'un point commun aux deux courbes : a est une constante ou une fonction donnée. Le raisonnement du n° 462 démontre que si l'on élimine c entre cette équ. et celle F(y, x, c) = 0 de la courbe coupée, et qu'on intègre, on aura celle de la trajectoire. Si elle est orthogonale, on tropve simplement, au lieu de (1), l'éq.

$$1 + Yy' = 0 \dots (2).$$

Par ex., si l'on demande la courbe qui coupe à angle droit une droite qui tourne autour de l'origine, Y = cX donnera Y = c, et l'équation (2) deviendra 1 + cy' = 0: éliminant c à l'aidede y = cx, on trouve xdx+ydy=0; d'où  $x^2+y^2=A^2$ . Done la trajectoire est un cercle de rayon arbitraire.

Mais si la droite doit être coupée sous un angle donné, dont a est la tangente, le même calcul appliqué à l'équ. (1) donne pour la trajectoire, cette équ. différ. homogène (n° 855)

équ. qui apppartient à la spirale logarithmique (nº 474), ainsi qu'on peut s'en convaincre en traduisant cette relation en coordonnées polaires (nº 385). La courbe cherchée est donc un cercle dont le centre est en un lieu quelconque de l'axe des x, et dont le rayon est moyen proportionnel entre 2p et la distance de ce point à l'origine. C'est, au reste, ce qui est d'ailleurs visible.

Mais, outre cette multitude infinie de cercles qui satisfontau problème, il y a encore pour solution une parabole; car, en remontant aux procédés des nº 863 et 867, on trouvera l'équi singulière  $x^a = 2px + p^a$ . Il est facile de vérifier (comme on l'a vu n° 864, 3°.) que cette parabole résulte de l'intersection continuelle de tous les cercles successifs compris dans la solution générale.

895. Touver une courbe telle, que les perpend. abaissées de deux points fixes sur toutes ses tangentes forment un rectangle constant = k. Prenons pour axe des x la ligne qui joint les deux points, l'un étant à l'origine, et l'autre distant de 2a: le nº 374 fait connaître les expressions des distances de ces deux points à la tangente, qui a pour équ. Y - y = y'(X - x), et l'on trouve

$$(2ay'+y-y'x)(y-y'x)=k(1+y'^2)...(1).$$

Cette équ. s'intègre en la différentiant d'abord; y" est facteur commun, et l'on trouve y' = 0, et

$$-x(2ay'+y-y'x)+(y-y'x)(2a-x)=2ky'....(2);$$
la 1<sup>n</sup> donne  $y'=c$ , qui change la proposée en

$$(2ac+y-cx)(y-cx)=k(t+c^2);$$

ce sont les équ. de deux droites; et il est aisé de s'assurer qu'elles répondenten effet au problème. Le nombre des droites comprises par couple dans cette relation est d'ailleurs infini.

Quantà l'équ. (2), si l'on en tire la valeur de y', et qu'on la substitue dans (1), en changeant x en x + a, on a

$$y^{\circ}(a^{\circ}+k)+x^{\circ}=k(a^{\circ}+k).$$

On trouve donc une ellipse qui a pour foyers les points fixes donnés, et pour demi-axes  $\sqrt{(k+a^2)}$  et  $\sqrt{k}$ . Cette courbe est une solution singulière du problème, et résulte de l'intersection

est remplie, comme p contient z qui est fonction de x et  $\gamma$ , pour obtenir le premier membre de l'équ. (1), il ne faut pas se borner à regarder x comme constant dans p, et  $\gamma$  comme variable; il faut en outre faire varier z par rapport à  $\gamma$ ; d'où (n° 744)

 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} + q \cdot \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}$ , à cause de  $q = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$ . On en dira autant de q rela-

tivement à x; on a donc, au lieu de la condition (1),

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} + q\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}x} + p\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}z}.$$

Remettant pour p et q leurs valeurs, on a

$$P\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}y} - R\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}y} + R\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}x} - Q\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x} + Q\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} - P\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}z} = 0....(2),$$

équ. qui exprime que z est une fonction de deux variables indépendantes, auxquelles elle est liée par une seule équ.

898. Soit F le facteur qui rend l'équ. Pdx+Qdy+Rdz=0, la différentielle exacte de f(x, y, z)=0. Il suit des principes développés (p. 370), que, si l'on fait x constant, ou dx=0, l'équ. FQdy+FRdz=0 doit être une différentielle exacte entre y et z: on doit en dire autant pour dy=0, et dz=0; d'où l'on tire

$$\frac{d.FR}{dy} = \frac{d.FQ}{dz}, \quad \frac{d.FP}{dz} = \frac{d.FR}{dx}, \quad \frac{d.FQ}{dx} = \frac{d.FP}{dy},$$
ou
$$F\left\{\frac{dR}{dy} - \frac{dQ}{dz}\right\} = Q\frac{dF}{dz} - R\frac{dF}{dy}$$

$$F\left\{\frac{dP}{dx} - \frac{dR}{dx}\right\} = R\frac{dF}{dx} - P\frac{dF}{dz}$$

$$F\left\{\frac{dQ}{dx} - \frac{dP}{dy}\right\} = P\frac{dF}{dy} - Q\frac{dF}{dx}$$
(3).

Or, si l'on multiplie respectivement ces équ. par P, Q et R, et qu'on les ajoute, les 2<sup>es</sup> membres se détruiront, en sorte que le facteur commun F disparaissant, on retombera sur la relation (2); donc on ne peut espérer de rendre la proposée

II. Avant de traiter l'équ. zdx + xdy + ydz = 0, on la soumettra à la condition (2); et comme x + y + z n'est pas nul, on voit que l'équ. n'est pas intégrable. Si l'on exécutait le calcul indiqué pour l'intégration, on trouverait que Z ne peut être dégagé de x et y.

III. Pour [x(x-a)+y(y-b)] dz = (z-c)(xdx+ydy), la même chose a lieu, à moins que a et b ne soient nuls. Dans ce cas, on a  $(x^2+y^2) dz = (z-c)(xdx+ydy)$ ; on intègre en faisant dz=o; d'où  $x^2+y^2=Z^2$ . Différentiant et comparant à la proposée, on trouve Zdz=(z-c)dZ; d'où Z=A(z-c). Ainsi l'intégrale est  $x^2+y^2=A^2(z-c)^2$ .

IV. Soit encore proposée l'équ.

$$(y^3+yz+z^3) dx + (x^5+xz+z^6) dy + (x^5+xy+y^6) dz = 0.$$

En faisant dz nul, on doit intégrer

$$\frac{\mathrm{d}x}{x^3 + xz + z^3} + \frac{\mathrm{d}y}{y^2 + yz + z^2} = 0$$
; d'où

$$\frac{2}{z\sqrt{3}}\left[\arctan\left(\tan g = \frac{z+2x}{z\sqrt{3}}\right) + \arctan\left(\tan g = \frac{z+2y}{z\sqrt{3}}\right)\right] = fz,$$

ou (\*) 
$$\operatorname{arc}\left(\tan g = \frac{(x+y+z)z\sqrt{3}}{z^2-zx-zy-2xy}\right) = \frac{1}{2}z\sqrt{3}.fz.$$

Puisque cet arc est une fonction de z, sa tangente l'est aussi, et l'on peut poser, en faisant le dénominateur  $= \phi$ ,

$$\frac{(x+y+z)z}{z^2-zx-zy-2xy}=\frac{(x+y+z)z}{\varphi}=Z... (a).$$

Différentions cette équ., chassons le dénominateur o', et com-

tang 
$$(m+n) = \frac{\alpha+\beta}{1-\alpha\beta}$$
; d'où  $m+n = \operatorname{arc}\left(\tan g = \frac{\alpha+\beta}{1-\alpha\beta}\right)$ .

C'est ainsi qu'on a réduit l'équ, ci-dessus.

<sup>(\*)</sup> On trouve souvent des formules dans lesquelles on doit ajouter des arcs donnés par leurs tang. Soit arc  $(\tan g = a) + \arg(\tan g = \beta)$ ; met n désignant ces deux arcs, on  $a = \tan g$  m,  $\beta = \tan g$  n, il s'agit de trouver l'expression de l'arc m + n. On a  $(\sin u, K, n^{\circ} 359)$ 

que, dans la différentiation des équ., on suppose tacitement que les variables x et y sont dépendantes, en vertu d'une relation arbitraire qui les lie l'une à l'autre. Dans le cas actuel, on ne peut intégrer sans établir cette dépendance : on voit que, si l'on pose  $Z = \varphi z$ , le système de nos deux équ.

$$u+\varphi z=0$$
,  $\frac{du}{dz}+\varphi'z=FR....$  (6)

satisfait à la proposée, quelle que soit d'ailleurs la forme de la fonction \( \varphi \).

Les équ. qui ne satisfont point à la condition d'intégrabilité étaient autrefois appelées Absurdes: on établissait en principe qu'elles ne signifiaient rien, et qu'un problème susceptible de solution ne pouvait jamais conduire à ces sortes de relations, qu'on prétendait équivaloir aux imaginaires. Monge prouva que cette opinion est fausse, en donnant la théorie précédente.

Si l'on cherche une surface courbe qui remplisse certaines conditions, lesquelles, traduites en analyse, conduisent à une équ. différentielle entre les coordonnées x, y et z, les points de l'espace qui satisfont au problème sont donc, dans le cas présent, non pas ceux d'une surface, mais ceux d'une courbe à double courbure, parce que l'équ. ne peut exister qu'en se partageant d'elle-même en deux, ainsi que cela s'est souvent rencontré d'ailleurs (n° 112, 5/3, 616). Bien plus, comme p est arbitraire, ce n'est pas une seule courbe qui répond au problème, mais une infinité de courbes soumises à une loi commune.

Ainsi, pour zdz + xdy + ydz = 0, on trouvera  $F = x^{-1}, \quad R = y, \quad y + zlx = u;$ où  $y + zlx + \varphi z = 0, \quad lx + \varphi' z = yx^{-1},$ 

pour les équ. (6) dont le système satisfait à la proposée, quelle que soit la fonction  $\varphi$ .

Dans l'ex. III du nº 900, on a

$$R = -x(x-a) - y(y-b), F = (z-c)^{-1};$$
 done  
 $x^3 + y^2 + 2\phi z = 0, (z-c)\phi'z + x(x-a) + y(y-b) = 0.$ 

DIFFÉR. PARTIELLES, 1er ORDRE.

gène (y° + x°)dz=(y°+z°)dx, puis

$$\operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{z}{r}\right) - \operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{x}{r}\right) = c$$

ou (note page 541)

$$\operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{y(z-x)}{y^2 + xz}\right) = c, \quad \frac{z-x}{y^2 + xz} = \varrho y.$$

903. Prenons l'équ. générale linéaire du 1er ordre

$$Pp+Qq=V$$

P, Q, V étant des fonctions données des x, y, z. Éliminons p de dz=pdx+qdy, nous aurons

$$Pdz - Vdx = q(Pdy - Qdx)...(1),$$

équ. à laquelle il faut satisfaire de la manière la plus générale, q étant quelconque, puisque, d'après l'équ. proposée, q reste indéterminé. Quand les variables x, y, z, sont séparées dans cette équ., chaque membre peut être rendu intégrable en particulier. Soient m = n,  $p = \beta$ , les intégrales des équations respectives

$$Pdz - Vdx = 0$$
,  $Pdy - Qdx = 0...(2)$ ;

l'équation revient à  $\mu d\pi = q\mu' d\rho$ ,  $\mu$  et  $\mu'$  étant les facteurs qui rendent les équ. (2) intégrables ; et pour que cette équ. le soit elle-même , il faut que  $\frac{\mu'}{\mu}q$  soit une fonction de  $\rho$ , savoir...  $\pi = \varphi\rho$ ,  $\varphi$  désignant une fonction tout-à-fait arbitraire.

Lorsque les x, y, z sont mélées dans les équ. (2), si s = a, et  $s = \beta$ , sont des fonctions qui y satisfont, la proposée a encore pour intégrale  $s = \varphi_{\beta}$ ; et c'est ce qui nous reste à démontrer.

En effet, pour reconnaître si la proposée est satisfaite par une équ. quelconque  $\pi = \varphi_{\ell}$ , il faut qu'en la différenciant sous la forme dz = pdx + qdy, les valeurs qu'on trouvera pour p etq, étant substituées, donnent Pp + Qq = V. Les différentielles de  $\pi = \varphi_{\ell} = \beta$  étant

T. 11.

CALCUL INTÉGRA

= Ads + Bdy + Cds=0, de= on trouve pour la différentielle de s'.

1 = et z ... (C - c. o'i) +

a sety ... (C-cq')/4+

Tienet de là p et q, pour substitu trouve que l'équ. = = qu satisfait à

AP + BQ + CF = 917

Mais si l'on admet que les fonctio manière à satisfaire aux équ. (3), et dir peur substituer dans de que les equ. qui experiment la con SIDE

AF + BQ + CF = 0,

ninsi x == qu satisfait à la propo andrewice, et x = qu'est l'inter

Si l'un elimine de entre les éq deux des eque suivantes cantient empleases indifferentment :

File = a. Ply-Qie

547

l'intégrale  $\rho = \beta$  s'obtiendra ensuite (chap. IV), et  $z = \varphi_{\ell}$  sera l'intégrale de Pp + Qq = a.

Par ex., py = qx, donne P=y, Q=-x, ydy+xdx=0, d'où  $p=x^2+y^2$ , puis  $z=\varphi(x^2+y^2)$ , equ. finie des surfaces de révolution autour de l'axe des z (n° 662 et 745).

Pour px+qy=0, on trouve xdy-ydx=0, ly=lax, y=ax,

$$\frac{\mathcal{I}}{x} = \rho$$
; enfin  $z = \phi\left(\frac{\mathcal{I}}{x}\right)$ ; c'est l'équ. des conoïdes (n° 788).

De même, soit q = pP, P ne contenant pas z, l'intégrale est

$$z=\varphi_{\ell}, \quad \ell=fF(\mathrm{d}x+P\mathrm{d}y),$$

F étant le facteur qui rend intégrable dx + Pdy.

2°. Quand il arrive que deux des équ. (3) ne contiennent que deux variables et leurs différentielles, l'intégration donne aisément  $\pi$  et  $\rho$ .

Soit proposée l'équation px + qy = nz; d'où xdz = nzdx, xdy = ydx, puis  $z = ax^n$ ,  $y = \beta x$ ; on en tire a et  $\beta$ , valeurs

de 
$$\pi$$
 et  $\rho$ , et par suite l'intégrale cherchée  $z = x^n \phi\left(\frac{y}{x}\right)$ . On

voit que φ est homogène et quelconque; et comme la proposée est l'énoncé du théorème des fonctions homogènes (p. 499), on en retrouve ainsi la démonstration pour le cas de deux variables.

Pour  $px^3 + qy^3 = z^3$ , on a  $x^3dz = z^3dx$ ,  $x^3dy = y^3dx$ ; d'où  $z^{-1} - x^{-1} = x$ ,  $y^{-1} - x^{-1} = p$ ; done l'intégrale est

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{x} = \varphi\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right), \quad u \frac{x-z}{xz} = \varphi\left(\frac{x-y}{xy}\right).$$

X et V étant des sonctions de x seul, l'équ. q=pX+V, Jonne Xdz+Vdx=0, Xdy+dx=0, et

$$z = -\int \frac{V dx}{X} + \phi \left( x + \int \frac{dx}{X} \right).$$

3°. Quand l'une des équ. (3) est seule entre deux variables, près l'avoir intégrée, on élimine à l'aide de ce résultat = = ",

la fonction  $\varphi$  est arbitraire. L'intégrale résulte ensuite de l'élimination de q entre ces deux équ., lorsque cette fonction  $\varphi$  a été déterminée (n° 919).

906. Après avoir mis dans dz = pdx + qdy, la valeur de p ou celle de q, tirée de la proposée, on a une équ. différentielle entre les quatre variables x, y, z et q ou p. Supposons que cette équ. soit réductible à être une différentielle exacte, en prenant pour constante p ou q, ou une fonction  $\theta$  de cette lettre; et soit  $f(x, y, z, \theta) = c$ , l'intégrale dans cette hypothèse de  $\theta$  constant. Il est visible que si l'on différentie cette équ., on reproduira celle d'où on l'a tirée, non-seulement  $\theta$  et c demeurant constans; mais même, si  $\theta$  et c sont des variables, pourvu qu'on ait  $\frac{df}{d\theta}d\theta - dc = c$ . Ainsi, pour rendre d d0 son état de fonction variable quelconque dans l'équ. différentielle, et que cependant l'équ. f = c en soit toujours l'integrale, il suffira de supposer que c est une fonction arbitraire de  $\theta$ , telle, qu'on ait ensemble

$$f(x, y, z, \theta) = \varphi \theta, \quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta} = \varphi' \theta.$$

Dans le cas où la proposée est différentielle exacte, & étant pris pour constant, on intégrera dans cette hypothèse, et l'on aura la 1<sup>18</sup> de ces équ., qu'on différentiera ensuite relativement à & seul, pour former la 2°; le système de ces deux équ. satisfera à la proposée,  $\varphi$  étant une fonction arbitraire. Quand on aura déterminé  $\varphi$  (n° 919), il restera à éliminer  $\theta$  entre elles, et l'on aura l'intégrale demandée.

Il suit de ce qu'on a vu (n° 805), que si la 1<sup>re</sup> équ. est considérée comme appartenant à une surface courbe dont θ serait un paramètre variable, ces deux équ. sont celles de la caractéristique; la recherche de cette courbe revient, comme on voit, à l'intégration de l'équ. proposée.

Soit donnée l'équ. z=pq; on trouve

$$- dz = \frac{zdx}{q} + qdy, \quad dy = \frac{qdz - zdx}{q^2} = \frac{(\theta + x) dz - zdx}{(\theta + x)^2},$$

Pour l'équ.  $pxz + qyz = x^3$ , on trouve  $(1-t^2)dz = ztdt$ ,  $u(t-t^2)dz = zt^2du$ ; d'où udt = tdu, t = au,  $zV(t-t^2) = \beta$ ; enfin, x = sy,  $V(z^2 - x^2) = \beta$ ,  $z^2 = x^2 + \varphi\left(\frac{x}{r}\right)$ .

Equations différentielles partielles du 2° ordre.

gog. Outre les coefficiens p et q du 1<sup>st</sup> ordre, l'équationpeut contenir

$$\frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x^2} = r, \ \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y} = \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}y\mathrm{d}x} = s, \ \frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}y^3} = t... \ (A);$$

d'où dp = rdx + sdy, dq = sdx + tdy... (B),  $d^2z = dpdx + dqdy = rdx^2 + 2sdxdy + tdy^2$ .

H s'agit d'intégrer l'équ. f(x, y, z, p, q, r, s, t) = 0.

Remarquons d'abord qu'on doit considérer y comme constant dans l'équ. qui a la forme r = Pp + Q, qui revient à  $\frac{d^2z}{dx^2} = P\frac{dz}{dx} + Q$ , P et Q étant des fonctions de x, y et z; car

les différentielles partielles q, s et t, qui se rapportent à la variation de x, n'entrent pas ici (n° 902) : on a alors à intégrer une équ. aux différentielles ordinaires du 2° ordre entre x et z; mais au lieu de la constante additive, on prendra une fonction arbitraire ex.

Par exemple, si z n'entre pas dans P et Q, en substituant  $\frac{dz}{dx}$  pour p, on a  $\frac{dp}{dx} = Pp + Q$ ; la fonction (Pp + Q) dx est linéaire entre les variables p et x; y est d'ailleurs constant; l'intégrale est donc (n° 857), en faisant u = fPdx,

$$p = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} = e^{u}(\int e^{-u} Q \mathrm{d}x + \varrho r);$$

intégrant de nouveau, et ajoutant une nouvelle sonction aditraire dy, on a l'intégrale demandée.

Lorsque P=0, on a  $p=\int Q dx + \phi y$ ; d'où  $s=\int dx/O dx + x ey + \sqrt{y}$ .

Pour l'équ. xyr = (n-1)py + a, comme dans cet exemple

7

on a

$$P = \frac{n-1}{x}, \quad Q = \frac{a}{xy}$$

on obtient

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} = \frac{-a}{(n-1)y} + x^{-1}\varphi y, \quad x = \frac{-ax}{(n-1)y} + \frac{x^2}{n} \varphi y + \psi y.$$

Enfin soit xr = (n-1)p, on a  $nz = x^* \phi y + 4y$ .

910. Pour intégrer 
$$t = Pq + Q$$
, ou  $\frac{d^2z}{dr} = P \frac{dz}{dr} + Q$ , il

faut prendre x constant, et ajouter ex et 4x.

Soit 
$$at = xy$$
; on a d'abord  $q = \frac{ds}{dr} = \frac{y^a x}{2a} + \varphi x$ ; puis 
$$6as = y^3 x + \dot{y} \varphi x + \psi x.$$

911. L'intégrale de s=M, ou des = M, rentre dans la

Intégrant ensuite, par rapport à x, il vient

$$z = f(e^{-u}dx f e^{-u}Ndy) + fe^{-u}\phi'x \cdot dx + \downarrow y.$$

Par ex., pour sxy = bpx + ay, on trouve

$$p = \frac{-ay}{(b-1)x} + y^b \phi' x, \quad z = \frac{ay^b x}{1-b} + y^b \cdot \phi x + \downarrow y.$$

913. Prenons l'équ. linéaire du 2º ordre

$$Rr + Ss + Tt = V$$
, ou  $R\frac{d^3z}{dx^3} + S\frac{d^3z}{dxdy} + T\frac{d^3z}{dy^3} = V$ ,

R, S, T, V sont donnés en x, y, z, p et q. Éliminant r et t par les équ. (B), qui servent de définition à ces fonctions, on a

$$Rdpdy + Tdqdx - Vdxdy = s(Rdy^2 - Sdxdy + Tdx^2).$$

Supposons qu'on connaisse deux fonctions  $\pi$ ,  $\rho$ , qui rendent nul chaque membre respectif, ou qu'on ait  $\pi = \alpha$ ,  $\rho = \beta$ , avec

$$Rdy^3 + Tdx^3 = Sdxdy$$
,  
 $Rdpdy + Tdqdx = Vdxdy$ .

Il s'agit de prouver qu'ici, comme au n° 903,  $\pi = \phi_{\ell}$  satisfera à la proposée, quelle que soit la fonction  $\phi$ ,  $\sigma$  et  $\ell$  contenant x, y, z, p et q. Pour le démontrer, ramenons d'abord ces équ. au 1° ordre, en posant d $y = \Omega dx$ , il vient

$$R\Omega^{4} - S\Omega + T = 0...(1),$$

$$dy = \Omega dx, R\Omega dp + T dq = V\Omega dx...(2).$$

La 1<sup>re</sup> de ces équ. donne pour  $\Omega$  deux valeurs en x, y, z, p, q; et l'on suppose que  $\pi = \alpha$  et  $\rho = \beta$  ont été déterminés de manière à satisfaire aux équ. (2). Formons donc les différentielles complètes  $d\pi = 0$ ,  $d\rho = 0$ , sous la forme

Adx + Bdy + Cdz + Ddp + Edq = 0, adx + bdy ...edq = 0. Mettons pdx + qdy pour dz,  $\Omega dx$  pour dy; enfin, pour dq sa valeur tirée de (2), nous aurons deux sortes de termes dans chaque équ., les uns facteurs de dx, les autres de dp; en les connaître  $\Omega$ , dont la valeur, substituée dans (2), donnera deux équ. auxquelles il faudra satisfaire par des intégrales  $\pi = a$ ,  $\rho = \beta$ : on fera  $\pi = \phi \rho$ , et il restera à intégrer cette équ. du 1" ordre.

Comme l'équ. (1) est du 2e degré, on en tire deux valeurs de \Omega; on préférera celle qui se prêtera mieux aux calculs ultérieurs.

914. Prenons, par exemple,  $q^4r - 2pqs + p^2t = 0$ ;  $R = q^2$ , S = -2pq,  $T = p^2$ , V = 0, donnent, pour l'équation (1),  $q^2\Omega^4 + 2pq\Omega + p^2 = 0$ ; d'où  $q\Omega + p = 0$ ; et chassant  $\Omega$  des équ.(2),

$$pdx + qdy = 0$$
,  $qdp = pdq$ .

Celle-ci donne  $p = \beta q$ ; l'autre revient à dz = 0, z = a; et  $\beta = \varphi a$ , ou  $p = q\varphi z$ , reste à intégrer de nouveau.

Appliquons la méthode du nº 903, qui donne

$$dz = 0$$
,  $dy = -dx \cdot \varphi z$ ;  $d'où z = a$ ,  $y + x\varphi a = \beta$ ;

posant  $\beta = \psi_{\alpha}$ , il vient enfin pour l'intégrale cherchée,  $\varphi$  et  $\psi$  étant les deux fonctions arbitraires,  $\gamma + x\varphi z = \psi z$ .

L'équation  $rx^3 + 2xys + y^2t = 0$ , où  $R = x^3$ , S = 2xy..., donnent  $\Omega x = y$ , et les équations (2) deviennent ydx = xdy, xdp + ydq = 0. La 1" donne y = ax; chassant y de la 2', elle devient dp + adq = 0; d'où  $p + aq = \beta$ ; enfin,  $\beta = \varphi a$ 

donne pour l'intégrale première,  $px + qr = x\phi\left(\frac{y}{x}\right)$ .

Les équ. (2) du n° 903 sont ici  $dz = dx \cdot \phi$ , xdy = ydx; on tire de cette dernière  $y = \alpha x$ ; chassant y de l'autre,  $dz = dx \cdot \phi s$ ,  $z = x\phi s + \beta$ ; enfin,  $\beta = \psi s$ , donne  $z = x\phi \left(\frac{y}{x}\right) + \psi \left(\frac{y}{x}\right)$ .

Dans l'exemple suivant on a fait p + q = m,

$$r(1+qm) + s(q-p) m = t(1+pm).$$

L'equation (1) est

$$(1+qm)\Omega^2-(q-p)m\Omega=1+pm;$$

d'où  $\Omega = 1$ . Quant à l'autre racine de  $\Omega$ , comme elle con-

On raisonnera de même pour la 2° racine n de  $\Omega$ , ou plutôt on changera ici m en n: mais il suffit de traiter l'un de ces deux cas, parce que l'autre conduit au même résultat. On choisit celui qui se prête le mieux au calcul.

Il s'agit maintenant d'intégrer de nouveau: pour cela, reprenons notre 1º intégrale, et tirons-en la valeur de p pour la mettre dans dz=pdx+qdy: remarquant que par la nature des deux racines m et n de  $\Omega$ , on a Rmn=T, on trouve

$$Rdz - dx \int V dx - dx \phi'(y - mx) = Rq(dy - ndx)$$
; en comprenant dans  $\phi'$  le diviseur constant  $m$ . Or, pour intégrer cette équ. (n° 903), on égalera à zéro chaque membre séparément; d'où

$$y = nx + c$$
,  $Rz - \int dx \int V dx - \int dx \cdot \phi'(y - mx) = b$ .

Il convient, avant tout, de faire quelques remarques :

- 1°. On devra mettre nx + c pour y dans la 2° équ., et intégrer par rapport à x; puis on remettra y nx pour c dans le résultat.
- 2°. Les deux intégrales  $\int dx/V dx$  nécessitent une distinction importante, puisqu'on a d'abord mis  $mx + \alpha$  pour y dans V, et y-mx pour  $\alpha$  dans le résultat; tandis qu'on doit faire y=nx+c dans dx/V dx, et restituer y-nx pour c.

3°. 
$$\int dx \cdot \varphi'(y - mx)$$
 devient  $\int dx \cdot \varphi'[x(n - m) + c]$ , ou  $\frac{\varphi}{n - m}$ , ou plutôt  $\varphi[(n - m)x + c]$ , en comprenant la cons-

tante n-m dans  $\varphi$ ; ainsi, l'on a  $\varphi(y-mx)$ . 4°. Enfin, la constante b est une fonction quelconque  $\psi$  de c, ou  $b=\psi(y-nx)$ . Donc

$$Rz = \int dx / V dx + \varphi(y - mx) + \psi(y - nx).$$

Par ex., pour  $r-s-2t=ky^{-1}$ , on a  $n^2+n=2$ , d'où m=1, n=-2 et y=x+a, y=a'-2x.

$$\int V dx = \int \frac{kdx}{x + a} = kl(x + a) = kly.$$

$$\int dx \int V dx = \int kdx \, ly = \int kdx \, l(a' - 2x).$$

Cette intégrale s'obtient aisément ( nº 827, ou 809, V); elle devient - kx - ky.lVy, en remettant 2x + y pour - Ainsi,

$$z + k(x + y \mid \sqrt{y}) = \varphi(y - x) + \psi(y + 2x).$$

Pour  $r = b^{\gamma}t$  ou  $\frac{d^{\alpha}z}{dx^{\beta}} = b^{\alpha} \frac{d^{\gamma}z}{dy^{\beta}}$ , qui est l'équ. des cordes vibrantes (voy. ma Mécanique, n° 310), on a R = t,  $T = -b^{\gamma}$ , S = 0 = V, d'où  $\Omega^{\gamma} = b^{\gamma}$ , m = b = -n,  $y = bx + \epsilon$ , ou  $y = \epsilon' - bx$ ; enfin  $\int dx \int V dx = 0$ . Done

$$z=\varphi(y-bx)+\downarrow(y+bx).$$

Nous renvoyons, pour de plus amples détails sur cette matière, au Calcul intégral de M. Lacroix.

916. On intègre quelquesois en suivant le procédé du n° 907, qui consiste à partager la proposée en deux équ. à l'aide d'une indéterminée  $\theta$ . Par ex., l'équ. rt = s°, des surfaces dévelop-

pables (n° 806), donne 
$$\frac{r}{s} = t = \frac{s}{t}$$
, d'où  $r = s\theta$ ,  $s = t\theta$ ,

$$rdx + sdy = \delta(sdx + \iota dy)$$
, ou  $dp = \theta dq(B, n^{\circ} gog)$ .

Cette équ. n'est intégrable qu'autant que # est sonction de q; donc p=pq est l'intégrale 1°. L'équ. dz=pdx+qdy devient dz=dx.pq+qdy: supposant q constant, par la méthode du n° 906, il vient

$$z = x \varphi q + q y + 4 q$$
,  $x \varphi' q + y + 4 q = a$ .

Toutes les surfaces développables sont comprises dans le système de ces deux équ., et pour l'une d'elles qu'on déterminerait en particulier, il faudrait trouver les fonctions φ et ψ, puis éliminer q entre les deux équ. résultantes.

# Intégration des Équations différentielles partielles par les séries.

917. Prenous le 2° ordre pour ex. des intégrales approchées. Soit donnée une équ. entre r, s,t...x; choisissons l'une des vaINTÈG. DES ÉQU. DIFFÉR PART. PAR SÉRIES. 559 riables, telle que x, et posons la formule de Maclaurin (n° 746)  $z=f+xf'+\frac{1}{2}x^{9}f''+\frac{1}{2}x^{3}f'''+\dots$ 

Pour le 3° ordre, le même raisonnement prouve que la série ci-dessus est l'intégrale et contient les trois fonctions quelconques f, f', f''. En général, toute équ. différ. partielle d'ordre n a une intégrale qui contient n fonctions arbitraires.

918. Lagrange a encore proposé d'approcher des intégrales par la méthode des coefficiens indéterminés. On pose

$$z=\phi+x++x^3z+x^3s+x^4\omega...$$

En prenant les différentielles convenables, substituant dans la proposée, et égalant entre eux les termes où x entre au même degré, on a diverses équ. qui servent à trouver celles des fonctions de y qui ne doivent pas rester arbitraires.

Par ex., pour r=q, on trouve

$$\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}x^3} = r = 2z + 6xs + 12x^2s \dots,$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = q = q' + x \downarrow' + x^2z' \dots;$$

<sup>(\*)</sup> Si la fonction f(x, r) devait être de nature à donner l'infini pour quelque valeur de f, f', f'', ..., il faudrait, comme on l'a fait nº 871, changer x en x-a; dans la proposée, a étant une constante qu'on prend à volonté, de manière à ne plus rencontrer de dérivées infinies dans les calculs qu'on va exposer.

dont  $\varphi u$  est composé en u. Il ne restera plus qu'à mettre x-az pour u, dans  $y-bz=\varphi u$ , pour avoir l'équ. de la surface cylindrique particulière dont il s'agit.

Pareillement les surfaces de révolution autour de l'axe des z ont pour équ. py = qx, dont l'intégrale est  $x^2 + y^2 = \varphi x$  ( $n^{os}$  662,745); la fonction  $\varphi$  demeure indéterminée tant que la génératrice de la surface reste quelconque: mais si cette courbe est donnée par ses équ. M=0, N=0, dans toutes ses situations elle sera sur la surface; les x, y et z seront les mêmes. Posons z=u, éliminons x, y et z entre ces trois équ., puis substituons leurs valeurs dans  $x^2+y^2=\varphi u$ , nous saurons comment la fonction  $\varphi$  est composée en u; remettant donc z pour u, et  $x^2+y^4$  pour  $\varphi u$ , nous aurons particularisé  $\varphi$ , de manière que l'équ. appartiendra exclusivement à la surface proposée.

Et si le corps est engendré par la révolution d'une surface mobile, qui serait invariablement liée à l'axe des z, et dont on aurait l'équ. M = 0, en la considérant dans l'une de ses positions, différentiant, on trouvera les expressions de p et q en x, y et z; substituées dans py-qx=0, on aura l'équ. N=0 de la courbe de contact du corps générateur avec la surface engendrée, puisque les plans tangens sont communs à l'une et à l'autre. On a ainsi les équ. d'une courbe qu'on peut regarder comme génératrice, et l'on retombe sur le cas précédent.

Le conoïde a pour équ. px+qy=0, dont l'intégrale est  $y=x.\varphi z$  (p. 425, 548). Faisons z=u, et tirons x,y et z en u, à l'aide des équ. M=0, N=0 de la courbe directrice; enfin, mettons pour x et y leurs valeurs dans  $y=x.\varphi u$ , et nous saurons comment  $\varphi u$  est composé en u. Enfin, remplaçant u par z, nous aurons  $\varphi z$ , et l'équ. particulière  $y=x.\varphi z$  du conoïde proposé.

Quand la directrice est un cercle tracé dans un plan parallèle aux yz, dont les équ. sont x=a,  $y^2+z^2=b^2$ , on trouve  $a^2y^2+z^2x^2=b^2x^2$ .

L'équ. des cônes est z-c=p(x-a)+q(y-b), dont T. II. 36 pour équ,  $\gamma = \varphi x$ , toutes ses ordonnées  $\gamma$  seront les valeurs de la fonction  $\varphi$ , en sorte que cette courbe soit non-seulement quelconque, mais même puisse être tracée à la main par un mouvement libre et irrégulier; la courbe peut même être Discontinue, c.-à-d. formée de branches différentes placées bout à bout, ou Discontigue, c.-à-d. formée de parties isolées et séparées les unes des autres. C'est Euler qui a mis ces principes hors de doute, même contre l'avis de d'Alembert, qu'on peut regarder comme l'inventeur du calcul aux différences partielles; calcul dont les ressources sont immenses, les applications d'une utilité sans bornes, et qui, comme on voit, est le moyen dont on se sert pour soumettre les fonctions irrégulières à l'analyse mathématique.

#### VI. CALCUL DES VARIATIONS.

922. Les problèmes des Isopérimètres avaient déjà été résolus par divers géomètres avant la découverte du Calcul des variations; mais les procédés dont on se servait ne formaient pas un corps de doctrine, et chacun de ces problèmes n'était résolu que par une méthode qui lui était particulière, et par des artifices d'analyse souvent très détournés. Il appartenait au célèbre Lagrange de ramener toutes les solutions à une méthode uniforme. Voici en quoi elle consiste.

Étant donnée une fonction Z = F(x, y, y', y'', ...), en désignant par y', y''... les dérivées de y considéré comme fonction de  $x, y = \varphi x$ , on peut se proposer de faire jouir Z de diverses propriétés (telle que d'être un maximum, ou toute autre), soit en assignant aux variables x, y, des valeurs numériques, soit en établissant des relations entre ces variables, et les liant par des équations. Quand l'équ.  $y = \varphi x$  est donnée, on en déduit y, y', y''... en fonction de x, et substituant, Z devient = fx. On peut assigner, par les règles connues du Calcul différentiel, quelles sont les valeurs de x qui rendent fx un maximum ou un minimum. On détermine ainsi quels sont les points

on ait toujours Z, > Z, ou Z, < Z: en raisonnant comme dans la théorie des maxima et minima ordinaires (n° 757), on voit qu'il faut que les termes du 1er ordre soient nuls, et qu'on ait

$$k \cdot \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}y} + k' \cdot \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}y'} + k'' \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}y''} + \mathrm{etc.} = 0.$$

Puisque k est arbitraire pour chaque valeur de x, et qu'il n'est pas nécessaire que sa valeur, ou sa forme, restent les mêmes, quand x varie ou est constant, k', k''... sont aussi arbitraires que k. Car, pour une valeur quelconque x = X, on peut supposer  $k = a + b(x - X) + \frac{1}{2}c(x - X)^2 + \text{etc.}$ , X, a, b, c,..., étant prises à volonté; et comme cette équ. et ses différentielles doivent avoir lieu, quel que soit x, elles devront subsister lorsque x = X, ce qui donne k = a, k' = b, k'' = c.... Donc, notre équ.  $Z_1 = Z + \ldots$  ne peut être satisfaite, vu l'indépendance de a, b, c..., à moins que chaque terme ne soit nul, Ainsi, elle se partage en autant d'autres qu'elle renferme de termes, et l'on a

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}y}$$
=0,  $\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}y'}$ =0,  $\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}y''}$ =0....,  $\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}y^{(n)}}$ =0,

(n) étant l'ordre le plus élevé de y dans Z. Ces diverses équ. devront s'accorder tontes entre elles, et subsister en même temps, quel que soit x. Si cet accord a lieu, il y aura maximum ou minimum, et la relation qui en résultera entre y et x sera l'équ. cherchée,  $y = \varphi x$ , qui aura la propriété de rendre Z plus grand ou plus petit que ne pourrait faire toute autre relation entre x et y. On distinguera le maximum du minimum, suivant les théories ordinaires, d'après les signes des termes du x ordre de  $Z_1$ . (Foyez page 392.)

Mais si toutes ces équ. donnent des relations différentes entre x et y, le problème sera impossible dans l'état de généralité qu'on lui a donné; et s'il arrive que quelques-unes seulement de ces équ. s'accordent entre elles, alors la fonction Z aura des maxima et minima, relatifs à quelques-unes des quantités  $\mathcal{F}, \mathcal{F}', \mathcal{F}''$ ..., sans en avoir d'absolus et de communs à toutes ces quantités. Les équ. qui s'accordent entre elles donneront les relations qui établissent les maxima et minima relatifs. Et si l'on ne veut rendre X un maximum ou un minimum que par rapport à l'une des quantités  $\mathcal{F}, \mathcal{F}', \mathcal{F}''$ ... comme alors il ne faudra satisfaire qu'à une équ., le problème sera toujours possible.

924. Il suit des considérations précédentes, que,

1°. Les quantités x et y sont dépendantes l'une de l'autre, et que néanmoins on doit les faire varier comme si elles étaient indépendantes, puisque ce n'est qu'un procédé de calcul pour parvenir au résultat.

2°. Ces variations ne sont pas infiniment petites; et si l'on emploie le Calcul différentiel pour les obtenir, ce n'est que comme un moyen expéditif d'avoir le second terme du déve-

loppement, le seul qui soit ici nécessaire.

Appliquons ces notions générales à des exemples.

I. Prenons sur l'axe des x d'une courbe deux abscisses m et n, et menons des parallèles indéfinies à l'axe des y. Soit  $y = \varphi x$  l'équ. de cette courbe : si par un point quelconque on mène une tangente, elle coupera nos parallèles en des points qui ont  $(n^{\circ} 762)$  pour ordonnées l=y+y'(m-x) et h=y+y'(n-x). Si la forme de  $\varphi$  est donnée, tout est ici connu; mais si elle ne l'est point, on peut demander quelle est la courbe qui jouit de la propriété d'avoir, pour chaque point de tangence, le produit de ces deux ordonnées plus petit que pour toute autre courbe. On a ici  $Z=l\times h$ , ou

$$Z = [y + (m-x)y'][y + (n-x)y'].$$

D'après l'énoncé du problème, les courbes qui passent par un même point (x, y), ont des tangentes de directions diverses; et celle qu'on cherche doit avoir une tangente telle, que la condition Z=maximum soit remplie. On doit donc regarder x et y comme constans dans dZ=0: d'où

$$\frac{dZ}{dy'} = 0, \quad \frac{2y'}{y} = \frac{2x - m - n}{(x - m)(x - n)} = \frac{1}{x - m} + \frac{1}{(x - n)}$$
puis intégrant, 
$$y' = C(x - m)(x - n).$$

La courbe est une ellipse ou une hyperbole, selon que C est négatif ou positif, les sommets sont donnés par x = m et = n: dans le 1<sup>st</sup> cas, le produit l.h, ou Z, est un maximum, parce que y'' a le signe—; dans le 2<sup>s</sup>, Z est un minimum, ou plutôt un maximum négatif : ce produit est d'ailleurs constant...  $lh = -\frac{1}{4}C(m-n)^2$ , carré du demi-second axe; c'est ce qu'on trouve en substituant dans Z pour y' et y leurs valeurs.

II. Quelle est la courbe pour laquelle, en chacun de ses points, le carré de la sous-normale augmentée de l'abscisse, est un minimum? On a  $Z=(yy'+x)^3$ , d'où l'on tire deux équ., qui s'accordent en faisant yy'+x=0, et par suite  $x^3+y^2=r^3$ . Donc tous les cercles décrits de l'origine comme centre, satisfont seuls à la question.

925. La théorie que nous venons d'exposer n'est pas d'une grande étendue; mais elle sert de développement préliminaire, utile pour l'intelligence du problème beaucoup plus intéressant qui nous reste à résoudre. Il s'agit d'appliquer tous les raisonnemens précédens à une fonction de la forme fZ: le signe f indique que la fonction Z est différentielle, et qu'après l'avoir intégrée entre les limites désignées, on veut la faire jouir des propriétés précédentes. La difficulté qui se rencontre ici vient donc de ce qu'il faut résoudre le problème sans faire l'intégration; car on voit assez qu'il est en général impossible de l'exécuter.

Lorsqu'un corps se meut, on peut comparer entre eux, soit les divers points du corps dans l'une de ses positions, soit le lien qu'occupe successivement un point désigné dans les instans suivans. Dans le 1<sup>er</sup> cas, le corps est considéré comme fixe, et le signe d se rapportera aux changemens des coordonnées de sa surface; dans le 2<sup>e</sup>, on doit exprimer, par un signe nouveau, des variations tout-à-fait indépendantes des 1<sup>er</sup>, et nous nous servirons de d. Quand nous considérons une courbe immobile, ou même variable, mais prise dans l'une de ses positions, dx, dy... annoncent une comparaison entre ses coordonnées; mais, pour avoir égard aux divers lieux qu'occupe un même point d'une

regardant x,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , y, y, y, ..., comme autant de variables indépendantes ; nous aurons

$$dZ = mdx + ndx_1 + pdx_2 + Mdy + Ndy_1 + \mu dz_1 + \nu dz_2 + \nu dz_3 + \mu dz_4 + \nu dz_$$

partielles de Z par rapport à x, x,..., x, y, y,..., z, z,..., traités comme autant de variables; ce sont donc des fonctions connues pour chaque valeur proposée de Z. En pratiquant cette différentiation absolument de la même manière par le signe  $\delta$ , on a

$$\begin{array}{l} \delta Z = m.\delta x + n.\delta \mathrm{d} x + p.\delta \mathrm{d}^2 x + q.\delta \mathrm{d}^3 x + \dots \\ + M.\delta y + N.\delta \mathrm{d} y + P.\delta \mathrm{d}^2 y + Q.\delta \mathrm{d}^2 y + \dots \\ + \mu.\delta z + s.\delta \mathrm{d} z + \pi.\delta \mathrm{d}^2 z + \chi.\delta \mathrm{d}^3 z + \dots \end{array} \right\} \dots (A).$$

Or, cette quantité connue, et dont le nombre des termes est limité, est précisément celle qui est sous le signe f, dans les termes du 1er ordre de notre développement : en sorte que la condition du maximum ou du minimum demandée, est que f&Z=0, entre les limites désignées, quelles que soient les variations &x, &y, &z. Observons qu'ici, comme précédemment, le calcul différentiel n'est employé que comme un moyen facile d'obtenir l'assemblage des termes qu'il faut égaler à zèro; de sorte que les variations sont encore finies et quelconques.

Nous avons dit qu'on pouvait mettre d. &x au lieu de &.dx; ainsi la 1 ligne de l'équ. équivaut à

$$m \cdot \delta x + n \cdot d\delta x + p \cdot d^3 \delta x + q \cdot d^3 \delta x + \text{etc.}$$

m, n... contiennent des différ., de sorte que le défaut d'homogénéité n'est ici qu'apparent. Il s'agit maintenant d'intégrer; or, la suite du calcul fera voir qu'il est nécessaire de dégager du signe f, autant que possible, les termes qui contiennent de. Pour y parvenir, on emploie la formule de l'intégration par parties (p. 445);

$$fn. d \partial x = n. \partial x - f dn. \partial x,$$

$$fp. d \partial x = p. d \partial x - dp. \partial x + f d^{2}p. \partial x,$$

$$fq. d^{2} \partial x = q. d^{2} \partial x - dq. d \partial x + d^{2}q. \partial x - f d^{2}q. \partial x, \text{ etc.}$$

porte à la Géométrie, ces équ. sont celles de la courbe ou de la surface qui jouit de la propriété demandée.

927. Comme l'intégration est effectuée et doit être prise entre des limites désignées, les termes qui restent et composent l'équation (C) se rapportent à ces limites; elle est devenue de la forme K+L=0, L étant une fonction de  $x, y, z, \delta x, \delta y, \delta z...$  Marquons d'un accent les valeurs numériques de ces variables à la 1<sup>ro</sup> limite, et de deux à la 2°. Comme l'intégrale doit être prise entre ces limites, il faut marquer les divers termes de L, qui composent l'équ. (C) d'abord d'un, puis de deux accens; retrancher le 1<sup>ex</sup> résultat du 2°, et égaler à zéro (n° 839); de sorte que l'équ.  $L_s-L_s=0$  ne renfermera plus de variables, puisque  $x,\delta x...$  auront pris les valeurs  $x_s,\delta x_s...$ ,  $x_s$ ,  $\delta x_s...$ , assignées par les limites de l'intégration. On ne doit pas oublier que ces accens se rapportent aux limites de l'intégrale, et ne désignent pas des dérivées.

Il se présente maintenant quatre cas.

1°. Si les limites sont données et fixes (\*), c.-à-d. si les valeurs extrêmes de x, y et z sont constantes, comme  $\partial x$ ,  $\partial \partial x$ , etc.,  $\partial x_{\mu}$ ,  $\partial \partial_{\mu} x$ , etc., sont nuls, tous les termes de  $L_{\nu}$  et  $L_{\nu}$  sont zéro, et l'équation (C) est satisfaite d'elle-même. Alors on détermine les constantes que l'intégration introduit dans les équ. (D), par les conditions que comportent les limites.

2º. Si les limites sont arbitraires et indépendantes, alors chacun des coefficiens de  $\delta x_{\mu}$ ,  $\delta x_{\mu}$ ..., dans l'équ. (C), est nul en particulier.

3º. S'il existe des équ. de conditions pour les limites (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Ce cas revient, en Géomètrie, à celui où l'on cherche une courbe qui, outre qu'elle doit jouir de la propriété de maximum on minimum demandée, doit encore passer par deux points donnés. Les équ. (D) sout celles de la courbe cherchée; on en détermine les constantes par la condition que cette courbe passe par les deux points dont il s'agit.

<sup>(\*\*)</sup> Cela signifie, en Geometrie, que la courbe cherchée doit être terminée à des points qui ne sont plus fixes, mais qui doivent être situés sur deux courbes ou deux surfaces données.

à-fait arbitraire (\*), parce qu'il rentre dans les trois cas précédens.

928. Il pourrait aussi arriver que la nature de la question assujettit les variations  $\partial x$ ,  $\partial y$  et  $\partial z$  à de certaines conditions données par des équ.  $\iota = 0$ ,  $\theta = 0$ ..., et cela indépendamment des limites; comme, par ex., lorsque la courbe cherchée doit être tracée sur une surface courbe donnée. Alors l'équ. (B) ne se partagerait plus en trois, et les équ. (D) n'auraient plus lieu. Il faudrait d'abord réduire, comme ci-dessus, les variations au plus petit nombre possible dans la formule (B) à l'aide des équ. de condition, et égaler à zéro les coefficiens des variations restantes; ou, ce qui revient au même, ajouter à (B) les termes  $\lambda J_1 + \lambda' J_2 + \ldots$ ; partager cette équ. en d'autres en y regardant  $\partial x$ ,  $\partial y$ ,  $\partial z$  comme indépendantes; enfin, éliminer les indéterminées  $\lambda$ ,  $\lambda' \ldots$ 

Nous ferons observer que, dans les cas particuliers, il est souvent préférable de faire, sur la fonction donnée Z, tous les calculs qui ont conduit aux équ. (B) et (C), au lieu de comparer chaque cas particulier aux formules générales précédemment données.

Tels sont les principes généraux du calcul des variations : appliquons-les à des exemples.

929. Quelle est la courbe CMK plane (fig. 44) dont la longueur MK, comprise entre deux rayons vecteurs AM et AK, est la plus petite possibel? On a ( $n^{os}$  803, 769)  $s = fv'(r^od\theta^o + dr^o) = Z$ , il s'agit de trouver la relation  $r = \phi\theta$ , qui rend Z un minimum. La variation est

$$\delta Z = \frac{r d\theta^2 \cdot \delta r + r^2 d\theta \cdot \partial d\theta + dr \cdot \delta dr}{V(r^3 d\theta^2 + dr^2)},$$

<sup>(\*)</sup> Alors la courbe cherchée a l'une de ses extrémités assujettie à passer par un point fixe, tandis que l'autre doit être ou quelconque, ou située sur une courbe ou sur une aurface donnée.

d'où l'on coment dx = ads, dy = bds et dz = cds. En carrant et ajoutant, on obtient  $a^s + b^s + c^a = 1$ , condition que les constantes a, b, c doivent remplir pour que ces équ. soient compatibles entre elles. Par la division, on trouve

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{b}{a}$$
,  $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{c}{a}$ ; d'où  $bx = ay + a'$ ,  $cx = az + b'$ ;

les projections de la ligne cherchée sont donc des droites; ainsi cette ligne est elle-même une droite.

Pour en déterminer la position, il faut connaître les cinq constantes a, b, c, a' et b'. S'il s'agit de trouver la plus courte distance entre deux points fixes donnés (fig. 85), A(x, y, z).  $C(x_n y_n z_n)$ , il est clair que  $\delta x_i$ ,  $\delta y_n$ ,  $\delta y_i$ ... sont nuls, et que l'équ. (C) a lieu d'elle-même. En assujettissant nos deux équations à être satisfaites lorsqu'on y substitue  $x_i$ ,  $x_n$ ,  $y_i$ , etc., pour  $x_i$ ,  $y_i$  et  $z_i$ , on obtiendra quatre équ., qui, avec  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ , détermineront nos cinq constantes.

Supposons que la 2° limite soit un point fixe C dans le plan xy, et la 1° une courbe AB, située aussi dans ce plan; l'équation bx = ay + a' suffit alors. Soit y' = fx, l'équ. de AB; on tire  $\delta y = A\delta x_i$ ; l'équ. (C) devient  $L = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} \cdot \delta x + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} \cdot \delta y$ ; et comme la 2° limite C est fixe, il suffit de combiner ensemble les équ.  $\delta y = A\delta x_i$ , et  $dx_i \cdot \delta x_i + dy_i \cdot \delta y_i = 0$ . En éliminant  $\delta y_i$ , on obtient  $dx_i + Ady_i = 0$ .

On aurait pu aussi multiplier l'équation de condition...  $\delta y - A \delta x = 0$  par l'indéterminée  $\lambda$ , et ajouter à L,, ce qui cut donné

$$\frac{\mathrm{d}x_{i}}{\mathrm{d}s_{i}} \cdot \delta x_{i} + \frac{\mathrm{d}y_{i}}{\mathrm{d}s_{i}} \cdot \delta y_{i} + \lambda \delta y_{i} - \lambda A \cdot \delta x_{i} = 0,$$

$$\frac{\mathrm{d}x_{i}}{\mathrm{d}s_{i}} - \lambda A = 0, \quad \frac{\mathrm{d}y_{i}}{\mathrm{d}s_{i}} + \lambda = 0.$$

d'où

Éliminant  $\lambda$ , on obtient de même dx, +Ady,=0.

Mais puisque le point  $A(x_i, y_i)$  est sur notre droite AC, on a aussi  $bdx_i = ady_i$ ; d'où a = -bA, et  $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{A} = \frac{b}{a}$ ; ce qui

A'B et C'D, qui servent de limites, et sont données sur la surface sphérique.

931. Lorsqu'un corps se meut dans un fluide, il en éprouve une résistance qui dépend de sa forme, toutes circonstances égales d'ailleurs : si ce corps est de révolution et se meut dans le sens de son axe, la Mécanique prouve que la résistance est la moindre possible, quand l'équation de la courbe génératrice remplit la condition.

$$\int \frac{y \, \mathrm{d} y^3}{\mathrm{d} x^2 + \mathrm{d} y^3} = minimum, \text{ d'où } Z = \frac{y \, y'^3 \mathrm{d} x}{1 + y'^3}.$$

Déterminons cette courbe génératrice du solide de moindre résistance. En prenant la variation, on trouve

$$m = 0, \quad n = \frac{-2y dy^3 dx}{(dx^3 + dy^2)^2} = \frac{-2yy'^3}{(t + y''^2)^2}, \quad p = 0....,$$

$$M = \frac{dy^3}{dx^3 + dy^3} = \frac{y'^3 dx}{t + y'^2}, \quad N = \frac{yy'^3(3 + y'^2)}{(t + y'^2)^3}...$$

la 2º equ. (D) est M - dN = 0; et il suit du calcul qu'on vient de faire sur Z, que

$$d\left(\frac{y'^3y}{1+y'^3}\right) = M \cdot \frac{dy}{dx} + Ndy' = y'dN + Ndy',$$

à cause de M=dN. Ainsi, en intégrant, on a

$$a + \frac{y'^3y'}{1 + y'^3} = Ny' = \frac{yy'^3(3 + y'^5)}{(1 + y'^5)^2}.$$

Donc  $a(1+y')^2=2yy'^3$  Observez que la 1<sup>re</sup> des équ. (D), ou m-dn=0, aurait donné de suite ce même résultat, savoir, -dn=0, ou -n=a; en sorte que ces deux équ. conduisent au même but. On a

$$y = \frac{a(1+y'^2)^2}{2y'^3}, \quad x = \int \frac{\mathrm{d}y}{y'} = \frac{y}{y'} + \int \frac{y \, \mathrm{d}y'}{y'^2};$$

en substituant pour y sa valeur, cette intégrale est facile à obtenir; il reste ensuite à éliminer y' entre ces valeurs de

T. II.

D'un autre côté, y = fy' dx = y'x - fx dy', ou

$$y=y'x-cy'-\int \frac{by'-a}{1+y'^3}dy'-fbdy'$$
 are (tang=y'),

ce dernier terme s'intègre par parties, et l'on a

$$y=y'x-cy'-(by'-a)$$
. arc (tang=y')+f.

Éliminons l'arc tang. entre ces valeurs de x et de y:

$$by = a(x-c) + \frac{(by'-a)^2}{1+y'^2} + bf$$

$$V(by-ax+g) = \frac{(by'-a)dx}{ds}, ds = \frac{bdy-adx}{V(by-ax+g)};$$

enfin (IV, p. 444) 
$$s = 2V(by - ax + g) + h$$
.

Cette équation, rapprochée de celle de la page 483, montre que la courbe cherchée est une cycloïde, dont on déterminera les quatre constantes d'après un égal nombre de conditions données.

933. Prenons pour 3° ex. la fonction 
$$Z = \frac{\mathrm{d}s}{V(z-h)}$$
, s'étant

un arc de courbe, ou ds'=dx'+dy'+dz': il s'agit de rendre JZ un minimum. Ce problème revient à trouver la courbe AC' (fig. 85) suivant laquelle un corps pesant doit tomber, pour mettre le moins de temps possible à passer de C' en A. (Voy.ma Mécanique, n° 192). Formant la variation &z, nous trouvons

$$\mu = \frac{-\mathrm{d}s}{2\sqrt{(z-h)^3}}, n = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s\sqrt{(z-h)}}, N = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s\sqrt{(z-g)}}, r = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s(\sqrt{z}h)}$$

enfin, m=M=P...=o. Les équ. D deviennent

$$d\left(\frac{dx}{dsV(z-h)}\right) = 0$$
,  $d\left(\frac{dy}{dsV(z-h)}\right) = 0$ . (1)

Nous omettons ici la 3º équ., qu'on peut démontrer être comprise, dans les deux autres; condition sans laquelle le problème proposé serait absurde. En intégrant, et divisant l'un par l'autre les résultats, on obtient dy = adx; ce qui prouve que la projecson équation u=0, l'équ.(B) ne se partage en trois équ. qu'après avoir ajouté λδu, ce qui donne, au lieu des équ. (1), trois équ. entre lesquelles, éliminant λ, on aurait celles de la courbe cherchée. Si l'on avait pour limites deux points fixes, les constantes seraient déterminées par la condition que la courbe passât par ces deux points : lorsqu'on a pour limites deux courbes, celle qu'on cherche doit les couper à angle droit comme ci-dessus. Ainsi, le reste du problème est le même dans les deux cas.

934. Quelle est la courbe BM (fig. 78) dont la longueur est donnée, qui passe en B et en M, et qui intercepte entre ses ordonnées terminales BC, PM et l'axe Ax, l'aire la plus grande? fydx doit être un maximum, l'arc s étant constant : il faut donc combiner la variation de  $\int Z = \int y dx$  avec celle de  $\int \sqrt{(dx^2 + dy^2)} - \text{const.} = 0$ , suivant ce qu'on a vu n° 928, afin de pouvoir partager l'équ. B en deux autres. On trouve pour la variation complète

$$\int \left( y \cdot \delta dx + dx \cdot d\delta y + \frac{\lambda dx \cdot \delta dx + \lambda dy \cdot \delta dy}{ds} \right) = 0.$$

$$d'où \qquad m = 0, \quad n = y + \lambda \frac{dx}{ds}, \quad M = dx, \quad N = \lambda \cdot \frac{dy}{ds},$$

$$ct \qquad y + \lambda \cdot \frac{dx}{ds} = c, \quad x - \lambda \cdot \frac{dy}{ds} = c'.$$

Ces équ. sont identiques, puisqu'en intégrant l'une ou l'autre on parvient au même résultat; on ne doit donc pas éliminer  $\lambda$  entre elles. La  $1^{re}$  donne, en mettant  $V(dx^s + dy^s)$  pour ds,

$$\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x} = \frac{V[\lambda^2 - (y - c)^2]}{y - c}, \, \mathrm{d}^2 \mathrm{ou} \left( x - c^2 \right)^2 + (y - c)^2 = \lambda^2.$$

La courbe cherchée est donc un cercle; et suivant qu'il tourne sa convexité ou sa concavité à l'axe des x, l'aire est un minimum ou un maximum. On doit déterminer les constantes c, c'et à par la condition que le cercle passe par les points B et M, et que l'arc BM ait la longueur exigée. Tel est le plus simple des problèmes d'Isopérimètres. 937. Parmi toutes les courbes planes, terminées par deux ordonnées BC, PM (fig. 71), qui engendrent dans leurs révolutions des corps dont l'aire est la même, on demande quelle est celle qui produit le plus grand volume?

On a  $\int \pi y^2 dx = maximum$ , et  $\int 2\pi y \sqrt{(dx^2 + dy^2)} = const.$ 

D'où il est facile de tirer

$$\frac{2\lambda y dx}{ds} + y^{3} = c, \quad y dx + \lambda ds = d\left(\frac{\lambda y dy}{ds}\right).$$

Ces équ. s'accordent entre elles, et la 1 e donne

$$dx = \frac{(c - y^2) dy}{\sqrt{[4\lambda^2 y^2 - (c - y^2)^2]}} \dots (1).$$

Si la constante c = 0, on trouve  $dx = \frac{-ydy}{V(4\lambda^2 - y^2)}$ , d'où

 $(x-b)^{\circ}+y^{\circ}=4\lambda^{\circ}$ ; équ. d'un cercle dont le centre est en un lieu quelconque de l'axe des x, et qui doit passer par les deux points donnés. Toutefois ce cercle ne répond au problème qu'autant que l'aire engendrée par la révolution de l'arc CM se trouve avoir l'étendue exigée: en effet, l'équ. intégrale ne renferme que deux constantes, qu'on déterminera par la condition que la ligne passe par les points C et M. La solution générale du problème est donnée par l'équ. (1).

938. De toutes les courbes planes, d'égale longueur entre deux points donnés, quelle est celle qui, dans sa révolution, engendre un volume ou une aire maximum?

Dans les deux cas,  $f\sqrt{(dx^2+dy^2)}$  = const. En outre, dans l'un  $f\pi y^2 dx$ , et dans l'autre  $f2\pi y ds$  (n° 792), doit être un maximum. D'abord, dans le 1° cas,  $Z = \pi y^2 dx$ . En raisonnant comme ci-dessus, on trouve

$$\pi y^2 + \frac{\lambda dx}{ds} = c$$
, d'où  $dx = \frac{(c - \pi y^2) dy}{V[\lambda^2 - (c - \pi y^2)^2]}$ .

La courbe dont il s'agit ici jouit de la propriété que son rayon

est horizontal, est le plus bas possible. En sorte que toute masse d'eau dont la surface supérieure est horizontale, a son centre de gravité le plus profondément situé.

Consultez l'ouvrage d'Euler, intitulé : Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes.

#### VIII. DIFFÉRENCES ET SÉRIES.

### Méthode directe des Différences. Interpolation.

941. Étant donnée une série a, b, c, d..., retranchons chaque terme du suivant; a'=b-a, b'=c-b, c'=d-c... formeront la série a', b', c', d'... des différences premières.

On trouve de même la série a'', b'', c'', d''..... des différences secondes, a'' = b' - a', b'' = c' - b', c'' = d' - c'....; celles-ci donnent les différences troisièmes a''' = b'' - a', b''' = c'' - b''...; et aînsi de suite. Ces différences sont indiquées par a, et l'on donne à cette caractéristique un exposant qui en marque l'ordre; a'' est un terme de la suite des différences  $n^{ej}$ . On conserve d'ailleurs à chaque différence son signe, lequel est —, quand on la tire d'une suite décroissante.

Par exemple, la fonction  $y=x^3-9x+6$ , en faisant successivement x=0, 1, 2, 3, 4... donne une série de nombres, dont y est le terme général, et d'où l'on tire les différences, ainsi qu'il suit:

pour 
$$x = 0$$
, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....  
serie  $y = 6$ ,  $-2$ ,  $-4$ , 6, 34, 86, 168, 286....  
diff.  $1^{res}$   $\Delta y = -8$ .  $-2$ , 10, 28, 52, 82, 118....  
diff.  $2^{es}$   $\Delta^{2}y = 6$ , 12, 18, 24, 30, 36.....  
diff.  $3^{es}$   $\Delta^{3}y = 6$ , 6, 6, 6, 6, 6, 6......

942. On voit que les différences troisièmes sont ici constantes, et que les différences deuxièmes font une équidifférence : on arrive à des différences constantes toutes les fois que y est une

Done, si l'on fait  $x = \alpha, \beta, \gamma, \ldots$  dans  $kx^m + px^{m-1} + \ldots$ , la différ.  $(m-1)^c$  de  $px^{m-1}$  étant constante, la  $m^c$  sera nulle, donc pour notre polynome la différ.  $m^c$  est la même que s'il n'y avait que son 1<sup>c</sup> terme  $kx^m$ . Done, la différence  $m^c$  est constante, lorsqu'on substitue à x des nombres équidifférens, dans une fonction rationnelle et entière de degré m.

943. On voit donc que, si l'on est conduit à substituer des nombres équidifférens, ainsi qu'on le fait pour résoudre une équ. numérique (page 92 et 216), il suffira de chercher les (m+1) 1° résultats, d'en former les différences 1° 2° 2° ...: la m' n'aura qu'un terme; comme on sait qu'elle est constante et=1.2.3...mkhm, on prolongera cette série à volonté. On prolongera ensuite, par des additions successives, la série des différ.  $(m-1)^{c_1}$  au-delà des deux termes connus; celle de  $(m-2)^{c_1}$  sera de même prolongée...; enfin la série des résultats provenus de ces substitutions, le sera aussi, autant qu'on voudra, par simples additions.

C'est ce qu'on voit dans cet ex. :  $x^3-x^3-2x+1$ .

Ces séries se déduisent de celle qui est constamment 6.6.6... et des termes initiaux déjà trouvés pour chacune: un terme s'obtient en ajoutant celui qui est à sa gauche, avec le nombre écrit au-dessus de ce dernier. On peut aussi continuer les séries dans le sens contraire, pour obtenir les résultats de..... x=-1,-2,-3... Un terme s'obtient alors en retranchant le nombre inscrit au-dessus de l'inconnue de celui qui est à droite de celle-ci.

Dans le but qu'on se propose, de résoudre une équ., il n'est plus besoin de pousser la série des résultats au-delà du terme où l'on ne doit rencontrer que des nombres de même signe, se qui arrive dès que tous les termes d'une colonne quelconque Puisque la différence est à peu près constante, du moins de 60° à 75°, on peut, dans cette étendue, employer l'équ. (D); faisant h=5, il vient, pour la quantité à ajouter à  $y_0=1000$ ,

$$\frac{1}{5}$$
.  $74,6.z-\frac{3}{5}$ .  $z(z-5)=15,12.z-0,04.z^3$ .

Ainsi, en prenant z=1,2,3..., puis ajoutant 1000, on en tire les cordes de 61°, 62°, 63°....; et même prenant pour z des valeurs fractionnaires, on a la corde d'un arc quelconque intermédiaire entre 60° et 75°. Mais on ne doit guère étendre l'usage des différences ainsi obtenues, au-delà des limites d'où elles ont été tirées. Voici encore un ex.

les ont été tirées. Voici encore un ex.

On a log 
$$3100 = y_m = 4913617$$
 $\log 3110 = 4927604$ 
 $\log 3120 = 4941546$ 
 $\log 3130 = 4955443$ 
 $13897$ 
 $13897$ 
 $13897$ 

Nous considérons ici la partie décimale du log. comme étant un nombre entier. En faisant h=10, il vient, pour la partie additive à log 3100,

Pour avoir les log. de 3101, 3102, 3103..., on fera z=1,2,3..., et même, si l'on veut log. 3107,58, on prendra z=7,58, d'où résulter a 10606 pour quantité à ajouter au log. de 3100; savoir, log. 310758=5,4924223. Voy. mon Astronomie pratique, n° 77, et ma Géodésie, n° 378.

948. Ces procédés s'emploient utilement pour abréger le calcul des tables de log. de sinus, de cordes, etc. On se borne à chercher directement des résultats d'espace à autre, et on comble ensuite l'intervalle par Interpolation.

Le plus souvent la série proposée a, b, c..., ou la table de nombres qu'on veut interpoler, répond aux rangs i, 2, 3..., alors h=i, et l'on cherche quelque terme intermédiaire à  $\mathcal{F}_0$  et  $\mathcal{F}_1$  répondant au rang z; l'équ. (D) devient alors

$$y_{*}=y_{0}+z\Delta^{1}+z, \frac{z-1}{2}\Delta^{3}+z.\frac{z-1}{2}, \frac{z-2}{3}\Delta^{3}+\text{etc...}(E).$$

1º. Quand il arrive que 4º est nul, ou très petit, la série se

Si l'on connaît le résultat du calcul, dans l'ex. précédent, on en tire le numér.  $y_z - y_o = 10606$ , qui, divisé par  $\Delta' = 13987$ , donne une  $1^{re}$  approximation, z = 0.758: cette valeur mise pour z, dans F, donne  $z = \frac{10606}{13002} = 0.758$ .

Le problème inverse se résoudra de même lorsque Δ<sup>3</sup> sera constant, etc. (V. Conn. des Tems, 1819, p. 303.)

949. Voici une manière commode de diriger le calcul quand Δ° est constant, et qu'on veut trouver n nombres intermédiaires successifs entre y<sub>0</sub> et y<sub>1</sub>. En changeant z en z+1 dans (D) et retranchant, on a la valeur générale de la différ. 1<sup>re</sup> pour la nouvelle série interpolée: faisant de même sur celle-ci, on ob tient la différ. 2°, savoir:

Différ. 
$$1^{re}$$
,  $\delta' = \frac{\Delta'}{h} + \frac{2z - h + 1}{2h^2} \Delta^2$ ., Différ.  $2^e$ ,  $\delta^2 = \frac{\Delta^2}{h^2}$ .

On veut insérer n termes entre  $y_0$  et  $y_1$ ; il faut prendre h=n+1; puis faisant z=0, on a le terme initial des différences

$$\delta^a = \frac{\Delta^a}{(n+1)^a}, \quad \delta^a = \frac{\Delta^a}{n+1} - \frac{1}{a}n\delta^a;$$

on calculera &, puis &; ce terme initial & servira à composer la suite des différences 1<sup>res</sup> de la série interpolée (& en est la différ. constante); puis, enfin, on a cette série par de simples additions.

Veut-on, dans l'ex. de la p. 591, calculer les log. de 3101,3102, 3103..., on interpolera 9 nombres entre ceux qui sont donnés : d'où n = 9,  $\delta^n = -0.45$ ,  $\delta^n = 1400.725$ . On forme d'abord l'équidifférence qui a  $\delta^n$  pour terme initial, et -0.45 pour différ. constante, les différ. premières sont

1400,725, 1400,275, 1399,825, 1399,375, 1398,925... Des additions successives, en partant de log 3100, donneront les log. consécutifs qu'on cherche.

Je suppose qu'on ait observé un phénomène physique de 12°
T. II. 38

on l'a vu pour les log. (1er vol., page 123), et à la simple inspection, on obtient les résultats cherchés.

Quand la série a deux variables, ou argumens, x et z, les valeurs de y se disposent en table à double entrée, comme celle de Pythagore (n° 14); en prenant pour coordonnées x et z, le résultat est contenu dans la case déterminée ainsi. Par ex., ayant pris z=r, on rangera sur la 1<sup>re</sup> ligne toutes les valeurs de y correspondantes à x=1,2,3...; on mettra sur une 2° ligne celles que donne z=2; dans une 3°, celles de z=3... Pour obtenir le résultat qui répond à x=3 et x=5, on s'arrêtera à la case qui, dans la 3° colonne, occupe le 5° rang. Les valeurs intermédiaires s'obtiennent d'une manière analogue à ce qui a été dit. V. p. 21 et 24.

951. Nous avons supposé jusqu'ici que les x croissent par des équidifférences. S'il n'en est pas ainsi, et qu'on connaisse les résultats y = a, b, c, d... provenus des suppositions quelconques x = a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ..., on peut recourir à la théorie exposée n° 465, lorsqu'il s'agissait de faire passer une courbe parabolique par une suite de points donnés : ce problème n'est en effet qu'une interpolation. On peut aussi opérer comme il suit.

A l'aide des valeurs correspondantes connues a, a, b, β..., formez les fractions consécutives :

$$A = \frac{b-a}{\beta-a}, \quad A_1 = \frac{c-b}{\gamma-\beta}, \quad A_2 = \frac{d-e}{\delta-\gamma}, \quad A_3 = \frac{e-d}{\epsilon-\delta}, \dots,$$

$$B = \frac{A_1-A}{\gamma-a}, \quad B_1 = \frac{A_2-A_1}{\delta-\beta}, \quad B_2 = \frac{A_3-A_2}{\epsilon-\gamma}, \dots,$$

$$C = \frac{B_1-B}{\delta-a}, \quad C_1 = \frac{B_2-B_1}{\epsilon-\beta}, \dots, \quad D = \frac{C_1-C}{\epsilon-a}...$$

Éliminant entre ces equ., on trouve successivement

$$b = a + A(\beta - \alpha),$$

$$c = a + A(\gamma - \alpha) + B(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta),$$

$$d = a + A(\delta - \alpha) + B(\delta - \alpha)(\delta - \beta) + C(\delta - \alpha)(\delta - \beta)(\delta - \gamma),$$
38.

Pour obtenir la différence 2°, il faudrait opérer sur  $\Delta y_x$ , comme on a fait pour la proposée; et ainsi des différences 3°, 4°...

## Intégration des Différences. Sommation des Suites.

953. L'intégration a ici pour but de remonter d'une différence donnée en x, à la fonction qui l'a produite; c.-à-d. de retrouver le terme général  $y_x$  d'une série  $y_m$ ,  $y_{m+h}$ ,  $y_{m+h}$ , ..., connaissant celui de la série d'une différence d'ordre quelconque connue. Cette opération s'indique par le signe  $\Sigma$ .

Par ex.,  $\Sigma(3x^2+x-2)$  doit rappeler l'idée suivante, sachant que h=1: une fonction  $y_x$  engendre une série, en y faisant x=0,1,2,3...; les différences  $1^{res}$  qui s'ensuivent forment une autre suite dont  $3x^2+x-2$  est le terme général (elle est ici -2,2,12,28...). L'objet qu'on se propose en intégrant est donc de trouver  $y_x$ , fonction qui, si l'on met x+1 pour x, donnera, en retranchant, le reste  $3x^2+x-2$ .

Il est facile de voir que, 1°. les signes  $\Sigma$  et  $\Delta$  se détruisent (comme f et d); ainsi,  $\Sigma \Delta f x = f x$ .

2°.  $\Delta(ay) = a\Delta y$ ; donc  $\Sigma ay = a\Sigma y$ .

3°. Comme  $\triangle(At - Bu) = A\triangle t - B\triangle u$ , de même, on a  $\triangle(At - Bu) = A\triangle t - B\triangle u$ , tet u étant des fonctions de x.

954. Le problème de déterminer  $y_x$  par sa différence 1<sup>re</sup>, ne renferme pas les données nécessaires pour être résolu complétement; car pour recomposer la série provenue de  $y_x$ , en partant de -2, 2, 12, 28..., faisons le 1<sup>er</sup> terme  $y_0 = a$ , nous trouvons, par des additions successives, a, a-2, a+2, a+12..., et a demeure arbitraire.

Toute intégrale peut être considérée comme comprise dans l'équ. (A) (p. 589); car en prenant x=0, 1, 2, 3..., dans la différence 1<sup>re</sup> donnée en x, on formera la suite des différences 1<sup>res</sup>; retranchant celles ci consécutivement, on aura les différences 2<sup>res</sup>, puis les 3<sup>res</sup>, 4<sup>res</sup>... Le terme initial de ces séries sera  $\Delta^1 y_0, \Delta^2 y_0, \ldots$ , et ces valeurs substituées dans (A) donnent  $y_x$ . Ainsi, dans l'exemple ci-dessus (qui n'est que celui

cause de ph(m+1)=1, se réduit à little quant de la little quant le la

$$A' \cdot \frac{h^3}{2.3} \cdot x^{m-1} + A'' \cdot \frac{m-3}{4} \cdot \frac{3h^4}{2.5} \cdot x^{m-1} + A'' \cdot \frac{m-5}{6} \cdot \frac{5h^6}{2.7} \cdot x^{m-6} \dots$$

Pour abréger, nous omettons ici les termes du développement de 2 en 2, que le calcul prouverait s'entre-détruire; et nous désiguons par 1, m, A', A''... les coefficiens du binome. Venons-en au deuxième membre, et faisons le même calcul sur....  $ax^{m-1} + \beta x^{m-3}$ ... nous aurons, avec les mêmes puissances respectives de x et de h,

$$(m-1)\alpha + m - 1 \cdot \frac{m-2}{2} \cdot \frac{m-3}{3}\alpha + m - 1 \cdot \frac{m-2}{2} \cdot \frac{m-4}{5}\alpha + \cdots$$
  
+  $(m-3)\beta + m - 3 \cdot \frac{m-4}{2} \cdot \frac{m-5}{3}\beta + \cdots$   
+  $(m-5)\gamma + \cdots$ 

En comparant terme à terme, on en tire aisément

$$\alpha = \frac{mh}{3.4}, \ \beta = \frac{-A''h^3}{2.3.4.5}, \ \gamma = \frac{A''h^5}{6.6.7}...;$$

d'où l'on tire enfin

$$\sum x^{m} = \frac{x^{m+1}}{(m+1)h} - \frac{x^{m}}{2} + mahx^{m-1} + A^{m}bh^{3}x^{m-3} + A^{m}bh^{3}x^{m-3} + A^{m}bh^{3}x^{m-3} + \dots (D).$$

Ce développement a pour coefficiens ceux du binome de deux en deux termes, multipliés par de certains facteurs numériques a, b, c..., qu'on a nommés Nombres Bernoulliens, parce que Jacques Bernoulli les a le premier déterminés. Ces facteurs sont d'un fréquent usage dans la théorie des suites; nous donnerons un moyen plus facile de les évaluer (n° 957): en voici d'avance les valeurs.

$$a = \frac{1}{15}$$
,  $b = -\frac{1}{120}$ ,  $c = \frac{1}{252}$ ,  $d = -\frac{1}{240}$ ,  $c = \frac{1}{130}$ ,  $f = -\frac{691}{34760}$ .  $g = \frac{1}{12}$ ,  $h = -\frac{7617}{8160}$ ,  $i = \frac{43867}{14364}$ .... 956. Concluons de là que, pour obtenir  $\Sigma x^m$ ,  $m$  étant un

957. Voici un moyen facile d'étendre aussi loin qu'on veut les valeurs des nombres bernoulliens a, b, c... Qu'on fasse x=h=1, dans l'équ. (D);  $\Sigma x^m$  est le terme général de la série qui a  $x^m$  pour différence  $1^m$ ; nous considérerons ici  $\Sigma 1$ , et cette série est la suite naturelle 0, 1, 2, 3... Prenons zéro pour

1<sup>er</sup> membre, et transposons 
$$\frac{1}{m+1} - \frac{1}{2} = \frac{1-m}{2(m+1)}$$
;

$$\frac{m-1}{2(m+1)} = am + bA'' + cA'' + dA'' + \cdots + km.$$

En faisant m=2, le 2° membre se réduit à am, d'où l'on tire  $a=\frac{1}{18}$ ; m=4 donne am+bA'', ou 4a+4b, pour 2° membre; on trouve am+bA''+6c, pour m=6...; ainsi, en procédant selon les nombres pairs m=2,4,6,8..., on obtient chaque fois une équ. qui a un terme de plus, et sert à trouver de proche en proche le derniez terme 2a,4b,6c...mk.

958. Prenons la différence du produit

$$y_x = (x-h)x(x+h)(x+2h)...(x+ih);$$

en mettant x + h pour x, et retranchant, il vient

$$\Delta y = x(x+h) (x+2h) \dots (x+ih) \times (i+2)h;$$

divisant par ce dernier facteur constant, intégrant, et remettant pour y sa valeur, on trouve

$$\sum x(x+h) (x+2h) \dots (x+ih)$$

$$= \frac{x-h}{(i+2)h} \times x(x+h) (x+2h) \dots (x+ih).$$

Cette équation donne l'intégrale du produit de facteurs qui forment une équidifférence.

959. En prenant la différence du 2e membre, on vérifie l'équation

$$\Sigma \frac{1}{x(x+h)(x+2h)\dots(x+ih)} = \frac{-1}{ihx(x+h)\dots[x+(i-1)h]}$$

963. Il n'y a qu'un petit nombre de fonctions dont on sait trouver l'intégrale finie; on a recours aux séries quand on ne sait pas intégrer exactement. Celle de Taylor  $\Delta y_x = y'h + \dots$  (n° 952), donne

$$y_x = h\Sigma y' + \frac{1}{3}h^3\Sigma y'' + \frac{3}{6}h^3\Sigma y''' \dots,$$

où y', y''... sont les dérivées successives de  $y_x$ . Regardons y' comme une fonction z donnée en x; il faudra faire y'=z, y''=z', y''=z''..., et  $y_x=fy'dx=fzdx$ ; d'où

$$fz dx = h \Sigma z + \frac{1}{3} h^{9} \Sigma z' + \frac{1}{6} h^{3} \Sigma z'' \dots;$$

$$\Sigma z = h^{-1} fz dx - \frac{1}{3} h \Sigma z' - \frac{1}{6} h^{9} \Sigma z'' \dots;$$

Cette équ. donne  $\Sigma z$ , quand on sait trouver  $\Sigma z'$ ,  $\Sigma z''$ ...; prenons la dérivée des deux membres; celle du 1er sera  $\Sigma z'$ , ainsi qu'on peut s'en assurer. On tirera de là  $\Sigma z''$ , puis  $\Sigma z'''$ ....; et, même sans faire ces calculs, il est aisé de voir que le résultat de la substitution de ces valeurs sera de la forme

$$\Sigma z = h^{-1} \int z dx + Az + Bhz' + Ch^2 z^0 \dots$$

Il reste à déterminer les facteurs A, B, C... Or, si  $z=x^m$ , on en tire  $\int z dx$ , z', z''..., et, substituant, il vient une série qui doit être identique avec (D), et, par conséquent, privée des puissances m-2, m-4... En sorte qu'on posera

$$\Sigma z = \frac{fz dx}{h} - \frac{z}{2} + \frac{ahz'}{1} + \frac{bh^3z''}{1.2} + \frac{ch^5z''}{2.3.4} + \frac{dh'z'''}{2...6}$$
, etc.

a,b,c... étant les nombres bernoulliens.

puis

Par ex., si z=lx, h=1,  $\int lx.dx=xlx-x$ ,  $z'=x^{-1}$ , z''= etc.; done  $\Sigma lx=C+xlx-x-\frac{1}{2}lx+ax^{-1}+bx^{-3}+cx^{-5}$  etc.

964. La série  $a, b, c, d, \ldots, k, l$ , ayant pour différ. 1<sup>16</sup>  $a', b', c', \ldots$ , on a vu (nº 945) que

$$b=a+a'$$
,  $c=b+b'$ ,  $d=c+c'....l=k+k'$ ;  
équ. dont la somme donne  $l=a+a'+b'+c'....+k'$ .

Si les nombres a', b', c'... sont connus, on peut les considérer

la somme commence. Par ex., pour la suite des carrés, on prend  $\Sigma x^a$ , p. 600, en changeant le signe du 2<sup>e</sup> terme, et l'on a

$$\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x = x \cdot \frac{2x+1}{2} \cdot \frac{x+1}{3}$$
;

la constante est = 0, parce que la somme est nulle quand x=0. Mais si l'on veut que la somme s'étende de  $n^2$  à  $x^2$ , elle est nulle

quand 
$$x=n-1$$
; et l'on a const.  $=-n\frac{n-1}{2} \cdot \frac{2n-1}{3}$ .

Cette théorie s'applique à la sommation des nombres figurés. Par ex., pour ajouter les x 1<sup>ets</sup> nombres pyramidaux 1.4.10.20 ... (p. 21), il faut intégrer le terme général  $\frac{1}{6}x(x+2)(x+1)$ ; on trouve (n° 958)  $\frac{1}{24}(x-1)x(x+1)(x+2)$ : enfin il faut changer x en x+1, et l'on a, pour la somme demandée,  $\frac{1}{24}x(x+1)(x+2)(x+3)$ . La constante est nulle.

966. Les nombres figurés inverses sont des fractions qui ont 1 pour numérateur, et pour dénominateur une suite figurée. Le xe terme de l'ordre p est (p. 22)

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (p-1)}{x(x+1) \dots (x+p-2)}; \text{ done } C - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (p-1)}{(p-2)x(x+1) \dots (x+p-2)}$$

est l'intégrale (n° 959). Changeous x en x + 1, puis déterminons la constante en rendant la somme nulle quand x = 0,

nous aurons  $C = \frac{p-1}{p-2}$ ; et la somme des x 1<sup>ers</sup> termes est

$$\frac{p-1}{p-2} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots (p-1)}{(p-2)(x+1)(x+2) \cdot \dots (x+p-2)}$$

Faisons successivement  $p=3, 4, 5, \ldots$ , et nous aurons

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} \dots \qquad \frac{1 \cdot 2}{x(x+1)} = \frac{2}{1} - \frac{2}{x+1},$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \dots \qquad \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{x(x+1)(x+2)} = \frac{3}{3} - \frac{3}{(x+1)(x+2)},$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} \dots \qquad \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{x \cdot \dots \cdot (x+3)} = \frac{4}{3} - \frac{2 \cdot 4}{(x+1) \dots \cdot (x+3)},$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{21} + \frac{1}{56} \dots \qquad \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{x \cdot \dots \cdot (x+4)} = \frac{5}{4} - \frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{(x+1) \cdot \dots \cdot (x+4)},$$

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

#### DANS LE SECOND VOLUME.

#### LIVRE V.

#### ALGÈBRE SUPÉRIEURE.

- CMAP. I. Combinaisons et permutations; page 1; formule du binome de Newton, développement des puissances des polynomes, 11; racines de degrés supérieurs, 19; nombres figurés, 21; combinaisons de choses qui ne sont pas toutes inégales, 26; notions sur les probabilités, 32.
- CMAP. II. Résolution des équations. Composition des coefficiens, 40; transformations, 44; limites des racines, 50; racines commensurables, 55; racines égales, 60; élimination, 65; sur l'existence des racines, 74; racines incommensurables: méthode de Newton, 86; de D. Bernoulli, 168; de Lagrange, 92; règle de Descartes, 96; et 105; Méthode de Fourier, 100; de M. Sturm, 120; de M. Budan, 124; racines imaginaires, 128.
- Char. III. Équations particulières. Abaissement du degré, équations réciproques, 135; équations à deux termes, racines de l'unité, 139; Théorèmes de Côtes et de Moivre, 144, 147; équations à trois termes, 148; calcul des radicaux, 150; équ. du 3e degré, 153; du 4e degré, 160.
- Char. IV. Fonctions symétriques. Sommes des puissances des racines, 163; résolution numérique des équations, 168; équations du 2° degré, 171; — du 3° degré, 171; — du 4° degré, 173; élimination, 175.
- CRAP. V. Fractions continues, 177; équations déterminées du 1<sup>er</sup> degré, 183; équations indéterminées du 1<sup>er</sup> degré, 186; équations déterminées du 2<sup>e</sup> degré, 187; équations indéterminées du 2<sup>e</sup> degré, 203; résolution des équations numériques de tous les degrés, 213, 216.
- Char. VI. Méthode des coefficiens indéterminés, 221; décomposition des fractions rationnelles, 221; convergence des séries, 230; séries ré-

#### TABLE DES MATIÈRES.

600

- CEAR. V. Intégration des équations à trois variables : équations différentielles totales, 538; différentielles partielles du 1<sup>er</sup> ordre; 544; — du 2<sup>e</sup> ordre, 551; intégration par séries, 558; fonctions arbitraires, 560.
- CHAP. VI. Calcul des Variations, 563; isopérimètres, conditions de maxima et minima, 567, 581.

#### LIVRE VIII.

#### CALCUL DES DIFFÉRENCES.

Des différences finies, 585; interpolation, 589; terme général des suites, 595; intégrales aux différences finies, 597; sommes des séries, 604.

FIN DE LA TABLE DU SECOND VOLUME.

qu'on fasse successvement p = 5, 6, 7 et 8, on aura

$$2l_{2} - 3l_{3} + l_{7} = 2 \left(\frac{1}{55} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{55}\right)^{3} + \ldots\right)$$

$$2l_{5} + l_{2} - 2l_{7} = 2 \left(\frac{1}{99} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{99}\right)^{3} + \ldots\right)$$

$$4l_{3} - 4l_{2} - l_{5} = 2 \left(\frac{1}{161} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{161}\right)^{3} + \ldots\right)$$

$$2l_{7} + l_{5} - 5l_{3} = 2 \left(\frac{1}{144} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{144}\right)^{3} + \ldots\right)$$

Ges séries rapidement convergentes, sont faciles à calculer, et on tire ensuite les log. de 2, 3, 5 et 7 par l'élimination entre ces quatre équ. du 1er degré. Haros a imaginé de poser

$$m = p^{2}(p+5)(p-5), n = (p+3)(p-3)(p+4)(p-4).$$

Il obtient ainsi une série procédant selon les puissances impaires de  $\frac{7^2}{p^4-25p^2+7^2}$ , qui est tellement convergente, que dès p=12, le 2° terme a son 1° chiffre significatif au 9° ordre de décimales. Il obtient ainsi le log. de p+5, lorsqu'il connaît les log. de p+4, p+3, p,p-3 et p-5.

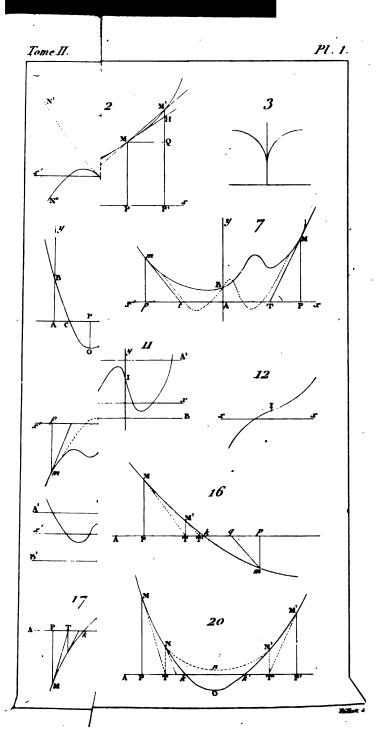

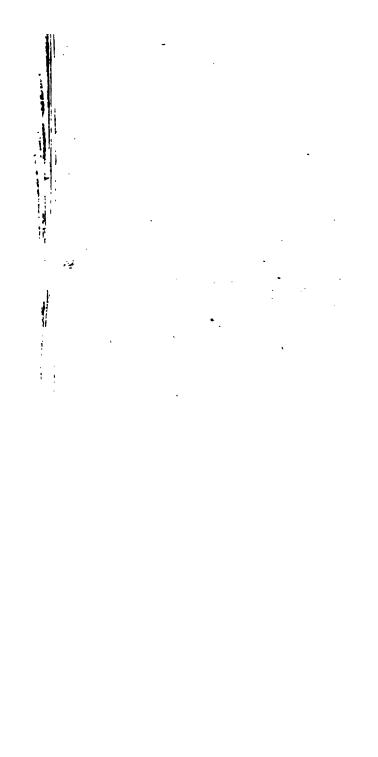

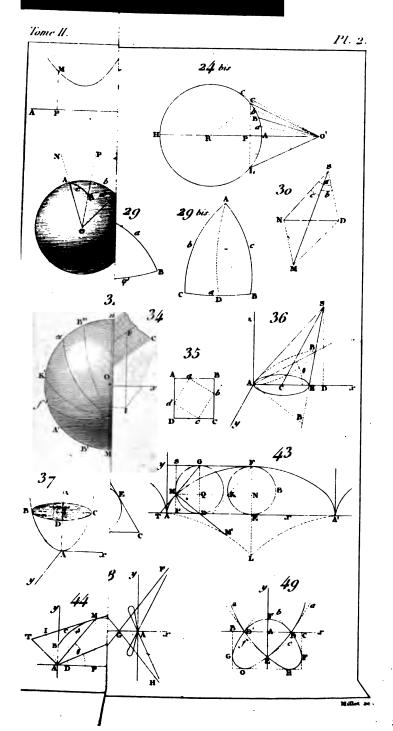



•

·

.

| · | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



•

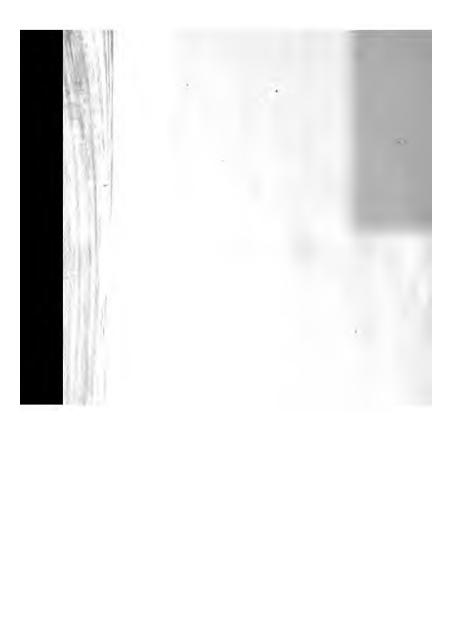



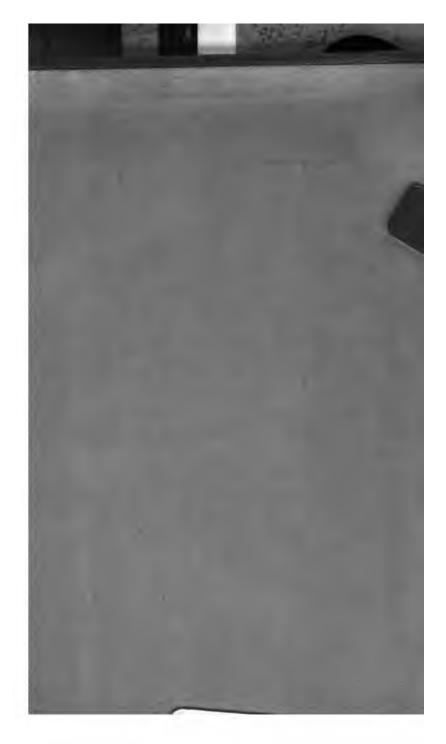